



Gift of Dr. George Rosen Yale Medical Library



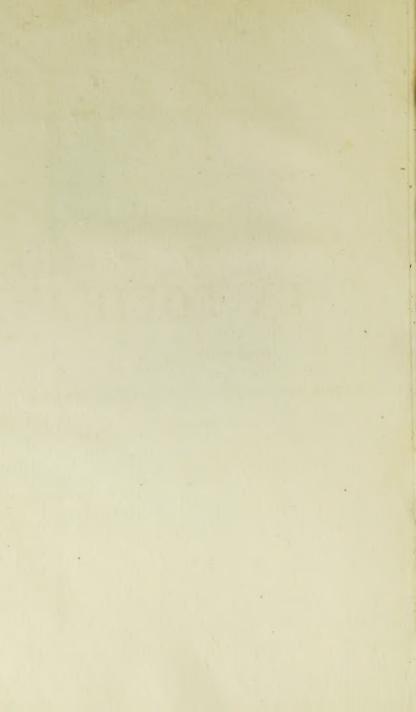

DE

# LA FOLIE

CONSIDÉRÉE SOUS LE POINT DE VUE

PATHOLOGIQUE, PHILOSOPHIQUE, HISTORIQUE
ET JUDICIAIRE.

TYPOGRAPHIE DE FÉLIX MALTESTE ET Cie,

Rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 18.

## LA FOLIE

CONSIDÉRÉE SOUS LE POINT DE VUE

### PATHOLOGIQUE, PHILOSOPHIQUE, HISTORIQUE ET JUDICIAIRE,

DEPUIS LA RENAISSANCE DES SCIENCES EN EUROPE

JUSQU'AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE;

#### DESCRIPTION DES GRANDES ÉPIDÉMIES DE DÉLIRE

Simple ou compliqué, qui ont atteint les Populations d'autrefois et régné dans les Monastères.

EXPOSÉ DES CONDANNATIONS AUXQUELLES LA FOLIE MÉCONNUE A SOUVENT DONNÉ LIEU.

#### PAR L.-F. CALMEIL.

DOCTEUR EN MÉDECINE DE LA FACULTÉ DE PARIS, MÉDECIN DE LA MAISON DES ALIÉNÉS DE CHARENTON,
MEMBRE DE LA LÉGION-D'HONNEUR.

Il est bon de dérouler les archives de la folie et de montrer à la raison ses écarts pour lui apprendre à éviter le danger des écueils.

TOME PREMIER.

# A PARIS, CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE, RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 17.

A LONDRES, CHEZ H. BAILLIÈRE, 219, REGENT-STREET.

# LA FOLLE

PATHOLOGICE, PHYLOGOPHUGES, RESTREETED ME SENIORISE

REPLY IN STRUCTURE OR BOLEVERS IN STRUCT

DESCRIPTION DES CHANGES ÉREDÉURS DE DÉLIEUR

THE CALL AND

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE



19th Cent RC601

1845 C

## M. C.-H. CALMEIL,

Mon Frere,

Avocat à la Cour Pooyale de Loitiens, Ancien Bâtonnier de l'Ordre,

Membre du Conseil général du département de la Vienne, Président de la Commission de Surveillance des Prisons,

Membre du Comité consultatif des Hospices et Hôpitaux de la ville de Loitiers, etc.

## M. C.-H. CALMEIL,

rand wille

retirem is to the stopped of chains

Supplied to the control of the state of

Richards Grand grand his dynamics his believe

Souther do to Communica de Sancolonia

Combine do Versile consideração Hagean e Francis

### TABLE

### DES LIVRES, DES CHAPITRES ET DES PARAGRAPHES

COSTRACE DAYS LE TOME PRESSES.

## LIVRE PREWIER.

CHAPITRE UNIQUE.

| De la fitie, de ses étémens ferritorisses, de ses principais moles de mani-<br>milestation deux l'état simple su dans l'état de complication                                                                      | we. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LIVRE DEUXIÈME.                                                                                                                                                                                                   |     |
| De la relie commétée au grossion sticle                                                                                                                                                                           | 30  |
| GHAPITRE PREMIER.                                                                                                                                                                                                 |     |
| Les aberentions fonctionnelles qui constituent la folie sont souvent mé-<br>connoes pendant le quinzière socie. Des visionnaires, besticoup de<br>monograniaques sont souvent conduntale à mort comme loiréliques | SM. |
| CHAPITRE SEGOND.                                                                                                                                                                                                  |     |
| Faits dant l'interprétation a été méconnue au quinzième siècle                                                                                                                                                    | 127 |
| Jeanne                                                                                                                                                                                                            | 860 |
| S III Demondiàrie du docteur Édeine Condamnation de ce pren-                                                                                                                                                      | 135 |
|                                                                                                                                                                                                                   | 195 |
|                                                                                                                                                                                                                   | 189 |
| cohetete evec des demons. — Condomnations au fen                                                                                                                                                                  | 182 |
| Jeanne Pothece & to prison                                                                                                                                                                                        | 163 |
| Your I. 4t.                                                                                                                                                                                                       |     |

| OF TABLE DES LIVEES, DES CHIPPITRES ET DES PARACHAPHES.                                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LIVRE TROISIÈME.                                                                                                                                                                                                 |     |
| De la tour commissie at sernime stient                                                                                                                                                                           | 102 |
|                                                                                                                                                                                                                  | 271 |
| CHAPITRE PREMIER.                                                                                                                                                                                                |     |
| La nature d'une fonte d'accident merreux, plusieurs espèces de monommies<br>continuent à être seuvent méconnues pendent le seanéme soècle. Le<br>nombre des aliénés qui pérsient sur des bôchers est comidérable | u.  |
| CHAPITRE SECOND.                                                                                                                                                                                                 |     |
| Faits dont la valeur à été mal appréciée pendant le origième mêcle                                                                                                                                               |     |
| S II — La démonstatrie règne épidémiquement dans la Lommardor, les<br>debres de Saint Dominique font expirer par le fen jusqu'a mille ma-                                                                        |     |
| tades par an done le seul district de Côme                                                                                                                                                                       | 12  |
|                                                                                                                                                                                                                  | 12  |
| S. IV. — Monumente protendue houncide, Pierre Eurgot et Michel Verdung<br>a proposal compodées du crime d'houncide et de tyrapthropie, et sont                                                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                  | 14  |
| 5 V La démonstitue continue à réguer en Espagne; cent cinquante                                                                                                                                                  |     |
| frames sout fourtière à Estella; d'audres soul brûlées à Sorragosie. 20                                                                                                                                          | п   |
| 5 VL - Procis et condamnation du docteur Travolha; eet halbouré croit                                                                                                                                            |     |
| greir an génie à sun service. — En théonume est brilé à Lima                                                                                                                                                     | 271 |
| 5 VIII. — Byslero-demonyathic des remprines d'Urentes, — des religiones                                                                                                                                          |     |
| de Brigitte, des religiesses de Hessimust, des filtes de Kintorp.                                                                                                                                                |     |
| -des tillagrois de Hummone, - des habitions de Henet, - des filles                                                                                                                                               |     |
| de Namech, - des juives comercies à Baue, - des orghéties                                                                                                                                                        |     |
| dimenter                                                                                                                                                                                                         | 14  |
| 1 L'hystiro-drawngothir Arsint épidinique dem le overté de                                                                                                                                                       |     |
| Bloom was \$550; and malessor account the magic mount on sortie                                                                                                                                                  |     |
| de la quedon, como como con managemento Pió                                                                                                                                                                      | de  |
| B. — Hyders-denomyothic conference data for monadore de firigitie ;                                                                                                                                              |     |
| Indiamation des lites du overent de Novage, su mont de                                                                                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                  | W.  |
| C Uphiro-dimonoprible confequence dans to convent de Kinturp;                                                                                                                                                    |     |
| propagation du moi; la maladic éclife à Hammone et dans le sil-                                                                                                                                                  |     |
| logs de Breed. Else Kerr et in more and britten                                                                                                                                                                  | 53  |

D. - Hydres-dearmopathic embry some permi les joines à Long.

 E. — Convolume Systériques, symptomisse et démonspillée emfagionne à Cologne.

300

201

204

| PARLE DES LIVEES, DES CHAPITRES ET DES PARAGRAPHES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | THE  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5 IX. — En hanne en proje au délice de la lyconfloopie not quotre enfous-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| el mongo de la chair hamaine. Arrêt qui permet aux effaçons de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| hire la choise aux toupo-garoux. Condamnation de G. Garnier, dit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Fermile de Soint-Honnet, au feu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 226  |
| 5 X Quatre-vingto menugamingues tent braids dans l'espace d'un au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| à Valery, en Barois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 280  |
| § XI Pets de gustre cents démunolitres périssent par le supplier du fou,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| dons le Rout Linguedoc. D'untres malades y sont condamnés à des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| prince temperation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39   |
| 5 XII Halbachustinus et procès de Jesane Hervilliers Cette Runne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| est briblie vive à Ribemont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 280  |
| § XIII La démondifrée est panie de mort par les impiriteurs, à Arignon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 291  |
| SXIV Trente religieuses épreuvent les symptômes de la démonopathie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| à Mâm — Quaire-ringis démonisques attirent à la fois l'attention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ser een dans le marquisat de Brandebourg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29   |
| 5 XV. — La dimunolitrie est répundue deux le Lorraine ; neuf cente mélan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| collepes y send min à mort en très peu de femps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300  |
| 5XVI. La démunditrie et la trensfleupie réquest comme épidémique-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ment dans le Jata. Un grand montre d'hommes et de femmes y ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 164  |
| Named by supplies du feu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 310  |
| § XVII. — Un lycaubrope, contamné à mort par le fieutenant criminel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| WARpers, est remoyé dans un hospire de fons par le parlement de<br>Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 330  |
| 5 XVIII Ampetit, oues de Payes, est brille vil dans le Limousin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 341  |
| 5 XIX Possessina de Marthe Berssier, Phaseurs membres du clergé se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2011 |
| sonicycut country is pourser et sonicement qu'il n'a pas le droit d'in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| terdire à crite fille le accours des exercismes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 199  |
| The state of the s | 200  |
| LIVBE QUATRIÈME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| arm Quartenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| To 22 years consensate or ma-merginal micra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 453  |
| The state of the s | 77   |
| CHAPITRE PREMIER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Transport of transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| De la municire dens la folie est le plus généralement envisagée par les écri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| teins du din-septieme siècle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sec. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| CHAPITRE SECOND.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Fails don't l'interportation a été mai saisse pendient le cours du dix-orptique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| wiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 416  |
| 5 P Jean Grenier, poursoivi comme branthrope et comme menticier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| est condense à une proton perpetuelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hit. |
| 5 H One feature ballucines a transfer colubbry avec un incube; con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| distriction is mort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 425  |

| YHI    | TABLE DES LIGHES, MIS CHAPITRES ET DES PUBLICAMENTS.                                                                                                                                                                                  |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| s m    | <ul> <li>La dimonditrie se repant dans tout le pays de Labourd, n      étécnit josqu'ere cufun; les prisons se remplistent de molades; des      bichers s'allament dans une mole de localités. Les collétarispes n'y</li> </ul>       |     |
| 510.   | nont peint éparguée par les tritement                                                                                                                                                                                                 | 40  |
|        | et leutes par l'ardre de l'impaistion; ring malauseux cont helités<br>vits; une demonssure est étraugles et trubés après la mort; dix-feuit<br>malades sont admis à faire pintience à Lagrogne                                        | 410 |
| 5 V.   | <ul> <li>Hystero-demonografiae des Elles de Sainto-Urrale, à dia ; accordina<br/>et condomation du curé Gautridi, qui finit per devicement sur la<br/>soccellerie, et qui est brûte vel, alusi qu'une jeune accupie nommée</li> </ul> |     |
| s VI   | Homories  — Conventioner et abolement des femmes d'Amon, près de Box.                                                                                                                                                                 | 453 |
|        | Matalie de titra. Plus de cent-vings matales sout attentes à la feis<br>de cette faile impulsire                                                                                                                                      |     |
| 2 411  | Démonopathic des reingieures de Sainte-Brighte, à Lille ; condam-<br>nation de physicurs nommes à une prison perpétuelle                                                                                                              | 511 |
| s VIII | L. — Vingt en demonstières sont jupis dans la Sologne et dues le<br>Berry. Planieure d'entre eux sont condamnés à être etrangées, pais                                                                                                |     |
| 5 IX.  | ensaite brillés                                                                                                                                                                                                                       | 536 |
|        | Randont.                                                                                                                                                                                                                              | 539 |

## LIVRE PREMIER.

### INTRODUCTION.

### CHAPITRE UNIQUE.

DE LA FOLIE, DE SES ÉLÉMENS FUNCTIONNELS, DE SES PRINCIPALIS. MODES DE MANUESTATION DANS L'ÉTAT SIRPLE DE DANS L'ÉTAT DE COMPLICATION.

La folie ne peut pas se définir pas plus que la raison.

Il y a dans la manière de percevoir, de sentir, de juger, de raisonner de chaque homme, dans la manière dont il règle ses penchans, ses goûts, ses inclinations, ses affections, dont il calcule ses déterminations, la portée de ses moindres actes et jusque dans l'expression de sa physionomie et de ses mouvemens, quelque chose qui fait qu'il est on n'est pas raisonnable. Dans l'état de santé, le rapport qu'en sait exister entre les qualités des objets matériels destinés à impressionner les sens et la nature des sensations que l'action de ces corps sur les nerfs fait nature dans le cerveau ne se démente jamais. Tant que le système nerveux et l'entendement n'ont subi aucune modification vicieuse, les objets dont la réunion constitue le monde corporel agissent d'une manière uniforme

Feor I

et déterminée sur nos organes. On n'a pas besoin de beaucoup réfléchir pour voir que les hommes bien constitués jugeat tous également que le peuplier et le chène ne portent pas leurs branches de la même manière, que la clarté de la lune ne ressemble pas aux teintes du conchant ou de l'aurore, que le mugissement de la tempéte ne ressemble pas un hennissement du cheval ou au vagissement du chien qu'on châtie, que l'odeur de l'eillet diffère de relle de la violette, que le miel est dony, la bile amère, le vinaigre styptique, la brillure enisante, la piqure doulourouse. Tani que le jugement conserve sa rectitude naturelle, que le moral n'a rieu perdu de son beureux équilibre, chacan de nous raisonne à peu près de la même manière sur les avantages des distinctions, de la fortune, du taleat, de la naissance, sur les inconvéniens des privations, des confirances physiques : tout le mande tombe d'accord sur la manière dont il faut remplie ses devoirs de citoyen, d'épons, de père, sur le prix qu'on doit attacher à la piété fillafe, à l'amitié, à la bienfaisance, sur le dauger de la colère, de la haine, de la vengeance et de tontes les unuvuises passions. I ne fois que les facultés de l'ame et de l'entendement se trouvent bouleversées par la maladie, l'homme ne peut plus compter sur la fidélité de ses sens, sur la justesse de ses idées, de ses jugemens, de ses raisonnemens; il ne peni plus se fler aux moils sur lesquels se foudent sa jule, sa tristesse, son amour, sa baine, sa colére, se fier aux motifs qui font qu'il agit d'une manière plotét que d'une autre. Celui-ci, depuis qu'il est tembé dans le délire, crie, jure, tempôte, comme si ses jours étalent incessomment menacés par des ennemis intraltables ; cet autre se plaint d'être vexé par des revenans, par des spectres, d'être persifilé

par des voix que lui seul entend ; à l'en croire, l'air qu'il respice est saturé d'odeurs méphitiques; ses draps de lit, ses convertures sont par momens converts de flammes on d'animany dégodrans; ses hoissons, les alimens qu'on hi présente offredt un goût détestable; des misérables qui lui en veulent choixissent le moment où toux repose pour le battre, le brûler, le pincer on le mordre gruellement. Celui-là regorge de biens, de titres et d'honneurs; il se dit pawere, comlamné à la honte, à la misère; c'est à peine s'il ose se donner le nécessaire dans la crainte d'être ensuite écroué par ses créanciers; s'il ose regarder en face ses amis et ses proches dans la crainte d'être arrêté. comme un maifaiteur. Cet autre a tout perdu, feaume, enfans, fortune, tout ce qui l'attachait à la vie; et il se livre aux démonstrations d'une joie insensée et paraît au comble de l'ivresse et du bonhour. Cette femme tremble qu'en n'attente à ses jours, et va se précipiter du hant d'un étage pour se soustraire à un danger qui n'existe pas ; cette antre est tourmentée pour le sort de ses enfans auxquels il ne manque rien ici-bas, et elle les égorge pour les préserver de la misère à veuir, lei l'amour remplace la haine; là vous voyer une jenne fille auparavant attachée a tous ses devoirs, qui a maintenant pris en exécration son père, su mère, son directeur de conscience, et qui semble mettre tout son bonhour a vonir les propos, les blasphènies les plus reponssans; mais ce n'est qu'en étudint séparément les élémens fonctionnels du délire, que nous parriendrons à bien concevoir la manière dont a'effectuent les différens modes d'allénation de l'enjendesseni Immedia.

Les ballucinations occupent une place importante parmi les phénomènes qui doivent attirer l'attention dans l'é-

tode de la folie. Celui-ci est halluciné dont l'imagination fascinée par la maladie prête un corps et une forme aux idées qui prennent naissance dans son cerveau, rapporte ces idées aux appareils des sens, les convertit en sensations que presque toujours il attribue à l'action d'objets matériels qui n'agissent point actuellement sur ses orgaues, et en vient souvent à baser ses raisonnemens sur ces données vicienses de l'entendement. L'halluciné porte en partie le monde dans son propre cerveau; il réalise jusqu'à un certain point la supposition des herkeleistes, qui présendent établir qu'il n'est pas positivement nécessaire que l'existence de l'univers soit réelle pour qu'on l'apercoive tel qu'il se montre à nos sens. Il est certain que du moment où l'encéphale et l'ame sont réunis, on ne saurait plus assurer qu'il existe positivement bors de nous des animaux, des plantes, des particules odorantes ou sapides, des ondes sonores, des matières résistantes, froides, chaudes, lisses, polies, parce que la vue, l'edorat, le gont, le toucher sont affectés de telle ou telle manière, Il n'existerait absolument rien autour de nous, qu'à la rigueur le Créateur pourrait faire mitre au sein de nos propres organes une série de mouvemens propres à exciter dans l'une la sensation d'un être anime, d'un végétal, d'une montagne, d'un fleuve, d'un précipice; mais chaque tois que nous percevons de semblables sensations , il entre dans notre nature de les attribuer à l'action de la matière sur la partie rayoumante, puis sur les masses centrales de notre système nerveux; dans cette circonstance comme dans beaucoup d'autres, nous n'avons pas le choix de notre croyance qui nous est imposée par une conviction plus paissante que le raisonnement; et c'est précisément parce que l'halluciné nous paraît puiser en lui-même les sensations dont nous n'apercerons pas la cause au dehors, que nous le classons parmi les êtres exceptionnels ou parmi les malades.

Il est bien constaté que les hallocinés peuvent être affectés par des sensations de la vue, de l'ouie, du guit, de l'odorat, du toucher, par des sensations qu'ils placent dans le foie, dans le cœur, dans le canal alimentaire, dans les organes de la génération, bien qu'aucun des nerfs affectés à la sensibilité ne se trouve soumis pour l'instant à l'action des agens du dehors; cela étant, un avenzie pourra se persuader par instans qu'il jouit de la faculté de voir, un sourd qu'il possède la faculté d'entendre. Ou rencontre quelquefois dans les hospices consucrés aux aliénés, des avengles qui se plaignent d'être tourmentés par des êtres fantastiques dont ils indiquent l'âge, le sexe, la taille, la tournure, le costume, l'expression de visage; des sourds qui se plaignent d'être importunés par des voix ininginaires, par des bruits, par des sons qui leur brisent, disent-ils, le tympan. Il y a bien longtemps qu'on a noté pour la première fois que certains amputés souffrent encore par momens dans les membres qu'on leur a enlevés pour cause de maladie. On sent combien de pareils phénomènes ont dù autrefois causer d'étonnement aux personnes qui en étaient témoins, sans toutefois soupconner l'influence que l'état maladif de l'encéphale pouvait exercer sur leur manifestation. Les hallocinations se reneoutrent à chaque page dans les monumens littéraires. historiques ou religieux de l'espèce humaine. Le poète qui représente Oreste dans le désespoir, poursuivi par le simulacre des Euménides, effrayé par le sifflement d'affreux reptiles, et dans un moment de transport et de fureur, se précipitant sur son are pour en finir avec les déités cruelles de l'enfer, a consacré une pelnture frapponte d'hallucinations. Les animaux, les arbres parlent souvent dans l'antiquité : autant d'erreurs maladives que la trudition nous a conservées et transmises. Presque tout ce que l'on rapporte des évocations, des apparitions, des obsessions, des revenans, des spectres, des ombres, des obsessions, des revenans, des spectres, des ombres, des nimulacres, des pénies familiers, des fantômes, des mànes, des lares, des farialets, des fantômes, des manulacres, des visions fantastiques, des esprits inembes et surcubes, a pris maissance dans le cerveau de certains hallucineis; les hallucinations n'ont denc pes contribué pour peu à peupler le monde de prodiges. Sentir et jusque de la serte, c'est déjà faire preuve d'un commencement de déraison.

Il est rare dans la folic que les hallocinations restent longtemps hornées à un sens unique : à prine, dans la plupart des cas, un aliéné a-t-il commencé à épressyer quelones billincinations de la vue, per exemple, qu'il ne tarde pas a acceser musi suit des hallucinations de l'onie, soit des hallucinations du toucher; de sorte que très souvent plusieurs sens se trouvent hientôt lésés simultanément. Il arrive rependant an début du délire ou lorsone le trouble des fonctions intellectuelles n'a pris encore que peu d'extension, que les hallucinations restent bornées soit à l'onie, soit à l'odorat, soit à la sue, par exemple; mais quand on insiste soignement our les explorations auprès des malades, on est quelquefois tout surpris de faire la déconverte d'une multitude d'hallorigations dont l'halluciné n'avait pas consenti d'abord à avoner ou a déclarer Peristence.

Les hallurinations peutent se munifester ou yendant le jour on pendant l'observité senlement, persister unit et jour, me survenir que pendant la veille, que pendant les heures employées au sommeil, se déclarer indifférenment es tersqu'en dort et lorsqu'en veille, avoir lieu pendant le raptus extatique, pendant une attaque hystérique, un arcès de sommambulisme; enfin éclater sons l'influence d'une maladie du ventre, de la poitrine ou d'une sorte d'intercication produite, par exemple, par l'usage de la belladone, de la pomme épineuse, de l'opium et d'une foule d'autres agens hypnotiques qui sont en usage surtout parmi les peuples des contrées orientales.

Les hallocinations de l'ouie ont souvent recu le nom d'hallucinations vocales; elles s'observent plus que toutes les antres sur un nombre consilérable d'allénés auxquels elles finissent par devenir très importunes. Quelques sujets percoivent en vaquant à teurs occupations, à leurs travaux, à la promenade, pendant leurs récréations, des sons de cloche, les accens de l'orgre, des siffemens, des detenations extraordinaires; d'antres s'entendent appeler par des voix inconnues, au sein de la solitude, au milleu de l'isolement et du silence le plus absolus. Celui-el croit reconsultre le timbre de la voix qui l'interpelle ou qui l'injurie; celui-la répond à des êtres imaginaires et s'engage avec eux dans des conversations interminables on saus fin; un troisième parle haut et avec feu comme s'il avait affaire ca même temps à plusieurs interfocuteurs, Un ancien houme de cour entend la voix de quelques rivanx débitant contre lui des calonnies, en présence d'un sonverain dont Il ambitionne l'estime et la faveur : cent fois par jour il s'écrie avec dépit : ils en out menti, on votts trompe, je suis calomnié, mon prince! Un vicilland inoudé de larmes pousse des eris de douleur, se prosterne, leve un ciel ses mains supplimites, se frappe la tête

contre les meubles, dans son désespoir, et s'écrie: ma fille, ma Caroline, on te fait périr; je reconnais tes gémissemens; tes plaintes arrivent jusqu'à mon oreille; mais je suis captif et ne puis voler à ton secours!

Les hallucinations vocales ne causent jamais autant de surprise aux malades que lorsque les voix , les gémissemens, les bruits, les plaintes qui frappent leurs oreilles leur paraissent provenir du fond d'un tombeau, des entrailles de la terre, provenir de l'épaisseur d'une pierre, d'un rother, d'une muraille, d'une rioison, de la profoudeur d'un menble; souvent ceux auxquels il arrive d'éprouver de semblables perceptions soutiennent qu'il existe sous leurs pieds ou dans leur voisinage des conduits, des sonterrains, des cavernes, que les individus qui les entourent sont ventriloques, qu'on se joue de leur patience en leur faisant parvenir des bruits, des sons, des injures par le moyen de porte-voix. Quebques ballucinés se persundent aussi que les voix qui attirent leur attention partent de leur poitrine, de leur ventre, d'un organe escentiel à la vie, et font mille conjectures sur la cause de phénomènes aussi étrangers. J'ai connu un malade qui entendait dans son propre cervran des voix dont les timbres et les tons étaient différens; ces voix divulgusient, assurait-il, ses pensées tout haut au fur et à mesure qu'elles se formaient dans son esprit, J'ai soigné, à Charenton, une vieille demoiselle qui s'était imaginé qu'une chicane s'était introduite dans son ventre et qu'elle y avait mis has ; cette monomaniaque, entendant aboyer dans ses entrailles la mère et les petits, entrait par instans dans des accès de colère furieux contre le curé de Saint-Germain, qu'elle disait être cause de son malbeur. Une autre femme entendalt chanter un coq dans sesintestins. L'étonnement des hallocines est encore très grand lorsqu'ils croient s'entendre interpeller par un chevat, par un mouton, par un chat on un chien. Je connais une ancienne religieuse qui assure que ses chats parlent plusieurs langues; cette aliénée me présenta un matin un jeune chat qui récitait parfaitement, disait-elle, plusieurs prières latines empruntées à ses livres de dévotion. Cette variété d'hallocination a été très commune à la suite du moyen-âge.

Le degré de fréquence des ballucinations de l'ouie est. susceptible de beaucoup de variétés, suivant les malades, et quelquefois sur le même halloriné, suivant les heures de la journée. Quelques aliénés sont véritablement poussés à bout par les bruits, par les voix qui les obsédent sans reliche et qui les suivent partout; d'autres n'entendent au contraire qu'à de longs intervalles, et la sensation passe quelquefois avec la rapidité de l'éclair. Les hallucinations de l'ouie présentent parfois une sorte de rémittence ou même d'intermittence pendant le jour, pour reparaitre ensuite avec plus ou moins d'intensité au moment de la nuit, soit que le mouvement, les distractions de la journée exercent sur l'esprit une diversion favoralde, soit que l'obscurité, l'isolement, le silence contribuent, au contraire, en concentrant l'attention sur un petit sombre d'objets, à exalter l'imagination, à égarer de nouveau la pensée. Tel balluciné qui demeure calme tant que le soleil éclaire l'horison, ne voit jamais arriver la fin du jour sans resseutir une secréte inquiétude, persuadé qu'il est que les sensations désagréables qui l'ont impressionné la nuit précédente vont encore se reproduire pendant la nuit qui s'approche. Un ancien coossel entend chaque nuit le rire insultant d'un homme bental, qui se cache, dit-il-, dans l'ombre pour déshonorer ses filles et pour martyriser ses enfans; ce fut la muit que Brutus, profondément secupé à réfécule, vit entrer sons sa tente une forme de spectre qui lui dit; je sois ton mauvais ange, Brutus, tu me verrus dans la plaine de Philippes! Ce fut la muit que Mercati entendit retentir au-devant de sa porte les pasd'un cheval, qu'il crut apercevoir le simulacre de son ami Ficino, et qu'il cutendit distinctement une voix lui crier; Michel, Michel, ce que tu soutenals comme vrai se trouve confirmé.

Parmi les hallociantions de l'aute dont on trouve la description dans les tivres ascédiques, il en est un certain nombre qui ont eu tien pendant le ravissement extatique. Pierre était ravi en extase lorsqu'il entendit dans le ciel les plus dons concerts. Le l'asse fut poursuivi par les hallochations les plus cruelles; souvent il entendait, ainsi qu'il s'en plaint lui-même dans ses lettres, des bruits souris, des tintemens prolongés, des bruits de clothes et d'horioges qui le glactient d'épouvante. Un des amis de ce grant poète qui fut admis à assister un jour à l'entretien que le l'asse croyalt avoir avec un être invisible, auquel il adressait des paroles aussi éloquentes qu'éle-vées, ne turda pus à remarquer que l'orquato était alors fellement absorbé en lui-même, qu'il ne paralssait point entendre quoiqu'il l'appelât avec intention.

Les ballucinations visuelles font en général une impression profonde sur l'esprit des malades qui en sont atteints, et que l'on désigne dans le monde sous le nom de visionnaires. On ferait de volumineux recueils en rapprochant les principales histoires d'hallucinations visuelles qui sont dissoninées dans les écrits des anciens; mais on n'a pasbesoin d'alter chercher si loin pour trouver des exemples de semblables phénomènes morbides. Un halluciné croit apercevoir des assessins mutilant son épouse en plein midi; dans son désespoir. Il saisit un conteau et se coupe la gorge; cet homme est séquestré et bientit sa biessure est cleatrisée; un matin, il s'imagine apercevoir son épouse entre les bras du surveillant de Charenton : le soir, il se précipite comme un furious sur cet employé que les secoura les plus prompts ont de la peine à soustraire à sa rengeance. Une dame volt voltiger imblinellement devant ses year. l'image de sa mère et celle de son mari qui out depois longtemps cessé d'exister; ces visions l'affectent beaucoup et souvent on la surgrend à verser des larmes. Une autre dame volt depuis plus de dix aus des troupes d'obseaux qui voltigent à la hantour de sa tête ; inmais elle ne manque, chaque fois qu'elle prend son repas, de mettre des máes de pain en réserve pour ces oiseaux imaginaires. l'odéré raronte, après Alderson, qu'une dune sourde et âgée étalt souvent impertunée par la vue d'une multitude de fantêmes qui s'évanouissalent lorsque les serviteurs entraient dans l'appartement. Un jour, entre autres, l'illusion de cette mainde foi tellement comptète, qu'elle crut receveir la visite de plunieurs personnes de sa connaissance, de parens morts depuis longtemes, et qu'après avoir exprimé le regret de no plus entendre pour faire les lonneurs de la conversation, elle finit par ordonner qu'on apportal une table de jeu ; alors ces visious se dissipérent,

La nuit est le temps le plus propiee aux hallucinations visuelles; ce n'est pus d'anjourd'hui que la nuit est réputée prêter son voile aux spectres, aux revenans, aux esprits mal famés. Ce for la nuit que la pythonisse d'Endor évoqua l'ombre de Samuel, qui se présenta aux regards de Saul sous l'aspect d'un vielliard couvert d'une draperie blanche. A l'instant où tout repose dans l'obscurité, on es-

tend souvent un redoublement de bruit et de vacarme dans la cellule de certains aliénés ; c'est le moment ou plusieurs de ces infortunés sont aux prises avec des êtres fantastiques dont la présence les jette dans l'épouvante, Un jeune homme s'engage volontairement à la suite de la révolution de juillet 1830 : une mit qu'il est couché dans la caserne et qu'il ne peut pas dormir, il croit apercevoir tout à coup auprès de son lit deux oiseaux blancs. Bientôt il se figure que ce sont les ames de son père et de sa mère morts dejonis longtemps, et qui viennent à lui sons une pareille forme. Cependant ces oiseaux commencent à parler et iavoquent le diable ; celui-ci apparait à son tour sous l'aspert d'un énorme chat noir. Ce militaire, saisi de frayeur, offre au démon le peu d'argent qu'il possède; Satan paraît satisfait et exprime sa joie par des gambades. Le malade abandonne son lit et se met en prière jusqu'au jour. Ces hallocinations ne feut que provoquer l'hilarité des autres soldats. La nuit suivante, le matheureux halluciné se voit entouré par une troupe d'animanx hideux auxquels il livre un combat acharué; finalement, il fait une tentative de suicide cruelle, espérant par la oliteuir de Dieu d'être délivré de l'obsession des diables.

Les visions les plus extraordinaires prennent quelquefois naissance dans le cerveau des sujets en extase. Il est positif que presque toujours les hallucinations visuelles des extatiques excitent en eux un grand enthousiasme, et lorsqu'en revenant à la vie active, ces malades rendent compte aux autres hommes des sensations qui ont frappé leurs veux pendant l'attique de ravissement, ils s'en acquittent en général avec une chaleur d'éloquence qui inspire la persuasion : dans ses transports extatiques, Catherine de Sienne croyait recevoir la visite du Sauveur qu'elle appelait son divin épons. Les Bégards, les Anoméens, les Béguines, les Quiétistes du mont Athos se vantaient de voir Dieu face à face dans leurs accès de contemplation. On est tenté de prendre en pité l'espèce humaine quand on remonte à la source souvent puérile d'institutions, de croyancés, d'événemens qui dominent, gouvernent ou remuent souvent la société jusque dans ses fondemens.

On ne saurait accorder trop d'attention aux ballucinations visuelles qui assiégent certains hommes pendant leur sommeil. Beaucoup de visionnaires sont demeurés convaincus et soul parvenus à persuader aux autres que les apporitions qu'ils avaient éprouvées en dormant, avaient en hors de leur cerveau une cause réelle et incontestable. On observe, dans les maisons d'aliénés, un grand pombre de sujets dont les idées délirantes se groupent autour d'un certain nombre d'hallucinations visuelles qui n'éclosent dans l'intellect que dans les momens où ils sont dans la plénitude du sommeil. Bien persuadés, même après le réveil, que leurs sens ne les induisent point en erreur, que les objets qui causent leur tourment et leur terreur existent bien réellement, les uns commencent, bien avant de se coucher, par barricader leurs portes et leurs croisées, d'antres restent assis sur leur lit, chantant, frappant dans leurs mains, jusqu'à ce que le sommeil finisse par triompher de la résistance qu'ils lui opposent, dans l'espoir d'éloigner les visiteurs nocturnes. Tous ces hallucinés demandent à changer de cellule, soupconnant que la chambre où ils se trouvent maintenant placés communique au dehors par quelque voie souterraine, et qu'ils ne resseutiraient nullement ailleurs les persécutions qui font le tourment de leur vie. Plusieurs d'entre eux sontiennent qu'ils out reconnu vos traits, vos habits, vos allures : ils se font une joie d'espérer qu'une noit, an moins, ils seront assez heureux pour vous surprendre dans vos excursions mystérieuses, et pour vous moutrer le lendemoin pieds et pologs liés à tous les incrédules. A cette calégorie de visionnaires ont appartenu beaucomp d'anciens démonolâtres qui se vontaient d'avoir assisté aux danses des démons, d'avoir vu au sabbut des diables sous les formes les plus extraordinaires.

Les hallucinations visuelles produites par l'intexication ne différent pas des hallucinations visuelles spontanées.

Les visions des sommanholes reasonblent beaucoup à relles des extatiques; celles des hystériques précèdent, accompagnent ou suivent de près les accès convulsits. Elles out été prises souvent pour des sensations véritables, ot out donné lieu à des méprises à prine conceyables (voir Loudon, Louviers, etc.),

Les fantses sensations de la vue et de l'onie contribuent, avec les ballicenations, à confirmer de plus en plus beaucoup de malades dans l'opinion que lours sens ue sont 
point lésés. Les fantses sonations ont cola de particulier 
qu'elles n'ont lieu qu'animit qu'un agent extérieur est 
réellement en rapport d'action avec les neris destinés à recueillir les impressions du monde corporat; mals les agens 
de l'innervation ayant sobi une modification morbide, il 
s'en suit qu'ils ne sont plus impressionnés maintenant par 
les objets du déhors comme ils l'étalent auparavant, et les 
curps se montreut souvent aux yens des aliénés sons un 
aspect qu'ils n'ont pas aux yens des autres hommes.

Qualques aliènés prennent les siillemens de la tempéte pour des voix plaintises, le requetage des geals et des ples pour des paroles inscientes; une volture effencet elle le paré, le vent ferme-t-il une porte avec violence; ils se figurent que c'est la générale ou le rappel que l'on bat, que leur maison est assiégée par des brigands qui tirent des coups de pistolet. Les illusions de l'ouie ont accrédité. mille contes qui sont devenus partout populaires : ici l'on a cru entendre des cliquetis d'armes sur un champ de hataille où de nembreuses légious s'étalent heuriées il y a plusieurs siècles; là, des voix out répondu du fond d'un tombeau; là bas, il est sorti des gémissemens du fond d'une caverne on des voyageurs avaient péri misérablement. Un aliéné sontient que la roue d'un moulin placé dans son veisinge hit répète jour et mit qu'il doit couper ses testimies. A\*\*\* ne pent entendre prononcer, sans se mettre en colère, le mon d'une ville qui lui rappelle des souvenira pénibles : les enfans à la mamelle, les eiseaux et les cloches ; dit-il , articulent et répaindent le aum de ceitz tille par l'air. Les démondaires se vantaient presque. tous d'avoir entendu parler des animaux qui leur conseil» bient de commettre les crimes les plus abomimbles, l'ai souvent causé avec une dame qui prenait le bruit de ses intestins pour le grognement d'un animal; un autre preusit le sifflement de ses bronches pour le chant d'un etscottis

On peut, jusqu'à un certain point, se faire une idée de la manière dont les aliènés sont indults en erreur par les fausses sentations de la vec, par ce qui arrive à chacun de rous dans certaines occasions où les jugamens que nous pertons demandent à être rectifiés par la réflexion et per l'expérience. Dans l'éloignement les tours et les clochers semblent peucher sur nous, deux aliées d'arbres parallèles convergent et se touchent, une soriare plane s'élève romme pour former une émissence; la lone à l'horison nous paraît immense et très éloignée de nous; nous la jugeons étroite et peu élevée lorsque nous l'apercevons nu-dessus de notre tête. La lune fuit derrière les nuages qui semblent l'effleurer, elle paraît nous poursuivre par derrière lorsque nous courous; les arbres, les maisons paraissent s'avancer au-devant des navigateurs qui entrent dans le port; la campagne semble fuir avec la côte lorsqu'on gagne le large sur un bateau; un bâton qui plonge dans la rivière paraît brisé et raccourci; la physique donne l'explication de ces phénomènes; mais rien chez-les fous n'explique les faux jugemens.

Il est une illusion visuelle fréquente dans certaines conditions anormales dont tout le monde à été à même d'éprouver les effets. Après qu'on a décrit rapidement pendant quelques secondes des mouvemens circulaires, le parquet, les arbres se balancent, les meubles tournent ou s'inclinent. Quelques fébricitans aperçoivent leurs draps rouges comme du fen , prennent pour des insectes colorés des plus vifs reflets les atomes de poussière qui voltigent dans l'air de leur appartement. Une seule ligne d'écriture peut parattre double, triple, jaune ou verte lorsque les caractères sont noirs. Il peut se faire que le visage du même individu se répète jusqu'à six on sept fois, en représentant des images qui s'encadrent et s'élèvent par des nuances graduelles les unes au-dessus des autres. Une jeune fille hystérique riait aux éclats après ses accès convalsifs en apercevant tout le monde autour d'elle la tête en los et les pieds en l'air. Ces sensations cessent d'avoir lien aussitöt que les yeux sont fermés. Théodoric, ayant fait périr le sénateur Symmaque dans les prisons de Ravenne, se sentit poursuivi par le repentir de cette indique action ; un jour qu'on avait servi un énorme brochet

sur sa table, il s'imagina distinguer dans la lurre de copoisson les traits irrités de Symmuque. Les fausses sensations de la vue en imposent aux malades de la manière la plus grossière, leur persuadant que leurs proches sont ressuscités, qu'il se livre des combats dans les nuages, que les animanx domestiques subissent des changemens de forme et de dimensions, que les hommes se travestissent en femmes, les filles et les femmes en garçons, que le volume des objets augmente ou diminne, que la hauteur des édifices, la profondeur des vallées n'est plus la même que par le passé. Madame S\*\*\* a eu le malbeur de perdre sa fille il y a douze ans. Un jour une jeune aliénée pile es rachitique est placée dans un dortoir, à côté de cette malade. Tout à coup madame S\*\*\* croit reconnaître la figure de son enfant ; la déformation de la taille doit s'expliquer, assure-t-elle, par la géne et la compression que sa tille a pu subir dans une bière trop étroite; quant à la pâleur, elle n'est que trop naturelle après une maindie dont la durée a été longue, et après le séjour que cette malhoureuse a pu faire dans la terre... Madame S\*\*\* s'attache comme une ombre aux pas de cette jeune fille , qu'elle accable, rigoureusement purlant, de ses caresses et des soins les plus obséquienx. Cent fois cette même dame a répété que les médecins de Charenton changeaient souvent de masque, et plus d'une fois il bui est arrivé de porter la main à leur visage et d'exprimer son étonnement en rencontrant de la chair. Une autre aliénée, ayant écrit à son mari que plusieurs personnes qui passaient pour mortes depuis longtemps n'en vivalent pas moins à Charenton, prit à tâche un jour de lui montrer tous ces personnages qu'elle croyait n'avoir fait que changer de nom; cette malade persista dans son illusion malgré tous

les raisonnemens qui lui furent présentés par ses proches et par nous tous. C\*\*\* croit recommitre parmi les individus qui composent son entourage les principaux acteurs de notre première révolution; dans la violence de son délire et de sou indignation il adresse à l'un des reproches et des injures, à l'autre des complimens et des éloges : celui-ci, à l'en croire, s'est convert de lange et de sang; celuilà s'est fait remarquer par sa faconde et son éloquence; cet autre n'a pas contribué pour peu à entraîner la chute de la royauté. Les collisions, les rixes qui surviennent entre les aliénés sont fréquentment provoquées par des illusions visuelles. Un artison creit reconnaître dans la personne d'un aliène qui conche vis-à-vis de lui les traits d'un ussassin fameux, et qui, selon lui, se dégulse pour lui faire subir le sort de ses antres victimes; dans un moment eu les serviteurs sont occupés à l'écart, et ou son voisin ne erolt avoir aneun sujet de défiance, cet artisan se précipite sur lui avec la rapidité d'un trait, et il le terrasse à coups de poi d'étain. J'ai vu périr des auites de leurs blessures plusieurs serviteurs que des monomaniaques prenaient pour des voleurs ou pour des mouchards de la police.

Une femme, jeune, sontient que sa voisine, qui est vieille et infirme, n'est autre qu'un vieux débauché qui se cache sons des habits de femme; partout où elle peut trouver rette maiheureuse, elle se hâte de lui appliquer quelques vigoureux coups de poing. Une malade dominée par des idées érotiques prend toutes les jeunes filles pour de jeunes garçous deut elle ne se fait pas faute de solliciter les faveurs; de la des rives fréquentes; mais aussi ces erreurs contribuent à faire naître entre les femmes alliences des étarts de mours que la surveillance doit toujours se hâter de prévenir. Un ancien officier de morine

s'est persuadé depuis plus de vingt ans que Dieu lui transmel, par le moyen de signes écrits dans les nuages, différentes vérités qu'il vent communiquer aux lemmes. Chaque jour cet officier copie religieusement sur un cabier certains signes hiéraglyphiques qu'il croit apercevoir au firmament et dont il donne volontiers l'interprétation, Ce malade a distinciement aperçu dans les cieux la représentation des plus célébres batailles de l'empire. A ses yenx les houmes agissent, marchent, changent de place, les chevana galopent, les cavaliers se heurtent ou prérigitent ienr faite; il ne tient qu'à vous, assure-t-il , de jouir d'un spectacle amosi intéressant. Les aliénés ramesaent avec soin des pierres, des coquillages, des débris de poterie ou de porcelaine qu'ils prement pour des diamans , pour des objets d'une rareté extraordinaire. Nons avons perdu à Charenton l'an dernier un monomanique qui distinguait sur la surface des cailloux des insages admirables; cet homme, doué du reste d'un esprit subtil et fin, portait presque toujours dans ses poches des charges effrayantes de pierres, Dans l'hydrophobie, les panyres malaires aperenivent souvent aussi les objets sous un aspect étrange. Les fausses sensations de la vue ont été aussi notées dans les grandes calamités de peste. Dans la peste de Néo Céstrée. l'on crut à différentes reprises voir des spectres entrer et errer dans les maisons. Dans uné peste qui éclata en Egypte du temps de Justinien, ou crut voir vormer surla mer des banques d'airain montées par des hommes noirs qui n'avaient plus de tête. Dans une autre épidémie qui dépenda Constantinople, un croyait voir courir d'uno habitation à l'autre des hommes vétus de soir qu'on prenait pour des démons, et auxquels on adressuit le repreche de multiplier le nombre des décès,

L'obscurité d'un appartement où il ne pénètre que de faibles teintes de lumière favorise singulièrement les erreurs visuelles. Chacun de nous a cru apercevoir la muit en fixant attentivement ses regards sur les papiers dont on tapisse les murs de nos maisons, des espèces de personnages fantastiques qui rappellent ceux dont un des amis de Bonnet a fait la description. Pour l'ordinaire les enfans sont très portés à s'effrayer à la vue de pareils objets; un aliéné prit une nuit les cordons qui pendaient aux manches d'une camisole de force pour des serpens, Un villageois, traversant une forêt pendant la nuit, prit les arbres pour des fantômes ; un auti qui l'accompagnait parvint d'abord à le rassurer, mais ce ne fut pas pour longtemps. Cet bomme, à prine arrivé dans sa maisou, s'imagine que sa femme vient d'être transformée en diable ; alors il cherche à la fonder aux piods, à la déchirer avec ses dents, avec ses ongles, et pousse des cris de terreur, Conduit à Charenton, garrotté des pieds et des mains, il s'apitoie sans cesse sur le sort de sa famille; mais la vue de sa femme n'apporte aucun changement dans ses dispotions d'esprit, et il continue à croire et à soutenir que ses sens ne lui en out point imposé quand il a eu ses Illusions visuelles. Les individus dont le cerveau est troublé par les fumées du viu méconnaissent souvent tout à coun la unit leurs amis, leurs proches, leurs serviteurs, ou ils les premient pour des spectres, pour des voleurs et courent à leurs armes, à moins qu'ils ne préférent se précipiter pour se soustraire à un danger qui n'est qu'imaginaire, Plusieurs maniaques périssent malheureusement sans avoir l'intention de se faire du mal, parce qu'ils se trouvent précipites por une fenêtre en croyant sortir par une porte, ou qu'ils se méprennent en calculant la Insuteur qui sépare

leur croisée d'avec le sol. Dans le nord de l'Europe, dans quelques-uns de nos départemens retirés, où la peur des revenans et des follets n'a point encore entièrement disparu, des villageois qui n'eut aperçu dans l'ombre que des trones d'arbres on des pierres qu'ils ont pris pour des objets extraordinaires, s'entétent à soutenir qu'on est sûr, en visitant la nuit certaines plages, ou certains cantons de leurs montagnes, d'y faire des rencontres capables d'éspouvanter l'homme le plus couragens.

Les ballucinations de l'edorat sont fréquentes au début de toutes les espèces de délire. Des malades qui se figurent qu'on songe à les perdre se plaignent de sentir l'odeur de l'arsenie, l'odeur de l'ammoniaque, celle de différens gaz réputés nuisibles à l'organisme. Les sujets qui se bercent de toutes les illusions d'un bonheur qui les tient dans un perpétuel enchantement se vantent dans certains momens de respirer les odeurs les plus suaves. Les extatiques, les femmés hystériques ont offert de nombreux exemples d'hallucinations de l'odorat. Les théomanes ont le privilège de respirer des senteurs délicieuses; les démonolatres se plaignent souvent au contraire de n'avoir en à respirer que des edeurs empestées. C'est sans doute une perversion du sens de l'odorat qui fait trouver à certaines femmes tant de plaisir à flairer l'odeur de l'assa-fætida, de la corne brûlée ou des plantes alliacées, tandis que le parfum de la rose on de l'héliotrope leur semble très désagréable,

Les ballorinations du goût se confondent avec les musses sensations du même sens. On sait qu'il suffit quelquefois d'un rhume passager pour que le vin le plus délicat, les mets les plus appétissans nous semblent imprégués d'une saveur insupportable d'amertume. La même chose arrive quelquefois dans l'ietère. Une dame aliénée trouve que le

lait qu'on ini olire à hoire présente un gout de sang, qu'ou ne lui donne à manger que de la chair de chien ou de la chair humaine. Elle soutient que le pain, la farine, la tisane out un goût de cantharides , de verre pilé, de diamant. Une dame croit que sa salive est empoisonnée par une substance qui a pu être deposée dans sa bosche à son jusa; cette malade s'éversue à eracher. Ce sont souvent les fantses sensations du goût corroborées par celles de l'odorat, qui acherent de décider certains mélauroliques à refuser toute espèce de nouvriture; en revauche certains alienés mangent tout ce qui leur tombe sous la main, M. B. mange avec délices des crodtes de melon , des restes de firmits pourris qu'il retire des plus dégoûtaus las d'ordures. Les aliénés qui boivent de l'urine, qui mangent par goût des matières excrémentifielles, ne sont pas très rares. Les negres qu'on transportait autrefois dans les Autilles mangenient de préférence de la terre en tombant dans la nestalgle. Les jeunes filles chlorotiques ou encore mal formées mangent quelquefois avec une sorte de sensualité du privre, du marc de café, de la suie, du plâtre, les matières noires et dégoûtantes qui imprégnent les latrines, de la viande crue, des aralguées, des écrevisses vivantes, du parchemin, des peaux saigmantes, du charbon, des coquilles d'emfs, de la résine, de la laine, de vieux chiffons, Toutes ers substances ne flatteraient pas le goât si la seusibilité de la langue et du palais n'étalt pas pervertie;

Les hallucinations et les fausses sensations du toucher soit extérieur soit leterne ne peuvent pas être distinguées les unes des autres, sanf les eas très rares où une sensation de froid, de pesanteur ou de chaleur, par exemple, semble se réveiller encore dans un membre depuis ionzaoups separé du troite. Il n'est même pas toujours facile de distinguer res sensations morbides d'avec certaines névralgies; on a avancé que les perceptions du toucher inspiraient généralement à l'homme plus de confiance que celles qui lui étaient fournies par les autres sens. J'at ceat fois constaté que le délire qui se fonde sur des illusions viscérales, sur des sensations rapportées à un bras, à une jambe, aux tégumens, tourmentait singulièrement les malades, et qu'il contribuait souvent à les pousser à des accès de fureur ou de désespoir.

Il faut attribuer à un état maladif de la sensibilité cutanée les sensations de chaleur on de froid excessifs que certains hypocondriagnes perceivent par momens does les yeax, dans le cuir chevelu, oux pieds, oux mains, quand da reste la température de ces parties n'offre aucun changement reel. Il est des malades qui répétent sans cesse qu'ils se sentent tont en feu, que leurs articulations sout trancesées par des étincelles électriques, qu'on les chatonille à l'entrée des narines, à la plante des pieds, qu'ils sentent des guépes, des araignées remner on courir entre peau et chair. Un vétéran de l'empire sentait conrir sons sa chemise un rat énorme dont le chatouillement excitait sa colère; vingt fois par jour il lui arrivait de porter prècipitamment sa main sur ses ruisses ou sur son ventre en s'ocrima avec l'accent qu'inspire l'espoir de la vengeance : je le tiens! Cet officier passuit sa vie à ôter et à remettre ses vétemens sans que jamais chaque nouvelle déception contribuit en rien à le corriger de son erreur. Une jeune femme se figure au début d'un accès de manie que des guépes, des araignées, des écrevisses parcourent ses seins et sa poltrine; cette scusation très agaçante que la tue corrige pourtant pendant quelques secondes finit par causer benneoup d'effroi à cette aliènée. Il est arrivé

souvent que des maniaques guéris ont déclaré qu'ils avaient pris les brins de la paille qui formait leur coucher, pendant la période d'exaltation, pour des las de serpens. Berbiguier, qui a consacré trois gros volumes à la peinture de ses cruciles hallucinations, passait souvent une partie des milts à saisir sous son linge de prétendus farfadets qui l'assiégement, disait-il, par légions et qu'il prétendait fixer à ses matelas, employant à ce manège des milliers d'épingles.

Quelques allénés proférent la muit des cris capables d'épouvanter; plusieurs d'entre eux affirment ensuite le matin qu'ils out été maltraités de la manière la plus impitoyable et la plus burbare. J'ai purlé ailleurs d'un monomaniaque que la nature de ses hallucinations rend par instans dangereux; ce mallicureux est persuadé qu'on exerce la nuit toutes sortes de violences sur sa personne. Tantôt il se plaint d'avoir été décapité, d'avoir en les es rompus, d'avoir en la tête aplatie; tantét il affirme qu'on lui a alongé les articulations, tordu les membres, tenaillé la chair avec des pinces ardentes. Souvent on ne fait qu'aigrir son mécontentement en cherchant à lui prouver que ses plaintes ou du moins l'interprétation qu'il donne à ses souffrances ne sent rien moins que fondées. De nombreux malades accuseut des physiciens de leur procurer, par le moven de Félectricité, de violentes seconsses dans le dos, dans l'épante, de leur causer du prurit à la face, des pincemens sur la poitrine. Une malade dont il a déjà été question tout à l'heure sent arriver vers ses yeux de prétendues poudres raustiques que des scélérats, dit-elle, lui lancent par le moyen de seringues. C'est parce que la sensibilité des tégamens est lésée que des hypémaniaques trouvent quelquefois du plaisir à se faire des incisions avec du verre,

avec un caillou tranchant, et que plusieurs d'entre eux se mutilent, au moins, sans égrouver aucun sentiment de douleur.

Quelques hallucines se sentent rapetissés ou grandis de plusieurs coudées. Quelques-uns ont prétendu avoir une tôte de verre, une tôte d'oiseau, une tête en cotou, une tête d'un poids énorme, un nex long de plusieurs annes, un corps de cire, une main de bois, quatre ou cinq bras attachés au corps. Le toucher leur persuadait que ces idées n'étaient que trop réelles. D'autres ont prétendu qu'ils étaient changés en cruche, en pot à l'eau, en lanterne. On assure que Van Buerle, se croyant transformé en un poin de heurre, refusa longiemps de se chauffer, dans la crainte de s'exposer à être liquélie, et qu'il finit par se précipiler dans un puits. Tous les zoantropes, dont il sera si souvent parlé dans les chapitres qui vont suivre, se sentaient transformés, soit en loups, soit en chats, soit en chiens; la vue contribuait aussi à égarer leur jugement; mais autre chose est de se sentir exister sous le corps d'un homme ou avec te corns d'un animal.

Un jeune monomaniaque se plaignait à moi un jour d'avoir été empteté tout éveillé à travers le champ de l'air. Il ajouta que sans doute on lui avait fait avaler à son insu de la poudre d'aimant ou quelque breuvage aimonté. Les mangeurs de leachich savent mieux que d'autres à quoi s'en tenir sur la singularité de l'illusion qui tend à nous faire troire, ne fôl-ce que pendant quelques secondes, que nous tendons l'air avec notre corps, et que nous sommes emportés dans l'espace avec une rapidité incalculable. Un soir, après un béger excès de veille et de fatigue, il me sembla tout d'un coup que le lit où je venais de me coucher était bolancé rapidement, ainsi que mon corps, comme s'ils aussent été suspendus à une balancoire; mes yeux étaient tout grands ouverts; je jugeais fort bien que mon corps n'avait pus cessé de conserver une complète immubilité, mais je n'en étais pas moins en proje à la sensation la plus pénible et la plus inquiétante. Le sol aussi me paraissait en mouvement. Après quelques minutes d'angoisses, je me sentis enfin débarrassé de cette sensation, mais mm de l'émotion involontaire qu'elle avait provoquée. Il arrive quelquefeis, après une promenade faite en bateun, qu'on sent le sol glisser sous ses pieds, comme si on était eocore emporté par le fil de l'eau. On a beau se cramponuer sur son siège et fermer les puupèères, après un rupide tournoiement, il semble, pendant quelques secondes, que le corps continue à pironetter. Les aliénés sont exposés à de semblables illusions. Le ravissement extatique, le truvail du cerveau pendant qu'ou est plongé dans le sommeil, concourent encore à faire naître de fausses seusations du toucher. Baluze parle de femmes abominables qu'il dit fascinées par les séductions du démon, qui s'en vont la puit, emportées on l'air sur des animaux, célébrer on ne sait quels mystères dans la compagnie de Diane et d'Hérodiate. Les démondàtres croyaient aller aux fêtes de Satan montés sur un bonc, sur une poule noire, sur les épaules d'un homme velu, ou bien à cheval sur un nuage. Les enfans même décrivalent toutes les sensations de ce singulier transport. Des hallucinés ont assuré que, certaines muits, les danses du sabbat étaient purement aériennes, et que le cassu n'était point foulé là où tant de personnes avaient espendant pris leurs joyeux ébuts. Nous verrous des hystériques soutenir qu'elles ont pu voler comme des niseaux. Un vieux soldat m'a souvent assuré que chaque soir il se. sentait clouer dans une bière, que des bommes le transpertaient ensuite, par une vole souterraine, de Charenton à Vincennes, et qu'en le rapportait dans son lit après qu'une messe des morts lui avait été chantée dans la chapelle du chiteau de Vincennes. La moitié des démonolàtres, contre lesquels on dirigesit ancieunement des poursultes, assuraient, lorsqu'ils avaient mal purlé du diable dans leurs interrogatoires, que les suppôts de l'enfer les buttaient en leur rondant visite dans leur eachot. Presque tons ces mélancoliques croyaient porter la marque de Satan sur quelque partie de leur corps; plusieurs rappelaieut le sentiment de douleur qu'ils avaient soullert lorsqu'on leur avait appliqué cette marque imaginaire. Les Hongrois, qui se sentaient servés de près el suoés par des campires, n'étaient que des hallucinés; il est certain que quelques personnes ont eru recevoir dans leur lit un père, un frère, un ami enterrés depuis longtemps; que le contact de ces prétendus cadavres leur a semblé froid comme le marbre; cette erreur du toucher n'est pas plus extraordinaire que toutes celles dont nous avons jusqu'ici constaté la réalité.

Les famoes sensations qui ont leur siège dans les cavités viscérales et dans les viscères sont tellement variées, tellement nombrenses et changeantes, qu'il est presqu'impossible d'en faire une énumération satisfaisante. A cette classe du phénomènes appartiennent la plupart des sensations qui empoisonnent l'existence des hypocondriaques et des femmes hystériques, et qui ont été souvent attribuées à l'ascension et au passage des supeurs au travers des tissus.

Queòques malades assignent intérieurement un siège fixe aux sensations dont ils vondraient qu'on les déharrassat, G\*\*\* ressent dans le crène une sensation qui bui fait penser que son cerveau est transformé en une masse de glace. B\*\*\* croit que le sien est pétrifié; un autre compare le sien à une vessie à moitié remplie d'eau et le sent à tout bout de champ aller et venir dans sa boite cesseuse; un autre se figure qu'une colonne de mercure ou de plomb fondu chemine lentement à travers la substance de son cesveau; un autre sent comme une colonne d'air qui entre par une oreille et passe au travers de la masse cérébrale pour aller sortir avec bruit par l'oreille opposée; un autre compare ce qu'il ressent vers la faux du cerveau à l'impression que pourrait lui causer l'application de rudes coups de marteau. S\*\*\* reproche à son père de lui avoir introduit une conleuvre dans l'intérieur de la tête; il se figure encore que l'on remplace quelquefois sa tête par une tôte de cheval, et dans le moment où cette dernière sensation le poursuit, il veudrait répandre le sang.

Certains sajets rapportent an ownr, aux poumons, des sensations qui les portent à dire qu'ils sont atteints d'ancvrisme, de phthisie au dernier degré, bien que l'exploration la plus attentive ne justifie nullement leur appréhension. Un ancien officier qui avait rempli les fonctions d'aide-de-camp du temps de l'empire, et qui avait été compromis dans l'affaire de Mallet, s'écriait, avec l'accent de l'indignation, que ses ennemis lui minaient l'intériour de la poitrine; cet aliéné succomba positivement à la suite d'une hémorrhagie provenant de la rupture d'une tumeur anévrismale de l'aorte thoracique. Beaucoup d'hystériques sentent comme une sphere, comme une sorte de barre qui semble remonter à travers le médiastin, en avant ou en arrière, et qui leur fait ponsser des cris comme si elles allaient être décidément suffoquées. Quelques monomaniaques creient que l'air qu'ils respirent est chargé de poudres irritanies, de vapeurs métalliques, et se font tousser quelquesois à dessein pendant des heures entières, dans l'espérance que de fréquentes expirations finiront par entrainer, hors de la cavité des bronches, les particules dangereuses dont ils supposent gratuitement leur poitrine remplie.

Le foie est quelquefois le siège de sensations bizarres ; cependant la région hépatique est bien loin d'attirer aussi souvent l'attention des lypémaniaques qu'on parait le penser communément. J'ai connu un ancien lieutenant qui offrait au sourcil la trace d'une profonde blessure, et qui répétait souvent que son foie contenait un pavé d'au moins vingt livres de poids. Après sa mort, qui fut précédée de plusieurs letères, le foie fut trouvé entièrement lardacé et la vésicule du fiel remplie d'énormes calculs. La région de l'estomac, le cami alimentaire, la cavité péritonéale, l'atérus sont autant de foyers où l'imagination rapporte ou croit poiser les sensations les plus étranges. Une hallucinée citée par Pinel s'exprime dans les termes que je vais rapporter, pour donner une idée de ses sensations viscérales : « C'est, dit-elle, comme si dans mon ventre était placé un ressort auquel tinssent tous les filamens, toutes les fibres de ma politrine, de mon dos, de mes reins, de mes jambes, et qu'une certaine seconsse ferait tout mouvoir à la fois, Le principe de mon mal est dans mon ventre ; il est tellement sensible, que peine, douleur, plaisir, en un mot toutes espèces d'affections morales ont là leur principe; un seul regard désobligeant me blesse dans cette partie si sensiblement, que toute la machine en est ébraniée : au même instant, chaleur dans le dos, sueur aux aisselles, tremblemens, etc.; je pense par le ventre, si je puis m'exprimer ainsi... >

Dans la pseudorexie ou fausse faim, les substances

nutritives dont on surcharge l'estomac ne font point cesser la sensation du besoin d'alimons. C'est surtout l'estomac que beaucoup d'aliènés envisagent comme une source d'impressions pénibles. Les femmes atteintes de démenopathie accusaient souvent dans ce viscere la sensation d'une chaleur dévorante, prétendant que le démou avait allumé dans beur intérieur un incendie qui finirait par consumer le corps tout entier. L\*\*\* sont sortir par sa honche une trainée de flammes qu'elle essupare à une vapeur de soufre embrasé; une flamme analogue partie de l'estomac se répand, dit-elle, de là dans les artères et dans les veines, et il n'est pas douteux que le démon seul a inventé ce supplice. Une dame croit sentir un erapoud dans son estounc; une autre prétend que chez elle l'estomac représente un réservoir rempli d'électricité, et qu'elle pent lancer le fluide électrique sons forme d'effluyes, par la bouche, G\*\*\* croît avoir le seleil dans l'estomac; une autre malade croit y sentir le diable sous la forme d'un chat. Ces sensations maindives s'observent assez fréquenment sur des personnes dont l'estomon est le siège d'un produit cancéreux, d'une alrération, d'une rougeur chronique diffuse; on doit donc s'appliquer, lorsqu'elles deviennent persistantes, à explorer l'abitonen avec plus d'attention que jamais. Ce sont de l'ansses sensations de l'estomac, qui font dire à quelques mélancoliques qu'on leur a fait avaler du poison, et que maintenant leur estome. est troné, qu'on a grand fort d'insister pour les contraindre a manger, que les alimens qu'en introduirait par leur beache causeraient hientôt la mort en se répandant dans la exvité abdominale.

Dans la portion inférieure du canal alimentaire, les sensations muladites donnent également lieu à des interprétations pius ou moins erronées. Un malade sujet à la constipation finit par se persunder que ses intestius sont oblitérés par un corps étranger qu'il croit sentir avec la main, hien que son ventre soit parfaitement souple et exempt d'induration. Une demoiselle sujette à une tympanite qui revient plusieurs fois en vingt-quatre beures répète sans cesse qu'il se forme dans ses viscères des amas d'humeur, et que ces accidens se termineront par une rupture qui lui sera funeste. Un hypocondriaque ressent on croit ressentir du provit à l'anns; bientôt il soutient qu'il a une fistule. Une vieille fille s'imagine qu'elle a une araignée dans le fondement. Un lientenant, qui m'a tracé lui-même tous les détails de sa monomanie, croyait avoir été plusieurs fois livré , lié , garrotté et en présence même de ses amis, à un bomme adonné aux plus infimes débauches; il avait era aussi que des physiciens avaient trouvé le moyen de faire parvenir des courans électriques jusqu'à son canal alimentaire, et qu'on travaillait à rétrécir ses boyaux. Plusieurs auteurs, soit anciens, soit medernes, ont cité des exemples de monomaniaques prétendant avoir soit des grenouilles, soit des coulenvres dans les intestins, et qu'on était parvenu à débarrasser de cette erreur, en leur faisant accreire qu'ils avaient rendu avec leurs matières les animons qui cansaient leurs souffrances.

Beaucoup de femmes n'osent pos, même au fort du délire, rendre compte des sensations qui se rappurtent aux torganes génétaux; cependant les avenx qui finissent par échapper à un certain nombre d'entre elles prouvent que la sensibilité excessive dont ces organes sont donés concourt très souvent à entretenir dans l'imagination des personnes du sexe les idées les plus extraordinaires. L'ae

vieille demoiselle m'a souvent assuré que sa matrice contenait un germe de mulet. Madame S\*\*\* a cru, pendant longtemps, qu'elle accoucherait d'un fœtus de singe ou d'une portée de petits chieus. Madame R\*\*\* croit, pendant une grossesse, sentir un gros serpent dans l'utérus; pendant neuf mois, elle ne cesse pas une seconde d'être préoccupée de cette fausse sensation. Au moment du travail, cette dame éprouve un redoublement de frayeur, et il n'est pas d'efforts qu'elle ne fasse pour retenir son enfant dans son sein, répétant que c'est un serpent qui cherche à sortir par les voles naturelles. Une parente de saint François de Sales se figure, pendant le veuvage, qu'un enfant remue dans son sein, et qu'elle va devenir mère, Un soir, cette veuve, dont la conduite avait été irréprochable, et qui, sous tous les autres rapports, ne semblait pas déraisonnable, se mit à pousser des cris comme une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement ; la nuit entière se passa au milieu de ces fausses sensations. Une fille ágée de plus de soixante ans, qui se dit mariée secrétement à un vieux médecin, se mit au lit, un matin, il n'y a pas eucore un an, et fit toutes ses dispositions pour accoucher commodément ; les plaintes, les cris se prolongérent josqu'au soir au milieu des éclats de rire des autres aliénées que cette scène inattendue égayait singulièrement; vingt fois cette monomaniaque m'avait fait part de son état de grossesse dont à présent elle évite soigneusement de parler, dans la crainte qu'on n'en fasse un sujet de plaisanterie. Une autre malade jeune encore a renonvelé plus de vingt fois à ma connaissance la scène dont il vient d'être fait mention; celle-ci était si bien convaineue qu'elle était accouchée en réalité, et que chaque fois ou lui dérobait son culant, qu'à la suite de ces enfantemens

imaginaires elle ne manquait jamais de rester plusieurs jours tout de suite dans son lit, en s'imposant tous les soins qu'on recommande aux personnes nouvellement acconchées. Une fille laide, chargée d'un embonpoint qui la rend difforme et qui prend le titre de princesse, assure qu'il existe sous sa peau un corps d'une perfection ravissante, que ce n'est point son visage que l'on aperçoit à l'extérieur; cette même malade répète souvent le matin qu'elle a donné le jour, pendant la précédente nuit, à une légion de petits enfans. Beaucoup de femmes se plaignent aussi qu'on fait parvenir des étincelles électriques, qu'on introduit des fers rougis à blanc dans les parties secrètes. des organes destinés à la génération. Les ovaires sont très fréquemment le siège de fausses sensations plus on moins pénibles chez les personnes qui n'ent jamais conçu, aussi bien que sur celles qui ont été à même de devenir mères, La formation dés produits accidentels qui se développent sur beaucoup de femmes , passé un certain âge, soit dans l'utérus, soit dans ses dépendances, se lie, dans plus d'un cas, avec l'existence de sensations qui servent à entretenir le délire de quelques monomaniaques,

Au premier abord, il semble pour le moins étrange que l'empire de l'imagination puisse s'étendre assez loin pour faire croire à certaines femmes qu'elles ont eu, soit pendant le raptus extatique soit en dormant, un commerce intime avec des amans dont les approches n'ont pourtant point eu lieu en réalité. Les illusions de la sensibilité en imposent à ce point à une infinité de femmes jeunes ou vieilles. Ce que l'on raronte dans beaucoup d'anciens ouvrages du commerce secret des incubes avec les filles des boumes, du commerce des chérubins ou des génies avec certaines dévotes, ne peut être attribué qu'à une

perversion de la sensibilité des parties sexuelles. Des jeunes filles aliénées qu'on n'a pas un seul instant perdues de vue font quelquefois à leurs familles les confidences les plus embarrassantes sur leurs amours secrètes ; des filles habitnellement chastes et retenues ne répondent que par un débordement d'injures en s'entendant désigner par leur nom de demoiselles. Saint Bernard exorcisa publiquement dans la cathédrale de Nantes, en présence d'un peuple immense, de plusieurs saints évêques, un esprit laseif qui imposait ses caresses à une jenne femme jusque dans le lit conjugal : ce commerce était réputé durer depuis six ans : l'époux, peu jaloux de partager avec un démon une femme à laquelle il s'était uni par attachement, avait fini par s'éloigner de sa propre maison. Les inquisiteurs répétent sans cesse que les esprits incubes sont les plus difficiles à expulser, et conviennent avec naiveté que plusieurs pénitentes apercevaient ces formes impures rôder autour de leurs personnes même pendant qu'elles étaient prosternées au pied du confessionnal.

Quelques hommes aliénés se plaignent encore avec homeur d'être importunés la nuit par des femmes débanchées, qui trouvent le moyen, assurent-ils, d'arriver jusqu'a leurs cellules. Mais lors même que beaucoup de jeunes hommes s'imaginaient autrefois avoir été unis avec des démons soccubes, rarement se montraient-ils préoccupés de ces sensations au même degré que les personnes de l'autre sexe.

Celui qui apprécie au juste, à point nommé, le cas qu'il doit faire des hallucinations et des fausses sensations dont il est assiégé, est malade saus être pourtant aliéné. Comme celui qui se sent poursuivi par une idée fixe, dont il reconnait la fausseté, mais qu'il lui est impossible d'éloigner de son imagination, l'halluciné est placé sur les confies de la folie, L'halluciné, le malade qu'obsède une idée fansse ne doivent plus compter que parmi les aliénés du moment où ils font servir, le premier, ses hallucinations, e second, son idée fixe, à asseoir une série de faux jugemens et de faux raisonnemens. Il est à remarquer du reste que les hallurinés, dans le moment même où ils sont assaillis par les hallucinations les plus persuasives, ne se trompeut nullement sur les qualités physiques des objets qu'on soumet à leur appréciation. De la provient peut être la téracité qui s'observe dans les convictions de ces malades; puisqu'ils sont si bien d'accord avec les autres hommes sur les qualités du monde matériel , pourquoi , disent-ils, se tiendraient-ils en garde contre les sensations qui les affectent lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes? Il leur semble plus rationnel, lorsqu'on les qualifie de visionmires, d'accuser les autres de nier l'évidence que de supposer que pour cette fois leurs sens out pu les induire en errour; aussi ne gagne-t-on presque jamais rien à discuter avec de pareils individus. Les monomaniaques, dont le jugement est quelquefois si droit et si sur quand une fois ils ont resse d'être placés sur le terrain de leur délire, argumentent absolument comme les ballucinés, pour convainere les autres qu'ils ne sont pas fons, soutenant que la raison et la folie ne penvent que s'exclure, et qu'on doit, on évitant de prendre un milieu tenjours blessant pour leur amour-propre, les déclarer ou tout à fait raisonnables ou tout à fait aliénés. Au demeurant, plus on y regarde de près , plus il devient évident que les hallucinations ne sont que des idées fixes, masquées sous l'apparence de sensations; mais c'est ce qu'on ne parviendra jamais que très difficilement à faire comprendre à des hommes en délire,

Quelques aliénés paraissent bien, dans certains instans, distinguer leurs sensations imaginaires d'avec les sensations qui se fondent sur des perceptions réelles; mais cela ne les empêche pas, quelques secondes plus tard, de raisonner et d'agir à la manière de tous les ballucinés.

Les hallucinations et les fausses sensations se compliquent assez souvent sur le même aliéné; il arrive aussi qu'une hallucination de l'ouie, par exemple, semble confirmée dans l'esprit d'un malade par une fausse sensation de la vue, su une illusion du guit por une ballucination de l'odorat. Un jeune homme croit entendre pendant la nuit les pas d'un homme qui traverse sa cellule ; dans la matinée il croit reconnaître sous le costume d'un garçon de service l'ainé de ses frères qu'il déteste; il ne bui en fant pas davantage pour l'engager à soutenir que ce domestique le poursuit jusque dans l'ombre des nuits. Un monomaniaque trouve que toutes les substances alimentaires qu'on apporte sur sa table sont saturées d'amertome; dans l'intervalle des repas il se croit poursnivi par des odeurs insupportables; il dit à qui vent l'éconter qu'il avait grandement raison de se plaindre du mauvais goût de sa nourriture, et qu'après avoir empoisonné son boire et son manger en empoisonne maintenant jusqu'à l'airqu'il respire. Cet amalgame de faux raisonnemens basés en partie sur des hallucinations, en partie sur des illusions sensoriales, offre généralement peu de prise aux argomens de la plus pressante logique.

Au début de la folie, les lullucinations penvent n'affecter qu'un seus unique. Esquirel rapporte, dans son Traité des Maladies mentales, l'observation d'un général qui, à toute heure de jour et de nuit, aussitôt qu'il ne dormait plus, se retrouvait en présence des voix les plus importunes ; jamais pendant une longue période de délire partiel on ne remarqua sur ce militaire aucun indice d'hallocination visuelle, d'hallucination du goût, de l'odorat ou du toucher. Plusieurs hallocinés s'étonnent de n'avoir jamais apereu les traits des individus avec lesquels ils ont depuis longues années des entretiens continuels, ou qu'ils accusent de causer les souffrances dont ils se sentent torturés dans certains momens. Beaucoup de visionnaires s'étounent de n'avoir jamais entendu proférer une seule parole aux êtres mystérieux qui leur apparaissent et qui se contentent, disent-ils, de leur exprimer leurs intentions ou leurs volontés par un langage muet. C'est en vain que quelques malades s'évertuent à chercher dans leur appartement soit des réchauds qui régandent, disent-ils, me odeur de soufre, une odeur de charbon, soit des fourneaux cachés qu'ils supposent leur envoyer de violenles efflures de chaleur. Mais de même que très souvent dans la lypémanie, une première idée mélancolique ne tarde pas à s'accompagner de quelques autres idées pius on moins sinistres; de même il arrive souvent qu'une imagination blessée transporte, si on peut le dire, le germe des hallucinations d'un sens à un autre, ou à tous les autres appareils sensitifs en même temps. Quand une fois la maladie du cervesiu est parvenue à ce degré d'intensité, presque toujours l'objet dont le souvenir se présente maintenant à la mémoire de l'halluciné s'y vient reproduire avec le reflet de toutes les impressions que sa présence réelle avait contume d'exciter dans l'ame, lorsque cet objet agissait en impressionnant effectivement ses différens sens, et il résulte de la que les ballucinations de la vue, du togeber, de l'ouie, de l'odorat s'enclainent souvent chez lui les unes aux autres, comme le font habituellement les différens effets de mémoire sur les personnes dont les sens ne sont pas lésés. Voici quelques exemples d'hallucinations de presque tous les seus recueillis sur différens monomaniaques. Un jeune homme, qui sait que son père a succombé sous le prégnard d'un assassin , voit l'image de son père lui apparaître sous les trafts d'un vieillard pâle et souffrant. Les accens qui attirent en même temps son attention sont hien ceux de la voix qui l'a si souvent qualifié du nom de fils; mais cette voix est plaintive et la peau du vieillard falt sur les mains de son fils une Impression glaciale. Une femme se sent au contraire brulée par le contact de son défunt mari qui lui apparaît sous l'aspect d'un damné, et qui lui semble répondre autour de lui une odeur suffocante de soufre. Un homme dont la femme est morte récemment croît entendre la muit les accens de sa défunte épouse; hientôt celle-ci se présente à ses regards parée de fleurs comme c'était autrefois son habitude les jours où elle était heurense. L'odeur de ces fleurs, les caresses de l'épeuse, tout contribue à le convaluere, ou que les morts reviennent quelquefois sur la terre, ou que sa femme est retenue dans quelque lieu secret d'où elle ne s'échappe qu'à la dérebée. Une dame affirme qu'il existe une trappe au-dessous de son dortoir, que souvent son amont lui fait parcourir la campagne après l'avoir enlevée dans un char doré ou dans un ballon: pour donner plus de poids à ses assertions, elle va jusqu'à dire qu'elle s'est reposée sous tel ou tel arbre, qu'elle y a ressenti l'impression de sa fraicheur, l'odeur de ses fleurs et de son feuillage, qu'elle y a mangé de ses truits, qu'elle y a aperçu des ressignols, qu'elle a été émerveillée de leur chant. Un malade, qui dit avoir été emporté plus d'une fois au bal de l'Opéra, décrit le

costume des dansours dans le plus grand détail; il rend compte de l'impression que lui a fait ressentir l'accord des instrumens; il cite les mets qu'il y a mangés, les parfums qu'exhabit la chevelure de trois ou quatre femmes dont il dit avoir été la risée; enfin il assure qu'on a fini par mettre tout en œuvre pour réveiller en lui les aiguillons de la chair. Il est iontile de fiire que la combinaison d'hallocinations aussi variées suffit pour constituer une variété de monounume.

Souvent, dans la folie partielle, la teinte des idées dominantes parait dépendre de la nature des hallucinations qui sont venues d'abord troubler l'imagination des malades. Le délire présente un caractère gal, triste, un caractère ambitieux ou une teinte religiense, suivant que dans le principe le malade a été influencé de telle ou telle manière par ses visions, par les sensations qui out paru affecter l'odorat, l'onte, le toucher. Un ancien gentilhomme raconte à ses amis qu'il est fiancé à une princesse, qu'il ligera incessamment aux Tuileries, que le roi de France doit abdiquer en sa faveur, qu'il se propose de faire venir de ses possessions d'Afrique et d'Asie des lions, des éléphues, des tigres magnifiques, que la France, du reste, doit se préparer à la guerre, parce que sa puissance porte conbrage any nations rivales. Lui demande-ton sur quoi il fonde ses grandes espérances de fortune ; comment il est instruit des dangers qui menacent son pays? Il répend que c'est la voix du Tout-Puissant qui lui fait toutes ces confidences et qu'il n'est pas le seul qui puisse catendre les paroles du Très-Haut, Une jenne fille simple et timble est effrayée prodant une promenide par l'aspect inattendu d'un cadavre, et sans perdre tout à fait conno issance, reste pendant plusteurs secondes sans pouvoir articuler un seul mot. Dès le leudemain, tristesse, pleurs, refus de vaquer à ses occupations habituelles. Son jeune frère, sa mère, qui n'a que cette tille, font mille efforts pour la consoler, pour la distraire; sa physionomie reste sombre et inquiète; si elle consent à parler, c'est pour répêter jusqu'à satiété que l'existence lui est à charge, que son frère est condamné à périr incessamment, qu'une amie d'enfance qui ne l'a jamais quittée jusqu'ici mourra aussi bientôt, qu'elle doit elle-même s'attendre à être apprébendée par les démens!... Au bent de quelque temps on finit par déconvrir que cette fille aperçoit dans certains momens l'ombre d'un carlavre au pied de son lit; et que chaque fois que ses regards se portent au firmament, elle eroit y apercevoir un être majestueux qu'elle prend pour Dien., et dont les yeux lui semblent menaçans. Cette demoiselle est convenue, après sa guérison, que sa tristesse et ses idées sinistres étaient entretenues par ces apparitions.

Plusirurs aliénés dont l'intelligence est maintenant alfaiblie et à demi-ruinée, mais chez lesquels on remarque encore un grand nombre d'idées fixes, bien qu'ils n'offrent plus aucun vestige d'hallucinations, ont pourtant éprouvé pendant la période aigué de leur maladie les hallucinations les plus variées; et souvent les idées fixes qui ont survéen jusque dans la période de démence se foudaient précisément sur les hallucinations qui ont cessé d'exister au fur et à mesure que la démence a fait des progrés. Un monomaniaque, dont l'éducation a été soignée, et qui compte de nombreux aliénés dans sa parenté, posse sa vie dans la solitude et dans la méditation; quand on lui demande pourquoi il s'entête à vivre de la sorte, il répond que l'oisivelé est un vice, qu'il compose des règlemens, des lois, des charies, des évangiles qui doivent tourner au profit de la civilisation et de la morale; que sa tâche est fatigante, mais qu'il est consolé par l'idée du bien qu'il est sûr de faire à ses semblables... Cet aliéné s'est cru autrefois prophète; à présent il se contente de tracer quelques caractères hyérogliphiques qui lui sont nécessaires, dit-il, pour lui rappeler le texte de ses mèditations; quand il était l'élu de Dieu, il écrivait sans cesse, et s'imaginait que Dieu, le père, que différens anges l'obligeaient à écrire sous leur dictée. Il reconnaît très blen qu'il a été anciennement visionnaire; il confesse même qu'il était alors arenglé par l'efferveuence du jeune age, que ses prétentions étaient déraisonnables ; mais il ajoute qu'à présent qu'il est muri pour la sagesse, on ne peut pas se dispenser de rendre justice à ses compositions. On sent qu'au fond le délire de ce malade est resté à peu près le même; mais les visions, les hallucinations de l'ouie, qui étaient incessantes autrefois, out disparu, et cet ancieu thénmane ne compte plus que sur les forces de son esprit, qu'il croit sculement peu ordinaire, pour achever ses ouvrages. En relisant les faits que j'ai recueillis autrefois, je m'aperçois que sur beaucoup de malades la persistance de certuines idées exclusives survit positivement aux hallucinations qui leur avaient donné naissance ; mais il arrive anssi quelquefois, lors même que l'aliénation reste incurable, que les idées fixes s'éclipsent en même temps que les hallucinations auxquelles elles s'étaient associées dans la nériode aigue du délire.

L'alienation des sentimens affectifs est fréquente sur les hallucinés et s'explique par l'espèce de corrélation qui existe dans l'état maladif, comme dans l'état de santé, entre les sensations et les dispositions affectives. Beaucoup d'hallucinés sont défians, haineux, poursuivis par la ja-

lousie, par le désir de la vengeance. Comment continuer à siner, comment ne pas hair une épouse dont la voix paralt se méler aux voix qui vous caloninient, une femme qui adresse tont hant des provocations amoureuses aux amans de son choix? Comment ne pas en vouleir à un fils qui se glisse dans l'ombre pour porter à son père des coups capables de l'estropier, pour mèler de la morphine ou de l'acide prussique à ses alimens? Comment ne pas corriger un serviteur qui vote effrontément, un voisin qui dénonce, un ami qui medite quelque guet-apens? Voità ce que ne cessent de répéter journellement une foule d'aliénés, qui ne manquent pas de se prévaloir, comme ils le disent eucore, de la résignation avec laquelle ils ont supporté mille vexations, mille angoisses, les plus donlonrenses tertures corporelles, avant de se décider à rendre halue pour haine, mal pour mal, en usant du droit si légitime et si naturel de défeuse. Les femmes affectées de démonogathée poursuivaient avec une véritable férocité les mulheureux qu'elles soupçonnaient d'avoir attiré des démons dans leurs entrailles ; les hallucinés qui prétendaient avoir à se plaindre des campires éponchaient leur haine en neutilont des cadavres. Un visionnaire conçut tant de halor contre un fantôme qui troublait son repos qu'il le guetta et crut ini faire an front one marque avec un fer rougi à blanc. Un ancien avocat est souvent surpris à parler seul; parfois il adresse aux Individus qu'il rencontre des mots qu'on n'entend qu'à demi, mais qui dénotent des intentions très peu bienveillantes. Tout, dans son regard, dans sa démarche, dans ses habitudes, semble trahir un malaise secret et des présentions peu favorables contre une partie du genre humain. Ses domestiques finissent par découvrir qu'il dort toujours étendu sur le des et qu'il place le soir, en se couclant,

un vaste plut de faience au-dessous de son slége. Un jour, cependant, cet individu attire à son déjeuner un ancien ami, qui est loin de se défier de ses intentions , et tout à coup, vers la fin du repus, il le menace d'une vengeance soudaine. Forcé de s'expliquer sur les motifs de sa conduite, après que cet ami s'est esquivé par une porte secrète, le malade déclare qu'il existe une race de malfaiteurs qui tal ont fait néministrer cent fois, la nuit, des lavemens de feu) que c'est pour empêcher l'introduction des sondes qu'on cherche à lui passer dans l'amus qu'il s'applique, pendant le sommeil, le fondement sur un plat ; que le monsieur qu'il a voulu assoumer est un des plus acharnés parmi ceux qui le tourmentent; qu'il n'est qu'un radssayri et un véritable chambariquia ; que les voisins auxquels il a parfois adressé des injures, en passant dans la rue, font aussi partie de la société des rabougris; qu'il lui semble inoni que la police telère de pareils assassins,

Les idées erronées, alusi que les hallucinations, s'engendrent dans le cerveau, où elles peuvent se succéder avec une grande rapidité et sans aucun ordre, mais ou, souvent aussi, elles s'associent à d'antres idées maladives de même nature, que les malades y rattachent quelquefois avec beaucoup d'art. Une dame, âgée de prés de 40 ans, a déjà éprouvé plusieurs accès d'aliénation mentale; sa mère et sa grand'mère se sont tuées dans l'espace de quelques années, à la suite d'accès de hypémanie. Un matin, après avoir passé plus d'une beure dans la compagnie de son confesseur, cette dame déchare à son mari et à ses autres parens qu'elle n'est rien moins que la mère du Christ. Les jours suivans elle invite les personnes de sa connaissance à la venir voir souvent, assurant qu'elle peut les sanctifier rien que par sa présence. Bientôt elle veut forcer les individus de l'autre sexe à cohabiter avec elle, affirmant que le péché est incompatible avec sa divinité. Enfin elle annonce à tout le monde qu'elle a conçu de nouvenu et que son fruit ne sera point un fruit ordinaire. L'insonnie et l'agitation qui succèdent à ces idées déraisonnables persistent pendant plusieurs mois. Jamais cette aliénée n'a épreuvé d'hallucinations. Les idées religieuses avaient pris naissance pendant la conversation qu'elle avait ene avec son curé. Un homme, déjà avancé en âge, compromet une partie de sa fortune dans des entreprises hosardenses. Devenu triste et morose, il a recours à l'usage des boissons fermentées pour tromper, au moins nomentanément, l'ennui qui l'assiège, les réflexions qui le minent. L'état de sa fortune se trouve encore plus ébranlé par suite de ces famestes habitudes. Un jour, cafin, il se dit à lui-même que sa conduite est celle d'un misérable; qu'il a commis un crime impardonnable en ruinant sa famille; que le glaive de la justice ne tardera pas à le frapper. Au bout de quelques jours, il prétend que le conseil municipal de sa commune s'est assemblé pour le juger, et qu'on verra bientôt s'élever la guillotine qui doit abattre sa tête. Voulant prévenir le déshonneur, il n'est rien qu'il ne mette en œuvre pour se suicider. Un soir qu'il est parvenu à se sonstraire à la surveillance de ses gardiens, il va se faire broyer sous une roue de voiture et meurt sur le champ. Dans ce cas, l'exagération d'un tort réel et fondé paraît avoir entraîné ce lypémaniaque dans la Voie du plus dangereux raisonnement. Madame D\*\*\*, mère de cinq enfans, qu'elle affectionne beaucoup, passe aux yeux de ses proches pour être singulièrement économe, et même avare, Secrent elle se plaint, et nou sans fondement, d'être continuellement enceinte, bien qu'elle ait passé sa quarantième

année. Une sixième gressesse, qui se termine par un avortement, n'avait fait qu'augmenter l'inquiétude que cette dame avait souvent manifestée pour l'avenir de sa nombreuse famille. Une septième grossesse met le comble à son tourment ; tout de suite après sa délivrance on l'entend s'écrier qu'elle est bien malheureuse, qu'elle est perdue, que sa position est horrible, que plus tard elle manquera même du nécessaire. Pour comble d'infortune, la sécrétion du lait cesse de s'effectuer, et l'enfant auquel elle vient de donner le jour semble dépérir fante de nourriture, Alors cette nouvelle accouchée déclare que l'existence îni est devenue insupportable, que le moment est venu de mettre un terme à tant de maix et qu'elle se tuera. Cependant, ne se sentant pas la force de se déharrasser elle-même du poids de la vie, elle conçoit le projet de tuer son mari, l'un de ses proches, ou l'un de ses enfans, afin qu'on la guillotine le paus tôt possible. Un matin qu'on lui a enlevé son nourrisson, que, de son propre aven, elle ne ponyait plus voir qu'en frémissant, elle s'empare d'un conteau et cherche à se précipiter sur son mari. Désarmée à temps et conduite dans une maison de santé, elle continue à s'apitoyer sur le sort de ses enfans, qui sont bien éloignés d'être réduits, comme elle le dit, à la condition du besoin. Ici encore une première idée déraisonnable et une induction mai fondée ent commencé à porter le trouble dans les fonctions de l'entendement,

Les derniers faits que je viens de rapprocher indiquent assez qu'une première idée maladive, comme une première hallucination, peut, dans plus d'un cas, communiquer sa teinte à l'ensemble des idées délirantes; qu'elle peut contribner aussi à égarer le jugement et à entraîner la volonté dans la plus fâcheuse diréction. Il est donc inutile d'insister davantage sur des vérités aussi faciles à constater. Il est bien reconnu aussi que la nature des idées erronées ne contribue pas pour peu à faire varier, sur une foule de malades, les dispositions des sentimens affectifs.

Un négociant remarquable jusque là par la solidité de son jugement se figure que la fille d'un puissant monarque songe à l'éponser : d'abord il n'ose pas se vanter tout lant de ses espérances de fortune, mais il accueille très mal une proposition de mariage que lui fait sa famille, en donnant à entendre qu'il prétend à des voes plus élevées. Au hout de quelques mois, voulant au moins justifier sa conduite sans en découvrir le véritable motif, il aunonce à ses amis que le gouvernement lui destine un demimillion pour reconnaître les services qu'il a été à même de rendre au commerce et à l'industrie. D'abord un fonctionnaire public qu'il croit dépositaire de cette somme, et qui sontient qu'il n'a pas reçu une obole pour lui, devient l'objet de sa baine; bientôt il se dit que puisqu'on lui a sonstrait un demi-million on peut bien voler ses marchandises sans le moindre scrupule. Bien persuadé que ses parens seuls sont placés dans une position convenable pour déguiser des manœuvres coupables dont il ne se dissimule. pourtant pas les difficultés, il les représente partout comme des voleurs, les dénonce au procureur du roi, et les menace de sa vengeance. Ce monomaniaque en vient à porter habituellement sur lui des armes à feu chargées, et l'autorité se voit contrainte, pour prévenir une catastrophe, de le faire arrêter. Par la suite ce commercant n'a jamais parlé de sa famillo qu'avec mépris, et il a fini par se persuader en apprenant le mariage de la jeune princesse qu'il appelait sa fiancée, qu'on le ferait élire pape pour le dédommager de toutes ses déceptions, Un jenne homme rempli de talent et d'énergie est frappé du grand nombre de crimes qui se commettent dans la société; peu à peu il en vient à se dire qu'il pourrait bien aussi lui mourir empoisonné. Après avoir fait ces réflexions il oblige sa propre mère à veiller elle-même à la préparation de sa nourriture, et encore ne paraît-il satisfaire les besoins de son appétit qu'avec défiance. Par la suite il oblige sa mère à golder en sa présence au pain, au vin, à tous les mets qu'elle lui apporte, et souvent il la reçoit fort mal; finalement il ne mange que ce qu'il a lui-même apprêté. Un jour il s'enferme dans son apportement en exprimant la crainte d'être assassiné au dehors ; bientôt il imagine que ce dessein lui est suggéré par les ennemis de la liberté individuelle, et il s'expatrie en mandissant sa mère et ses frères qu'il accuse intérieurement d'être mal disposés en sa laveur. Arrivé en Belgique, il réfléchit que l'exil est une punition, et revient à Paris pour se plaindre au roi des geus qui conspirent contre la vie et contre la liberté des citoyens. Un exempt de police qu'il prie de le conduire aux Tuileries l'arrête en le déposant à la préfecture de police ; convaincu que c'est sa propre famille qui ourdit contre lui mille complots, et qui lui a dressé de nouveau un piége, il nourrit contre tous ceux qu'il a le plus aimés une haine implacable. Une femme s'en va répétant partout que son mari a l'intention de l'abandonner; que son petit enfant qui est en nourrice ne lui sera même pas rendu ; que son avenir se présente sous un jour affreux. Ces idées la plongent dans une tristesse, dans un découragement qu'il lui est impossible de surmenter. Au bout de quelques semaines, elle ne peut plus supporter la préseuce de son mari; pourtant elle se met en devoir de prier et fait dire des messes pour obtenir de Dieu qu'il

l'éclaire sur sa véritable situation. Tout d'un coup un changement s'effectue dans le caractère du délire: À présent, dit-elle, elle voit bien que ses craintes n'étaient pus fondées; aussi a-t-elle senti rénaître toute son affection pour le père de son enfant; mois elles continue à déraisonner en assurant que Dien lui réserve ainsi qu'à tous les siens une aisance sur laquelle jusqu'alors personne d'entre eux n'avait osé compter.

Lorsqu'à une série d'idées qui ont pris un caractère de fixité viennent se joindre des hallocinations ou des fausses sensations, on remarque presque constamment une certaine analogie entre la nature des idées maladives et celle des phénomènes sensitifs qui se viennent ajouter aux autres symptômes de folie. Ceux qui se croient appelés par Dien à réformer la religion, les mœurs, la politique, qui se sentent, comme ils le disent, inspirés pour changer la face des sociétés et les conditions du geure humain, finissent sonvent par entendre des voix célestes, par se trouver face à face avec quelque divin messager, avec l'ombre de quelque prophète. Les femmes qui délirent sur l'amour s'imaginent. parfols, après quelques jours d'exaltation, que l'objet qui absorbe toutes leurs pensées les suit comme une ombre à la promenade, à l'église, partout où elles dirigent leurs pas ; quelquefois elles s'arrêtent pour écouter, se posent et se mettent à chanter d'une voix tendre, crovant entendre leur amont chanter de son côté des airs non moins mélancoliques. Les monomaniaques, que la défiance, que mille craintes vagues et chimériques assiégent d'une manière incessante, qui appréhendent surtout le poison, le fer des assassius, finissent souvent par tomber dans les transes les plus crueiles, parce qu'ils ont cru apercevoir de l'arsenie, du vitriel, de la noix vomique dans leurs alimers, ou entendre dans lour voisinage les cris de détresse d'une victime qui aurait été poignardée. Les malades qui déraisonnent sur les difficultés du salut, sur les craintes que doit inspirer la vengeance divine, sur les tourmens qui les attendent dans un autre monde, affirment quelquefois, au milieu de leurs lamentations interminables, que déjà les hurlemens des damnés viennent par momens les assourdir, tandis que des flammes émanées du sein de la terre éblouissent leurs regards, introduisent dans l'air, qu'ils vondraient éviter de respirer, une chaleur et des odenrs mortifères. Il est donc bien positif qu'il y a comme une loi de rappel entre les idées et les sensations, comme entre les sensations et les idées déraisonnables. Un commerçant, dévoré par le désir de faire fortune, achète, pour une somme d'argent assez considérable, une exploitation dont le produit se trouve presque nul. Désespéré de sa méprise, il se livre à la mélancolie la plus sombre, n'a plus devant les yeux que le tableau de la misère, cherche à se briser le crâne à l'aide d'un coin de fer, et s'assène plusieurs coups sur la tête. Cependant, grace à une copieuse saignée et au soin qu'on prend de ses blessures, il échappe à cette tentative de suicide sans cesser de se préoccuper de son malbeur. Par la suite, cet homme se crut poursuivi par la voix de ses créanciers ; à toute minute, il croyait voir entrer dans sa chambre, soit des recors qui venzient, disuit-il, pour le chasser de sa demeure, soit des filors qu'il accusait de conveiter les restes de sa dépouille et de son mobilier. Une villageoise, donée d'une certaine pétulance, est prise, au commencement du printemps, d'un malaise qu'elle est portée à attribuer à une cause surnaturelle. Elle se hôte d'allumer un grand feu, de nombreux flambeaux, et demande à coret à cri à être exorcisée, pais à être débarrassée le plus tôt possible du poids de la vie. Sa mère, son mari parviennent à se rendre maîtres de ses mouvemens et à la retenir en la fixant dans son lit. Peudant vingt jours, l'imagination de cette femme paraît à peu près tranquillisée; mais, aux approches de la menstruation, nouveaux eris, nouvelles terreurs. Pour cette fois, la molade annonce qu'elle est visitée par des démons, par des follets qui l'insultent et fixent sur elle des regards effrayans, Cette mé-Inneolique est rentrée plus tard dans ses anciennes habitudes de raison. Un jeune Suisse, appartenant à la religion réformée, emploie tous ses loisirs à lire la Bible et à méditer certains passages de l'Écriture. Su douceur, un fonds de bieuveillance qui ne se dément jamais, pent-être aussi l'expression comme mystérieuse répandue sur sa figure et sur son front inspirent pour toute sa personne un intérêt auquel on n'est pas maître de résister. Un mutin, à la suite d'une muit d'été, cet étranger déclare qu'il se sent inspiré par l'esprit de Dieu, qu'on doit le considérer comme le représentant du Christ, qu'il va renverser le Saint-Père et parcourir l'Europe pour y annoncer le jugement dernier. Il n'a rien yn, rien entendu d'extraordinaire, mais on doit ecpendant ajouter foi à ses puroles et à la vérité de sa mission. Cenx qui l'écontent sans le contredire sont animés, dit-il, de l'esprit des saints apôtres. Ceux qui se montrent încrédules sont des apôtres du diable,.... Au bout d'un certain temps, ses contradicteurs lui semblent affublés de cornes et de griffes, doués de formes repoussantes. Il est si pen douteux que les conceptions des allénés influent sur le caractère des sensations imaginaires, qu'on voit fréquenunent sur un même malade les hallucinations prendre successivement la teinte de toutes les idées qui se succèdent dans l'entendement pendant une longue période de délire,

On s'aperçoit bientôt, en analysant un certain nombre de faits relatifs à l'alienation mentale, que la lésion des sentimens, des penchans d'une faculté, de plusieurs, d'un certain nombre de facultés affectives, figure fréquemment parmi les phénomènes primitifs qui peuvent servir de base au délire. Les idées les plus injustes et les plus fansses, les hallucinations et les fansses sensations les plus crueilles, les déterminations les plus éponyantables ne paraissent que trop souvent se rattacher à une aliénation primitive des sentimens les plus naturels à l'humanité. M= Z\*\*\* a paru douée, des l'enfance, des plus heureuses qualités, Jeune fille, elle a prodigué à son père, qui est mort alléné à Charenton, à sa mère, que la perte de sa raison retient dans une autre maison de fous, les soins les plus dévoués et les plus touchans. À 18 ans, elle à épousé un homme hométe, laborieux, qu'elle apprécie, dont elle-même a fait cheix et qu'elle aime à l'adoration. Une fille unique qu'elle nourrit, qu'elle ne perd pas de sue un instant, met le comble à son bonheur. Parvenue à l'âge de 30 ans, M= Z\*\*\* se montre moins communicative, plus soucieuse que d'aubitude; par instans, elle aceneille son mari avec me reserve voisine de la froideur. On la surprend à verser des larmes, à dévorer des soupirs dont elle dissimule d'abord le motif. Un pen plus tard, elle épie les sorties, compte les beures d'absence de son mari et l'oblige à remire compte de l'emploi de son temps pendant qu'il a vagné aux intéréts de son commerce. Bientit elle reproche à son mari de lui faire des infidélités, de moser une conduite scandaleuse, de lui préférer des femmes de manyaise vie. Des emportemens, des scènes de jalonsie sans cesse renouvelés rendeut l'existence du mari on ne peut plus analheuveuse. Plusieurs dames deviennent surfout pour cette mère

de famille, auparavant si hounéte et si douce, un objet d'exécration. Enfin, ses soupçons s'étendent jusqu'à sa propre fille, qu'elle rudoie, qu'elle frappe, qu'elle accable de mauvaises paroles, l'accusant de vivre dans un commerce intime avec celui auquel elle doit le jour. Souvent c'est devant les étrangers, quand il y a chez élle la réunion la plus nombrense, que M. Z z adresse à sen mari, à sa tille, à ses parentes, les reproches les plus durs, les injures les plus outrageantes. Bes ballucinations de l'ouie, de la vue, qui sont venues ensuite compliquer les autres phénomènes morbides, n'ent plus permis à cette dame de vivre au sein de sa famille; mais sons l'influence de l'âge, de la séquestration, d'un traitement longtemps sontenu, M- Z\*\*\*, sans être précisément rentrée dans ses anciennes affections, a pu se rapprorher de son mari et recevoir, sans les repousser, les témoignages d'amitié de sa fille, qui est devenue épouse et mère à son tour.

La folie a été aussi annoncée chez M<sup>10</sup> R\*\*\* par la manifestation d'une jalousie furieuse, Cette dame compte plusieurs aliénés dans sa parenté. Sa mère s'est précipitée dans un puits; sa cousine est morte dans le délire, Mariée jeune, M<sup>10</sup> R\*\*\* n'a pas tardé à devenir enceinte, et la naissance de son premier rufant a été pour elle une nouvelle source de bonheur. Cependant, un an après ses conches, M<sup>10</sup> R\*\*\* manifeste quelquefois un penchant prononcé à la mélancolie; il lui arrive souvent de s'isoler, de verser des larmes dont il est difficile de pénêtrer le motif, A 22 aus, nouvelle grossesse pendant laquelle le caractère semble devenir encore plus soucieux, plus sombre et plus défant. Après le second acronchement, on s'aperçoit que M<sup>10</sup> R\*\*\* conçoit, sans raison, des préventions baincuses contre les personnes de son sexe; pendant les absences de son mari,

elle lutte vainement contre un malaise moral qu'elle cherche à dissiper par l'usage du vin, du café et même du polyre. Enfin , la jalonsie éclate au grand jour, et après avoir épié les actes les plus insignifians de son mari, elle se laisse emporter au point de l'injurier et de lui administrer des coups qu'il n'ose pas même repousser dans la crainte d'augmenter l'exaltation perveuse de la malade. l'inalement, la haine la plus virulente empoisonne bientôt, avec la jalousie, l'existence de cette dame. Son mari, ses petits-enfans, sont devenus à présent l'objet de son animadversion. Parfois, elle s'attendrit encore et sanglote en pressant ses enfans contre son sein ; puis elle les repousse, les brutalise et les soufflette sans aucune pitié. Plusieurs mois s'écoulent sans qu'on puisse se décider d'abord à mettre aurun médecin dans la confidence de l'état moral de Mar Rass. La séquestration étant devenue enfin inévitable, cette mesure semble pendant quelque temps prodaire une diversion beureuse sur le moral de M= R\*\*\*; mais par la suite, le délire le plus impétueux est veau aggraver la position de cette monomaniaque, et la démence a fini par succéder à l'exaltation de toutes les facultés cérébrales.

Au demeurant, quand une fois la jalousie a pris le caractère de la folie, en aliénant le jugement, les sentimens qui se rapportent à la bienveillance et à l'attachement, qu'elle est rendue plus poignante et plus active par la fréquence des hallucinations ou des illusions sensoriales, elle pousse presque toujours les malades à des actes contre lesqueis il est prudent de se tenir en garde. Les écrits qui traitent de l'aliénation mentale, les registres qu'on tient dons les établissemens de fous., les femilles périodiques fourmillent d'exemples attestant que les monomanisques qui obéissent à l'impulsion de la jalousie sout capables de tout sacrifier à leur vengeance. Une des singularités de ce geure d'alténation des sentimens, c'est qu'il se déclare assez souvent, lors même que la personne qui excite la jalousie a depuis longtemps dépassé l'ûge où l'on peut avoir la prétention de plaire, et quand depuis longtemps aussi l'amour est derenn hors de saison entre les époux. G\*\*\*, valet d'appartement dans une grande maison, s'est toujours acquitté de son service et de ses devoirs avec une intelligence, un zèle et une honnéteté qui l'ont fait distinguer par ses maîtres; il est parvenu jusqu'à l'âge de A5 ans, sans avoir eu jamais la moindre altercation avec sa femme qui n'est pas beaucoup plus jeune que lui, et qui donne tous ses soins à leur fils unique et à leur ménage. Un jour, 6\*\*\* se persuade, après avoir obtenu une nouvelle morque de confinnce de ses maitres, que ses camorades, joloux de son avancement, chercheront a se venger; il lui vient aussi à l'idée qu'un jeune prince a obtenu les faveurs de sa femme : d'abord il concentre son dépit ; cependant il lui arrive à présent de quereller les antres domestiques; à tout moment il fait des absences, et vole aussibit chez sa femme qu'il cherche à prendre en flagrant délit, qui ne comprend rien à ce changement de caractère, et qu'il fatique par une cohabitation trop fréquente, espérant par là la dégoûter des assiduités de son amani prétendu. Au hout de quelques semaines. G\*\*\* se figure que ses camarades prononcent tout haut, et à dessein, le nom de son rival; se croyant boffoné, il rentre chez lui le soir avec l'intention de venger son honneur, et après avoir menneé sa femme pendant une partie de la nuit, il finit par se jeter hoes du lit, par ouvrir précipitamment la fenêtre, et par tenter de faire passer sa femme par la croisée. Après une

luite assez longue, G\*\*\* finit par succember à la fatigue; mais à partir de cet instant, sa famille prend des mesures pour mettre les jours de son épouse à l'abri d'une pareille fureur. Pendant plus d'un an, G\*\*+ compose son langage, de manière à faire croire aux étrangers qu'il est guéri de sa jalousie; à peine se voit-il soul avec sa belle-mère et avec sa femme, qu'il adresse à celle-ci les noms les plusinjurioux, les menaces les plus effrayantes. - L\*\*\* a fait preuve de beaucoup d'habileté dans le haut commerce; il est homme de société et joue du violon avec beaucoup de goût. Depuis bientôt deux ans, il passe pour malade imaginaire, et a pris une quantité effravante de drogues ; cependant il vient d'épouser une femme jeune et bieu élevée. qui lui assure dans le monde une position de fortune convenable. Pendant les six premiers mois de son mariage, L\*\*\* ne se mentre point jalonx de sa femme; mais contrairement à ses acciennes habitudes, il s'adonne entièrement à la dévotion. Pen à pen, L\*\*\* se montre moins attentionné pour sa jeune épouse qu'il sait pourtant souffrante et catrée dans un commencement de grossesse. Bientôt L\*\*\* adresse à sa fomme, aussitôt qu'il se trouve seul avec elle, des reproches sanglans et qui témoignent de la dureté de son cœur autant que de la violence de sa jalousie; l'idée qu'il pourrait être élu pape s'il était déburrassé de sa femme, venant se joindre aux autres travers de sa maladie et contribuant pent-être encore à lui faire boïrdavantage celle qu'il sait devoir le rendre bientôt père, il se porte sur elle à des violences qu'il croit excuser en assurant qu'il n'a fait que se défendre, parce qu'elle a voulu l'empoisonner. Plusieurs années de séquestration n'out apporté ancum changement à la boine et au mépris que L\*\*\* a concus pour son épouse. L'explosion de la haine, qui signale de temps en temps le début de certaines monomanies, et qui s'observe, par exemple, chez une mère de famille jusque là remplie de tendresse pour son mari, sur un homme habituellement hon et affectueux pour les siens, sur un frère, un fils, une fille dont les bous sentimens, l'amitié, l'attachement, la piété filiale ne s'étaient jamais jusqu'alors refroidis, n'est pas toujours fondée sur un motif dont on paisse se rendre compte, et plusieurs de ceux dont l'ame est troublée par cette funeste passion confessent franchement qu'ils sont prêts à rendre justice à la constante bienveillance , au dévouement, aux excelleus procédés de ceux qu'ils sentent le besoin de hair ou même d'exérrer; mais enfin, ajoutent-ils souvent, il n'est pas en leur pouvoir d'étouffer un sentiment qui domine toutes les paissances de la raison et de la volonté. En général, l'aliénation de l'attachement filial, de l'attachement conjugal, des affections qui font le charme de la vie de famille, ne tarde pas à fausser le jugement de crux qui en subissent les atteintes, et il vient un moment où beaucoup de ces malades, au moins, se mettent à tenir sur le compte des personnes qui possédaient auparavant toute leur tendresse et qui, quelquefois, leur avaient inspiré le plus de respect et de vénération , les propos les plus injustes, les discours les plus inconvenans. A l'exaspération des sentimens baineux, il vient se joindre encore dans quelques cas des craintes ragues, de la défiance et même des hallucinations de l'odorat ou des fausses sensations du gold,

l'ignore si l'orgueil se lie à une certaine faiblesse de l'entendement, ou si c'est à dessein que la Providence imprime, dans quelques circonstances, une grande activité à se sentiment, comme pour mieux aveugler l'homme sur le malheur de sa condition; mais it est certain qu'en général les potentats de la folle, que les alienés qui se posent comme les dieux du monde et comme des êtres donés d'une grande supériorité intellectuelle, sont à la veille de subir la dégradation physique et intellectuelle la plus affligeante. J'ai vu plusieurs fois l'extension de l'orqueil enpendrer la baine; il est des malades auxqueis la position de leur femme et de leurs enfans, de leurs père et mère inspire un si grand dédain après qu'ils se sont enivrés du sentiment de leur propre grandeur, qu'ils out de la peine à retenir leurs invectives chaque fois qu'ou est tente de les entretenir de leurs affections de famille.

Le sentiment si universel et si consolant qui porte l'homme, quelle que soit la place que la Providence lui ait assignée ici-bes, à féchir le genon, à s'incliner pour offrir à l'Être suprême un tribut d'amour et de vénération, est sujet à plus d'un genre de perversion. Plus d'une fois nous verrous la piété la plus tendre dégénérer, sur des filles vonées par inclination et par goût aux pratiques d'une dévotion accomplie, en ruze forcenée, toujours prête à s'exhaler en imprécations et en blasphèmes contre leur divin créateur. L'exaltation des peuchans les plus humilians et les plus honteux, le désespoir, le députt de la vie, le penchant au suicide compliquent souvent chez cette classe de malades l'aliévation des sentimens religieux; enfin comme s'il ne devait rien manquer au douloureux contraste qui s'est effectué dans les habitudes des personnes qui obéissent à l'antipathie religieuse, presque touiours ces personnes sont poursuivies, au bout d'un certain temps, par les idées fixes les plus désespérantes éteffrayées par les hallocinations les plus capables d'entretenir la terreur dans l'ame. C'est à la suite de cette triple lésion des sentimens, des idées et des fonctions sensoriales qu'on a vu éclater si souvent autrefois des convulsions intenses et se former ce groupe de phénomènes morbides qui caractérise l'hystéro-démonopathie, par exemple. Assex souvent encore, ou voit à présent la lésion des sentimens religieux s'associer à la lésion des sens et à la perversion des mouvemens velontaires. Les hallacinations qui font croire à l'obsession diabolique, les tressaillemens spasmodiques, les contractions musculaires disharmoniques, les convulsions générales momentanées, forment quelquefois corore aujourd'hui le cortége de l'allénation religieuse affective. Mademoiselle F\*\*\* est âgée de plus de trentesix ans; depuis l'enfance elle habite avec son père, sa mère et sou frère, qui est encore plus âgé qu'elle, sous le toit qui l'a vu naître ; l'union la plus exemplaire règne parmi les membres de cette hounête famille. Au commencement de 1836, mademoiselle E\*\*\* sent redoubler sou penchant pour la dévotion ; plus souvent que par le passé, il lui arrive de fréquenter les églises, de rechercher l'entretien des personnes pieuses, la fréquentation des prêtres; dans son intérieur elle se montre parfois susceptible, hizarre et même irascible. Un jour mademoiselle P+\*\* éprouve au fond du cœur un amour passionné pour son frère; rette perversion des sentimens de la nature, dont la malade fait l'aven à ses vieux purens, ne parait point a leurs your devoir être prise au sérieux sur une fille de cet-age, donée d'ailleurs de mœurs aussi saines et de sentimens religieux aussi surs. Cependant an bout de quelques jours cette malheureuse se sent dévorée par les désirs les plus extrainans, et une muit elle se précipite dans l'apportemement de son frère qu'elle vent contraindre à recevoir devant tout le monde des caresses qu'il

ne sait comment expliquer. Au milieu du tumulte auquel donne nécessairement lieu une pareille scène, des ballucinations de la vue font croire à la mulade que l'appartement s'est rempli de flammes, et la crainte de perir d'une mort tervible lui arrache des eris affreux ; avant le retour du jour, cette demoiselle n'offrait plus deux idées suivies; dans ce cas, l'exaltation des sentimens religiony, la perversion de l'amour fraternel, l'exaltation des penchans vénériens avaient précéde la manifestation des hallucinations et celle desautres lésions fonctionnelles. L'explosion de la nymphomanie roincide fréquemment avec le développement d'une ardeur incommode dans les organes de la génération; sur cette malade, comme sur beaucoup de nymphomanes dont les pathologistes nons ont transmis les bistoires, l'apparition des flammes avait été précédée par une sensation générale de combustion. Rien de semblable n'a été noté sur d'autres femmes que la jalousie avait contribué à rendre monomanisques, bien que chez la plupart d'entre elles la surexcitation des organes génitaux ent pris un grand accroissement. A dire vrai, une de cesaliénées crovait voir son mari entre les bras de ses rivales : une autre entendait une voix qui semblait lui dire que son mari l'abandonnerait pour se soustraire à une surveillance. qui ne ponyait manquer de lui paraitre génante et se livrer plus facilement à ses passions désordonnées ; mais sur ces deux femmes les ballocinations paraissaient se lier plutôt à la nature des sentimens de jalousie qu'à celle des penchans utérins.

Le retour, la persistance des sentimens de défiance et de crainte, la persistance des émotions, qui accompagnent, pour ainsi dire, nécessairement l'apprébension, l'attente d'un mulbeur inévitable, signalent le début d'un certain nombre d'espèces de folie. Il faut convenir que la circonspection, s'il est vrai que son exagération cause de tels accidens moraux, enfante de cruelles souffrances. Il n'est point de travestissement que la défiance, que la crainte ne solent prêtes à emprunter pour entretenir dans l'aime un usil qui la consume, qui la ronge comme un poison lent, et sur lequel la volonté n'a aucune prise. Certains mélancolliques appréhendent le venin de la calomnie; ils craiguent la fausseté, l'injustice, l'hypocrisie des hommes; ils traignent de perdre Jeurs titres, Jeurs emplois, d'être déconsidérés, couverts de houte, réduits à s'expatrier, d'essayer le mépris de leur femme, de leurs enfans, de se voir contester la possession de leurs biens, de passer pour des fanssaires et des faux-mounayeurs ; ils appréhendent que leurs serviteurs, leurs voisias, leurs proches ne s'entendent avec leurs ennemis pour les faire arrêter, pour les livrer à la police, Celui-ci s'effraie en lisant sur les feuilles publiques les détails d'un meurtre; il craint qu'on ne le fasse passer pour l'auteur du crime; que ses enfans, afin de prévenir leur propre houte, ne se hâtent de l'empoisonner; que les honnétes gens ne se rémissent à enx pour le couper par morceaux, pour le jeter à l'eau, afin que la veugeance de la société soit plus promptement satisfaite; qu'on ne lui refuse la consolation de se réconcilier avec Dieu, afin qu'il meure dans le péché et que son supplice se prolonge dans l'éternité. Celui-là craint que le propriétaire de son apportement se s'empare de son mobilier, ne le jette en pleine muit bors de sa maison; que sa fille ne contracte la rage en embrassant son chien, et que toute so famille ne soit ensuite atteinte d'hydrophobie. Un autre craint qu'on ne s'introduise chez lui à l'aide de fausses clés, qu'on ne le dévalise, qu'on ne le poignarde pour prendre son argent, qu'on ne lui cherche querelle dans la rue pour l'assonmer, sous le prétexte qu'il a voulu commettre un mauvais coup. Madame T\*\*\* craint qu'on ne parvienne à faire accroire à son mari qu'elle se conduit mal, qu'elle lui communiquera tôt su tard une maladie infâme, qu'il n'invoque ce dernier prétexte pour la renvoyer à ses parens, pour la faire mettre aux Madelonnettes, pour adresser aux tribunaux une demande en séparation, qu'on ne la montre partout au doigt et que, finalement, on ne la traite comme la dernière des prestituées. Les supplications, les caresses, les attentions de son mari, qui la prie avec instance de se tranquilliser, ne changent rien aux tortures morules de madame T\*\*\*; elle répête sans cesse qu'elle est déshonorée, qu'elle est perdue, qu'elle est pourtant sûre de son innocence.

De la défiance, de la crainte, de la frayeur au désespoir qui pousse aux déterminations extrêmes , la distance n'est pas toujours très grande. Plusieurs des malades dont il vient d'être question, pressés par la peur ou vaincus par la nature de leurs souffrances, prennent le parti de se tuer ou de lutter jusqu'à extermination contre ceux qui out eu le malheur d'encourir feurs soupçous; ainsi s'explique la nécessité ou l'on se trouve d'avoir sans cesse les yeux fixés sur ces monomaniaques, pour prévenir autant que possible le danger des événemens tragiques. Une femme de la campagne, plutôt pauvre qu'aisée, se hasarde de temps en temps, mais toujours en tremblant, à aller couper un peu d'herbe dans le bois d'un homme dur et riche. Un jour qu'elle est sur le point de terminer son fagot, elle est effrayée par l'apparition d'un garde et se sauve tout émne. Rentrée chez elle toute haletante et dans un état d'anxiété inexprimable, elle ne tarde pas à

déclarer qu'on va la faire monrie, que les geudarmes s'occupent déjà de la chercher pour la conduire en prison, Cette femme est immobile à la même place, son regard est fixe, son air morne, ses paroles sont rares el entrecoupées par des sanglots. S'il lui arrive de proférer une parole, de faire un mouvement, c'est pour supplier cem qui la visitent on qui l'entourent de lui épargner le supplice d'une agonie trop cruelle. Un matin, pressée par un redoublement de frayeur, elle cherche à s'asphyxier en se serrant le con avec les cordons de son tablier. Seconrue immédiatement, elle consent à se laisser soigner par le docteur Blevnie, et entre au bout de vingt jours en pleine voir de guérison. Un jeune homme de la campagne, que des habitudes vicieuses paraissent avoir contribué à rendre triste et paresseux, passe près de deux ans dans un véritable état de lypémanie. Rendu à sa famille avec tontes les apparences de la raison, sa mère, qui est venne et qui-dirige une exploitation rurale, ne tarde pas à s'apercevoir pourtant qu'il est demeuré ombrageux et défant, Quelquefois il songe à se tuer et se dit fort malhenreux. Un soir que ses idées de défiance et de crainte sont devenues plus actives que de coutume, il saisit un morteau et en assène plusieurs coups à un garçon de ferme qui ne lui a rien dit, qui ne Ini a rien fait, mais qu'il soupçoune. de conspirer contre sa vie. Ce monomaniaque convient qu'il cut achevé de tuer ce domestique pour peu qu'ou edt tardé à le venir secourir. Un ancien officier d'artillerie, franc, loyal, riche, passe sa vie dans un château entouré de nembreux domestiques, de sa femme, de ses enfans et de son vieux père, partageant son temps entre l'étude et des exercices qui lui sont agréables : il ne parait rien manquer au honheur de cette famille liée par la

plus étroite affection. Vers l'age de 47 ans, cet ancien militaire devient inquiet, défant et surtout jaloux. C'est principalement à son père que s'adressent ses marques de défiance et de jalousie; mais il craint d'avoir au dehors beaucoup d'autres ememis. Peu à peu cet homme se croit en danger dans sa propre maison; il va , il vient , il cherche, il regarde, parlant sans cesse du risque où il est de perdre la vie, solt qu'on l'empoisonne ou qu'on le fasse attaquer par une bande d'assassins à gage. Dans ses voyages il achète de nombreux paquets d'émétique et une collection complète d'armes à feu. Bientôt son château est converti en un véritable arsenal, Bessent-il quelque pedds, quelque malaise vers l'estomac, vite il avale de l'émétique, obtient des vomissemens et se trouve rassuré pour quelques instans. Entend-il quelque bruit dans le voisinage de son appartement, vite il ouvre ses fenètres et fait resentir jour et nuit l'air des détonations de son attirail. de guerre. Finalement personne ne se trouve plus en sûreté autour de ce menomaniaque; père, femme, serviteurs, voisins, craignent avec raison de tomber sous les coups d'un malhenreux que la terreur avengle. À la longue, et grace aux soins de l'excellent docteur Mitivié, cet état d'exaltation s'est calmé; mais à la suite d'une congestion sanguine du cerveau, des idées de grandeur sont venues preudre la place des idées sinistres; plus d'une fois encore il est cependant arrivé à ce monomanisque de reprocher à son valet de chambre de chercher à l'empoisonner, de le tenir pendant plusieurs jours éloigné de sa personne, et même de se préripiter sur lui à l'improviste pour le renverser et le punie de ses prétendes mauvais desseins. Une jeune fille à peine agée de 16 aus , intelligente, laborieuse et docile, mais adonnée à des habitudes

scercies, se jette dans les bras de la dévotion, espérant trouver dans l'accomplissement des devoirs religieux un frein contre ses passions. Un jour, en quittant la table de la communion, elle se persuade qu'elle a communié dans un état de péché et qu'il y va du salut de son ame. A partir de cet instant elle renouce au travail, passe sa vie à gémir et prend la détermination de se laisser mourir de faim. À tous ceux qui tentent de la consoler, elle répond en hochant la tête : mon Dieu! mon Dieu! pourquoi un aussi terrible châtiment! Ce n'est qu'en la nourrissant malgré elle qu'on parvient à soutenir ses forces et à pourvoir à sa conservation.

En définitive, les hallocinations, les fausses sensations, les idées erronées, les faux jugemens, l'alienation des facultés morales, le désordre de la volonté, figurent parmi les élémens principaux de la folie. Tantôt ces lésions fonctionnelles s'engendrent, se succèdent, pullulent pour ainsi dire dans le cerveau sans aucun ordre, au moins apparent, et comme au hasard; tantôt eiles s'y succèdent avec une suite, une régularité incontestables. Quelquefois on observe une filiation en quelque sorte logique entre les sensations maladives, les idées délirantes, les différentes lésions des facultés instinctives ou morales; dons d'autres cas, la lialson entre les différens troubles fonctionnels ne paraît pas précisément nécessaire ; mais, de même que dans l'état de raison, une idée, un souvenir, une émotion se réveillent sons l'influence de telle ou telle sensation, plutôt que sons l'influence de telle ou telle autre, de même, dans le délire, l'existence de certains phénomènes morbides se lie souvent. par voie de rappel, à celle de telle ou telle lésion, préférablement à celle de telle ou telle autre. Dans les différentes espèces de monomanie, l'on parvient quelquefois à distinguer si le dérangement des facultés psychiques a commencé par une téée absurde, par une illusion des seus, par une hallucination de l'odorat, de la vue, du goût, de l'ouie on du toucher, par une surexcitation vicieuse des penchans, par l'aliénation de quelque sentiment; dans ces mêmes maladies, on s'assure également que non sentement l'altération primitive en appelle autour d'elle un certain nombre d'autres, mais encore qu'il existe souvent une analogie de nature entre les phénomènes qui ont été notés seuls au début et ceux qui sont venus ensuite aggraver la situation du malade.

Beaucoup d'aliénés ne dorment que d'un sommeil incomplet, d'autres ne dorment que rarement. La persistance des hallocinations, des idées fixes, entretenant l'excitation des seus, le travail du cerveau et de l'imagination, l'activité des mouvemens, le sommeil devient difficile ou presque totalement impossible. Quelquefois le délire s'aprise et reste momentanément suspendu pendant que les milades reposent, et il reprend son cours aussitôt qu'ils out les yeux ouverts à la lumière. Quelquefois le délire continue même pendant que les aliénés sont livrés au sommeil; des hallucinations, des idées pénibles, des fausses scusations fatigantes les poursuivent alors sous forme de rèves, et comme ces rèves ne sont la plupart du temps que la continuation de ceux qu'ils faissient en quelque sorte déjà avant de s'endormir, qu'ils doivent persister sous la même forme après le réveil, il s'en suit de là que l'organe où s'accomplit cette succession de phénomènes désordonnés demeure continuellement dans un état d'activité ficheuse.

Quand l'encéphale ou ses dépendances, ou bien l'encéphale et les principaux instrumens de l'innervation se

trouvent primitivement mal conformés, l'individu qui a le malheur de possèder un pareil système nerveux se trouve fragpé d'une pullité intellectuelle et morale plus ou moins pronoucée. Quand le cerveau n'a pas acquis, depuis la première enfance jusqu'à l'âge de la puberté, le développement progressif, le degré de perfectionnement auquel il est susceptible d'atteindre, sur un sujet bien conformé et placé dans les conditions convenables, l'individu dont l'encéphale est resté ainsi stationnaire demeure, pendant tout le cours de son existence, au dessous des conditions intellectuelles et morales auxquelles atteignent communément la plupart des autres hommes. Quand, sous l'influence d'une maladie, d'un accident quelconque, le cerveau vient à subir, sur un sujet doué jusque-là d'une intelligence plus ou moins complète, certaines modifications, certains changemens maladifs dans son organisation intime ou dans l'ensemble de sa structure, les opérations de l'entendement ne tardent pas à devenir génibles ou impossibles, et l'intelligence ulfaiblie teml à s'effacer,

On juge, on reconnait qu'un bomme est aliéné, ne possède pas toute sa raison, n'a jamais appartenu à la classe des êtres raisonnables, à l'expression de ses traits, de son regard, de su physionomie, à ses poses, à son maintien, à son vêtement, à sa démarche, à ses pestes, à ses ties, à son rire, à ses cris, à ses chants, à ses lomentations, à son activité, à son immobilité, à la nature de ses projets, à l'obstination de son silence.

La folie peut succèder à une affection aigué du cerveau, à un délire fébrile, à une apoplexie avec lésion du monvement, à des convulsions générales; à une attaque d'épllepsie; l'aliénation mentale peut se compliquer, des son invasion on peudant le cours de sa durée, avec une affection sposmodique, avec un état de paralysie plus ou moins complet, avec l'épilepsie, la catalepsie, l'extase, les phénomènes de l'hystérie. Toutes ces complications apportent un changement dans le mode de manifestation des phénomènes morbides.

L'adiotisme, l'idiotie constitue platôt une infirmité qu'une véritable maladie de l'esprit et de l'entendement; on mit idiot, un reste nou apte à sentir convenablement, à acquérir des idées, à les comparer, à former des jugemens, à raisonner ses déterminations, à acquérir des qualités morales, mais on ne devient pas idiot. Qu'il arrive pendant la période fætale ou pen de temps après la missance que le travail qui préside à la formation régulière et définitive des différentes parties de l'encéphale, des organes des sens, etc., soit houleversé par le fait d'une perturbation imprévue, les instrumens qui sent nécessaires à la manifestation des sensations, des idées, à l'accomplissement des actes intellectuels, se trouveront dans l'impossibilité de rempdir la tâche qui leur était dévolue, et l'idiotisme sera la conséquence nécessaire de cette imperfection.

L'idiot, avec une apparence humaine, est ravalé sonvent par la milité de ses semations, de ses idées, de son intelligence, de ses sontimens, par la grossièreté de ses instincts au-desseus de la condition des animus les plus stupides et les plus bornés. Béaucoup d'idiois succombent dans un âge tendre malgré les soins les plus assidus et les plus dévoués ; plusieurs n'apprennent jamais à têter et vivent d'abord de lait qu'il faut pousser très avant dans la bouche pour qu'il soit enfin avalé. Pinsieurs ne savent jamais manger sents, et meurent de faim au milieu de l'abondance, sans s'aviser de faire usage des alimens qu'ils ont sous la main ; la malpropreté la plus reponssante entoure cons-

tamment ces créatures disgraciées qui ne sauraient apprendre à exprimer par un signe convenu leurs besoins les plus impérieux et les plus simples ; quelques idiots tirent de leur gosier des sous plus ou moins ranques. Pinel a soigné une idiote qui imitait assez bien le bélement d'une brebis; i'ai ouvert, avec mon ami Trousseau, une idiote qui s'était habitnée des le berceau à pousser des cris aigus qu'on aurait pu prendre à une certaine distance pour les clameurs d'un animal sauvage. Plusieurs idiots sont privés du seus de l'odorat, de la vue, de l'onie, du goût ; cenx qui possèdent les organes des principaux sens n'en retirent, pour ainsi dire, aurun avantage; une impression qui ébranle violemment le tympan, la rétine, ne laisse l'instant d'après aucune trace, aucune idée dans le cerveau ; l'œil aperçoit les objets sans qu'il soit permis à l'ame d'en apprécier les qualités, les rapports, la distance. Les odeurs les plus fortes affectent à peine l'odorat; on a vu des idiots macher et avaler du bois, du cuir, des exerémens et n'établir aucume distinction entre le goût de ces matières et le goût d'alimens exquis, Esquirol donna à manger quelques abricots à une idiote; elle avala avec la même indifférence la pulpe et le novau de chaque fruit; quelques idiots s'écorchent jusqu'au sang et ne paraissent seulement pas sonponner qu'ils ont des blessures. L'épilepsie, la paralesie d'un côté du corps, d'une jambe, d'un bras compliquent souvent l'idiotisme; quelques idiots n'apprennent iamais à se tenir debout, à marcher en équilibre, passent. leur vie sur un grabat, sur un fauteuil ou se trainent en rampont.

La physionomie stupide de l'idiot, son extérieur sale et repoussant annouernt le dernier degré de dégradation de l'espèce humaine; les idiots out la face large, plate, la bouche grande, la peau tannée, les tèvres épaisses, pendantes, les dents noires, cariées, les yeux louches, le regard béhété ; la tête penche, se balance à droite, à gauche sur un con volumineux, court, démesurément alongé; la taille est ramassée, difforme, la colonne vertébrale deviée en avant, en arrière, sur les côtés. Le ventre est volumineux, làche, la main épaisse et pendante sur les lanches; les jumbes sont gauches, engorgées et les articulations d'une épaisseur énorme ; la conformation du squelette est vicieuse; la couleur des tégumens partout couleur de histre ou de safran ; l'urine, les matières fécales, la salive, les mucosités qui coulent sur les côtés des levres régandent autour de ces malheureus une odeur qu'on ne parvient jamais à détruire complétement. Une dame du monde vivement impressionnée à la vue de quelques idiots s'écrie : il existe des bêtes humaines!

L'idiotisme n'est pas toujours poussé au même degré d'intensité; quelques idiots reconnaissent les gardiens chargés de leur administrer des soins, manifestent de la joie on de la contrainte suivant qu'on Jeur témoigne de la bienveillance ou de la sévérité; quelques idiots sont affectueux, recherchent avec une préditection marquée les objets qui paraissent flatter leur vue ou agir agréablement sur le toucher; ceux-ci alment le viu, le tabuc, lesliqueurs fortes; cenx-là se montrent sensibles aux acceus de la musique. On a vu des idiotes rechercher le commerce des hommes, devenir enceintes, accoucher sans se rendre raison de ce qui se passait en elles, chéir encore par la suite à l'instinct de la propagation; des idiots parvicament à retenir quelques notes, quelques syllabes, à en retenir le seus, à v attacher une signification. Les uns mangent tout seals, s'apercolsent avec joie que le moment du repas est arrivé; d'autres savent éviter le froid, la pluie, s'appliquent à ne pas se salir; mais ces marques de sensibilité, d'intelligence, de sensibilité morale sont toujours restreintes à des limites très bornées.

Les imbéciles tiennent une sorte de milien entre les idiots et les hommes donés d'une intelligence ordimire; ils se servent passablement des sens, ont des idées, des souvenirs, établissent des jugemens, se conduisent tant bien que mal dans la pratique de la vie; les imbéciles sont susceptibles d'une certaine perfectibilité; mais flualement le vice de leur organisation ne leur permet jamais de s'affrauchir complétement des obstacles qui s'opposent à l'entier développement de leur entendement et de leur raison. Beaucoup d'imbéciles apprennent à lire, à articuler les mots avec plus on moins de netteté, à faire des calculs exempts de complications; quelques-uns exécutent avec adresse des travaux manuels délicats, manifestent des aptitudes, un talent, un poût déridé pour certains arts Industriels. Plusieurs d'entre eux sont obstinés, violeus, coleres, jaloux de possèder les objets et les choses qui tentent leur curiosité ou leur caprice ; ces êtres faibles s'en laissent imposer par le premier venu, et se comportent souvent par conviction ou par crainte comme des espèces d'instrumens dont il est facile d'abuser.

Les imbéciles ne sont point étrangers aux besoins de l'amour. Quelques auteurs ont noté dans l'imbécillité un développement précoce et extraordinaire des organes de la génération. Gall fait observer que ces organes sont, chez quelques-uns de ces malades, dans un état très prononcé d'exiguité et de fublicsse. L'amour chez les imbéciles exprime bien plus un penchant physique qu'un besoin du ræur. J'ai soigné un imbécile, qui, après s'être

porté dans l'enfance à toutes sortes de cruautés sur les animaire domestiques, chercha au moment de la puberté à les soumettre comme instinctivement aux jouissances de ses sens. Les distinctions morales établies par les liens du sang et de la parenté frappent quelquefois si pen les imbéciles que l'on en voit s'attaquer indistinctement pour assouvir leura brutales passions à leur mère, à leurs propres sœurs. Je connais des imbéciles qui n'établissent la différence des sexes que par celles des vêtemens, et chez lesquels les idées, les sentimens qui concernent le mariage et la paternité sont tellement vagues, qu'il suffit de leur montrer une femme, des enfans habitués à vivre dans leur société, pour qu'ils s'en disent les époux on les pères. Les filles imbéciles qui deviennent mèrea manifestent ou beaucoup de tendresse ou une parfaite indifférence pour les enfans qui leur doivent l'existence. Les imbéciles se livrent velontiers, par imitation, a certaines pratiques qui font quelquefois supposer en eux un ordre de qualités morales, un ordre de sentimens dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Ils récitent des prières, assistent aux cérémonies du culte sans que l'idée abstraite d'un être supérieur à l'homme, d'une divinité ait jamais trouvé place dans leur esprit. Ils redoutent la douleur physique plutôt qu'ils ne craignent la souffrance morale et le danger, S'ils sont étonnés à la vue d'un cadavre, ce n'est pas qu'ils sompeonnent les mystères de la mort. Enfin ils pleurent et rient à contre-temps on sans motifs, et un sourd-muet célèbre étonné du rire continuel de sa propre seur en tira avec raison la conséquence qu'elle était idiote. Les différentes facultés cérébrales des imbéciles ne sont pas toujours comprimées au même degré. Leurs aptitudes, leurs peuchans, leurs qualités bonnes ou marvaises varient dans leur manifestation, d'après Gall, suivant que telle on telle partie de l'encèphale, dont il assigne le rôle, est plus on moins développée, suivant qu'elle est hien ou mal organisée. Il est au moins certain que les diverses fonctions s'exercent d'une manière très inégale dans l'encèphale du même imbérile, et cette inégalité devient encore plus frappante sur les imbériles que l'on compare entre eux.

Les imbéciles sont moins contrefaits que les vrais idiots; plusieurs offrent une taille élevée, acquièrent des proportions régulières. Le visage sans présenter une coupe parfaite tend par l'assemblage et l'expression des traits à se rapprocher du visage des autres hommes. La plupart des imbéciles connaissent l'importance des soins de propreté; plusieurs aiment les habits éclatans et la parure, et si leurs gestes, leur allure, la bizarrerie de leur mise ne trahissaient pas souvent la faiblesse de leur espeit, peut-être ne sonpçonnerait-ou pas toujours tout de suite les conditions facheuses où se trouve leur entendement.

Les idiots et les imbéciles qui existaient autrefois en grand nombre dans certains pays de montagnes, et qu'on observe encore dans certaines contrées des Alpes et des Pyrénées, ont reçu le nom de crétins. Ces êtres malbeureux, que les tumeurs goitreuses souvent énormes de leur con contribuent à rendre plus difformes encore que ne le sont les idiots des plaines, paraissent ressembler, quant à la nuillité ou à l'extrême faiblesse des facultés morales et intellectuelles, aux idiots de tous les autres pays.

Des imbériles ont été plus d'une fois rencontrés anciennement à l'état sauvage dans des contrées à peine habitées, et enuvertes de bois presque impénétrables. Boerhauve citait dans ses cours le foit d'un imbérile qui avait eté pris en Hollande parmi des troupeaux de chèvres sanvages, dont il avait contracté les habitudes et les inclinations, dont il imitait le chevrotement. Gonnor assure qu'un enfant fot pris parmi des ours dans les forêts de la Lithuanie, marchant à quatre pattes, qu'il ne se laissa apprivoises qu'avec peine, qu'il n'apprit qu'à la longue à se tenir debout et à tirer de son gosier quelques sous rauques. Camerarius a recueilli des faits qui prouvent que les idiots se perdalent autrefois assez facilement. « Vers 1544. un jenne enfant de village, dit Dresserus, au landgraviat de Hesse, fut perdu par la nonchalance de son père et de sa mère qui le cherchérent longtemps, puis après, et ne purent le trouver. Ce village étoit plein d'arbres et de jardins, assez proche d'une forêt d'où les loups sortoient pour aller à la picorée... Quelques années après on aperçut entre les loups qui entroient dans les jardins un animal non du tout tel qu'un loup, et qui ne santoit pas si dispostement pordessus les haies; ce qui avant été vu plusieurs fois avec étounement par les paysans et cuidant que ce fost quelque bête d'autre espèce, ils en firent rapport au gouverneur du lieu, lequel en donna avis au landgrave. Icelui avant commundé que cet animal fust chassé, prinsvif, et amené par un moyen ou par un autre, les paysans firent en sorte qu'ils l'attrapérent, et l'amenèrent cheminant à quatre pattes comme un loop et d'une mine trucalente... Étant en la salle du prince, il se cache sous un banc où il commence à hurler et siffer comme une bête. Or, ayant découvert en lui quelques traits, quoique défigarés, de face humaine, le prince commanda qu'icelui fust nourri quelque temps entre les hommes, jusqu'à ce que l'on pust connaître plus exactement ce que ce pouvait être. Coux qui en avaient charge s'y empresserent tellement

que l'animal commença à s'apprivoiser, à se tenir debout et à marcher comme les autres bommes, finalement à parler distinctement, et lors autant que sa mémoire put fournir il raconta et confessa avoir véen dans une fosse avec les loups, qui le traitoient doucement et lui bailloient toujours la meilleure part de leur chasse (1). . Plusieurs gentilshommes françois, écrit Goulard, out pu témeigner aveir vu un homme, lequel fut prins en la forêt de Compiègne et amené au feu roi Charles IX, lequel marchoit a quatre pieds, comme une pauvre bête, et couroit plus vite qu'un cheval. Il ne pouvoit se tenir debout, avoit la peau fort dure, étoit velu presque partout, et pour tout langage s'aidoit d'un épouvantable eri qu'il accompagnoit d'un refroignement de visage si loideux qu'il n'y a bête sanvage. plus mal plaisante à voir que ce panyre corps qui avoit véen avec les loups et apprins d'eux à hurler. Au demenrant il étrangloit les chiens à belles dents, et s'il pouvoit attraper les hommes, il ne s'y feignoit non plus. Je n'ai pu savoir ce qu'il étoit devenu (2), «

L'intelligence de quelques-uns de ces hommes surpris à vivre à l'état sauvage n-t-elle pu récilement, sous l'influence de l'éducation, acquerir un certain degré de développement et de culture? S'il était avéré qu'on pût obtenir un pareil résultat, il faudrait en conclure que le 
cerveau de ces individus n'était pas toujours originairement mal organisé, et que l'idiotisme provenait sur quelques-uns de ces imbéciles d'une simple suspension de développement des centres nerveux encéphaliques; mais il 
resterait à déterminer jusqu'à quel point, dans les cas pré-

Gostard-Simon, Michores indexinables at microarchics, etc., \$600, Paris, 2 vol. in 42, pag. 79, non. 57.

<sup>(2</sup> Control-Simon, States, pag. 88, sem for,

cités, on a pu remédier par une évolution tardive à l'imperfection des instrumens chargés de présider à la manifestation de la pensée et des actes de la raison.

La manie est annoncée par la perversion, par le bouleversement de toutes les fonctions de l'entendement, par des actes tumultueux, par des scénes de violence et d'éclat qui en imposent singulièrement à l'imagination des homnes qu'un pareil tableau frappe pour la première fois. Les personnes qui se représentent les fous comme des espèces de frénétiques dont la voix bruvante, l'audare, la démorche déridée, les gestes et les regards menaçans inspirent la terreur et l'ellroi, ont présent à l'esprit le tablessu de la manie parvenue au plus haut degré d'exaltation. Dans le délire maniaque, les idées pullulent, se succèdent, se pressent avec une rapidité inconcevable, n'offrant entre elles mulle suite, mulle liaison, aul ensemble. Les mots détachés ne rappellent que des images confuses ; la mémoire, n'obéissant plus qu'à une excitation maladive, évoque pêlemèle tous les souvenirs dont l'affinence encombre pour ainsi dire le cerveau. La volenté sans cesse entraînée perdtoute espèce de pouvoir, et l'attention, incessamment distraite par la nouveanté et la multitude des impressions extérieures et intérieures, ne peut plus se fixer sur aucun objet. Le maniaque passe dans la même seconde de la joie à la tristesse, de la colere a la gatté, rinat, pleurant, tempitant tout à la fois; ses chants, ses cris, ses gestes tumultueux, son habil intarissable, tout en lui dénote une violente exaltation des centres nerveux encéphaliques. Les forces physiques, la force et l'activité musculaires sont doublées, triplées et semblent ne devoir jamais s'épuiser, Tel malade va, vient, marche à pas précipités depuis le matin jusqu'au soir, se livre pendant des semaines, des

mois entiers aux actes les plus fatigans et les plus déserdonnés, sans témoigner le moindre sentiment de lassitude. Le sommeil semide fuir les maniaques, et c'est à peine si leur habil s'arrête chaque nuit, ou à de longs intervalles pendant quelques instans. Cependant l'énergie des mouvemens, la vigneur des membres, la pétulance des actions ne laissent pas de persister et de se soutenir à un degré remarquable ; la figure est animée, le regard vif et assuré, la démarche précipitée; les vêtemens sont placés sans goût, sans ordre, pendent en lambeaux. Beaucoup de mantaques ne supportent aucun vétement, s'obstinent à rester nus, et sembient trouver du plaisir à se rouler sur la puille qu'ils ont hientôt réduite en poussière.

La monie dispose à la malpropreté. Les maniaques trouvent une sorte de plaisir à répandre sur leur figure, sur leurs membres, sur tout leur corps, de l'urine, de la soupe, des matières fécales. On les surprend à tamasser parmi le fumier des débris d'alimens qu'ils engloutissent avec avidité. Leurs goussets, leurs paches, leurs mains se remplissent de chiffons, d'ordures, de pierres qu'ils traisent partout avec env. Le nez, les oreilles, la plupart des ouvertures naturelles sont oblitérées par des restes de poin, de viande, par des matières dégoûtantes ; des morcesux de vieille laine, des plumes, des lambeaux de popiez, des chiffons forment la parure qu'ils adoptent pour leur colffure on pour relever leur ajustement. Les femmes maniaques, oubliant la timidité, la retenue naturelles à lour sexe, abjurant tout à coup jusqu'au dernier sentiment de pudeur, s'abandonnent à des actes d'un cynisme brutal, emploient des expressions, un langage qui contrastent avec les habitudes de leur vie antérieure.

La rapidité avec laquelle les seasations, les illusions des

sens, les hallocinations se succèdent sur les maniaques; la versatilité des jugemens, des sentimens de ces aliénés, expliquent très bien la plupart du temps ce qui semble fait pour exciter d'abord le plus d'étonnement dans leurs actions et dans leur conduite. Un maniaque entre dans la rivière parce qu'il ne s'aperçoit pas qu'il s'écarte de son chemin; un autre refuse de se vêtir parce qu'il apérçoit des flammes sur les habits qu'on loi destine, refuse de manger parce qu'il croit qu'on lui apporte du sang ou du poison. Les plumes, les chiffons, les cailloux acquièrent un grand prix aux yeax de ces malades; ils se les disputent, ils s'en emparent comme s'il s'agissait d'un trésor. Les manioques out des raisons pour détruire leurs bardes, les camisoles, les chaussures, la paille qui servent à leur usage, pour mettre en pièces leurs menbles, leurs ustensiles, pour démolir leurs parquets, les cloisons de leurs cellules : celui-ci démolit pour prévenir un malheur, parce que la construction qu'il ahat lui semble mal établie; cet autre démolit parce qu'il s'imagine que le mortier contient de l'or on des diamans; un autre met le feu à ses convertures et à ses matelas pour les purifier ; il les jette par la fenêtre parce qu'il les croit imprégnés d'eau forte. Plusieurs moniaques, avec l'apparence d'un certain courage et même de l'andace, alondopnent leur demeure, prennent la fuite à travers la campagne; c'est qu'ils éprouvaient au fond de l'ame des mouvemens de terreur, qu'ils voyaient autour d'eux des objets faits pour les effrayer. Les déterminations des maniaques ne se succèdent pre avec moins de rapidité que leurs perceptions, que leurs conceptions délirantes; voilà pourquoi la scène de leurs actions est si variée et si changeante. Ce qui différencie surfout ces malades d'avec les monomaniaques, c'est que

la réflexion leur est interdite, que toute espèce de régularité se trouve bannie des fonctions de l'entendement, tandis que les monomaniaques pèchent par la contention de leur esprit, et que plusieurs actes intellectuels et moranx continuent à s'accomplir chez eux comme dans l'état le plus parfait de raison.

Les dispositions affectives des maniaques sont sujettes aux mêmes vicissitudes, à la même instabilité que les impressions, que les idées, que les souvenirs, que les déterminations dont ils subissent l'esclavage, L'espèce de mouvement d'effervescence qui s'est emparé de la totalité de leur cervenn, ne gent manquer d'amener aussi le bouleversement des sentimens, des passions, de toutes les facultés morales. Quelques maniaques reconnaissent à peine leur père, leur mère, leur femme, leurs enfans ; d'autres éprouvent d'abard de l'émotion lorsqu'on les met en rapport avec ceux qui leur étalent chers; leur attention se trouve fixée pour quelques instans; mais bientôt ils recommencent à parler, à gesticuler, et si on cherche à les retenir encore, ils s'irritent, s'emportent et s'échappent en renversant tout ce qui s'oppose à leurs mouvemens. Sans être positivement méchans, heaucoup de maniaques sont dangereux, parce que leur haine, le besoiu de la vengeance s'allument sondainement, et que le coup part avec la rapidité de l'échir.

La fureur est un épisode plutôt qu'une complication de la manie; la fureur a été appelée la colère des sujets en délire et peut compliquer plus d'un gearce, plus d'une espèce de folie. C'est une sorte de tempéte qui s'élève dans les sensations, dans les idées, dans les passions, et qui entraîne en un rlin-d'œil les actes les plus désordonnés on les plus fougueux. Certains furieux exercent leur rage sur les arbres, sur les murs, se mordent, se déchirent euxmêmes, poussent des cris, broient, écrasent tout ce qui se trouve à la portée de leurs pieds et de leurs mains. La foreur peut être provoquée par une ballucination, par une fausse sensation, par une contrariété insignifiante, par un souvenir, éclater sans cause apparente. Quelques maniaques entrent en fureur parce qu'en les oblige à changer de linge, à se rendre au bain, à éviter la frappe du solell. Anciennement les cris des furieux retentissalent dans chaque cabanon avec le bruit des chaines. A présent la fureur est presque rare dans les établissemens d'aliénés bien dirigés et bien tenus. La fureur des femmes est plus fréquente, plus pétulante; celle des hommes plus puissante et plus terrible. L'explosion de la fureur est quelquelois annoncée par l'accélération des mouvemens, par la vivacité du regard, par un tremblement général, par une rougeur subite de la face, par le gonflement des valsseaux du cou, par le battement des artères, par un cri, par un mot que l'individu ne profère que quand l'acrès est imminent. La fureur éclatait à tout bout de champ chez les récluses affectées de démonopathie hystérique que l'on traitait par les exorcismes.

La manie peut être continue, intermittente, revenir à des époques périodiques. La surexcitation maniaque peut se calmer, être remplacée par des idées exclusives, se raviver de nouveau, être finalement remplacée par un affaihlissement évident des facultés morales et intellectuelles, Elle admei aussi à titre de complications l'épilepsie, le retour d'accès épileptiformes, l'usure des mouvemens, les tremblemens généranx, les attaques hystériques, un défaut d'équilibrement dans toutes les contractions musculaires. La monomanie est constituée surtout par l'aliénation partielle des facultés de l'entendement ou par l'aliénation partielle des facultés affectives. Elle peut donc être ou intellectuelle ou morale; presque toujours elle est en même temps morale et intellectuelle, soit que la lésion des sentimens entraîne celle du jugement, soit que l'aliénation du jugement entraîne celle des facultés affectives.

La monomanie intellectueile est surtout caractérisée par une association d'idées fansses hasées sur un faux principe, mais régulièrement déduites, et par la possibilité où se trouve l'individu qui en est atteint de raisonner juste, sous tous les rapports, sur les matières étrangères à l'objet de son délire. Il n'est pent-être pas une sensation, une hallucination, pas une fansse sensation, une impression viscérale, pas une idée, un souvenir qui ne puissent bien, dans certaines circonstances, servir de base à de faux calculs de jugement, entretenir l'esprit dans des raisonnemens absurdes, exercer une infinence tyramique sur les déterminations individuelles.

La monomanie morale est surtout caractérisée par la déviation des sentimens qui font qu'on aime son père, sa mère, ses enfans, un frère, une épouse, une serur, ses amis, ses semblables; par l'exaltation la plus tyrannique de certains sentimens, tels que la haîne, la jalousie, l'orgueil; par l'entraînement des passions, la vivacité des appétits, l'entraînement le plus împérieux des penchans. Pinel, Gall, Esquirol, Marc, M. le docteur ferrus, dans ses savantes leçons, Prichard, en Angleterre, ont décrit beaucoup de phénomènes qui supposent un haut degré d'aliénation des qualités du cœur et de l'ame, L'étude du passé nous prouvers malheureusement que les types de la monomanie incendiaire, de la monomanie homicide, de

la monomanie religieuse, sont bien loin d'être nouveaux. On peut, si l'on veut, diviser la monomanie morale en affectire et en inclinctice; mais encore une fois, en y regardant de près, un s'aperçoit bientôt que l'intellect n'est pas aussi souvent épargné qu'on a été porté à le croire dons chacan de ces sous-genres de folie.

Les formes du délire partiel sont innombrables; on pent défier l'imagination la plus féconde et la plus inventive de prévoir seulement les espèces les plus importantes et les moins rares de monomonie. A combien de milliers de combinaisons différentes le rapprochement des fausses sensations, des hallucinations de tons les sens, des idées et des jugemens déraisonnables, l'aliénation d'un certain nombre de facultés morales, ne peut-il pas, en effet, donner lien en supposant qu'on s'applique à grouper ces diverses lésions de toutes les manières possibles! Il est clair que pour se reconnaître dans l'étude de tant de phênomènes, il fant se décider à ne décrire que les groupes de symptômes qui se reproduisent le plus souvent dans l'observation journalière; on trouve déjà dans les ouvrages qui traitent de l'aliénation mentale, d'excellentes descriptions de la lypémanie, de la nostalgie, de l'amènemanie, de l'érotommie, de la nymphomonie, de la démonomanie, de la monomanie incendiaire, de la monomanle Aowicide, etc.; au fur et à mesure que l'occasion nons en sera offerte, nous indiquerons quelques autres variétés de monomanie, telles que le campirisme, la choréomanie, le somnambalisme; mais nous croyons devoir donner tout de suite la description des espèces de folie qui ont causé le plus de maux à l'humanité pendant un laps de temps considérable.

La théomanie s'exerce principalement sur les idées qui

se rapportent à l'être suprême, aux saints anges, à la mysticité, aux miracles, à la prédiction des événemens futurs. Les individus qui out, comme ils le disent, reçu des Inspirations divines, qui se croient appelés à réformer les religions des peuples, à établir une religion universelle, à donner des lecons de civilisation aux divers souverains de l'univers, qui se disent les envoyés de Dieu, de grands prophètes, qui ont la prétention d'être invulnérables, immortels, d'être assez puissans pour ressusciter les morts, pour lancer l'ire de Dieu sur la terre, pour hâter la fin du monde, se classent parmi les théomanes. Ces malades entendent la voix de Dieu dans les nuages, ils aperçoivent dans la lune, dans le soleil des signes, des taches, des emblêmes, dont ils s'évertnent à donner l'explication; ils se trouvent face à face avec des anges resplendissans de clarté; ils écrivent des codes de morale, des évangiles sous la dictée du Saint-Esprit ou du fils de Dieu; s'enivrent de l'harmonie céleste, de senteurs qui n'out rien de commun avec les odeurs terrestres ; quelquefois le firmaments'ouvre devant leurs youx ébahis, et ils contemplent à loisir le trône du Créateur et la splendeur des chérubins et du paradis. Malbeur aux simples mortels si ces visiennaires s'avisent de croire qu'ils sont destinés à laver dans le sang la toche originelle du péché; car on en a vu pôusieurs tuer avec jole pour opérer, disaient-ils, la plus glorieuse des résurrections. Les théomanes sont sonvent en opposition avec les croyances religieuses de leur pays, et c'est surtout aux ministres du sacerdoce que s'adresse leur haine, la fureur de leurs vengeances. Comment souffrir les prétentions d'un clergé qui feint de ne pas vouloir croire aux lumières d'un nonveau Christ, d'un nouvel apôtre saint Jean, d'un nouvel Élic, quand on lui répète

depuis le matin jusqu'au soir que le temps de purger l'hérésie est arrivé ; que c'est Dieu Ini-même qui parle, qui ordonne par sa bouche [

Les conceptions délirantes des théomanes, leurs hallucinations persistent presque toujours pendant qu'ils docment. Ils continuent à apercevoir des météores enflammés, des êtres mystérieux, des animaux emblématiques ; ils entendent gronder la fondre, retentir les éclats de la trompette, et s'appuient encore au réveil sur ces prétendues preuves pour se poser avec plus d'assurance en véritables prophètes.

Le retour des extases est encore une des complications de la théomanie, Jamais les fausses sensations, les hallucinations, les idées de ces aliénés ne sont plus nombreuses, et en apparence plus dégagées de la matière que pendant la durée du transport extatique. La vivacité des impressions amène souvent alors des spasmes, des consulsions hystériques, des chutes à la renverse; enfin la langue se délie, l'individu entend souvent l'esprit de Dieu parler dans sa poltrine, et il improvise avec plus on moins de rhalour. Quelquefois l'improvisation a lieu dans une langue que personne n'a le don d'enseudre. Tous ces accidens semblent confirmer de plus en plus aux yenv des théamanes leur don de prophétie, l'importance de leur mission on de la grace dont ils sont devenus possesseurs. Cette maladie a attaqué en même temps des populations presque entières. (Voyez un paragraphe de la Folic des Cicennes et de la Falle des convulsionnaires de Saint-Medard.

J'appelle dénouoldtrie une variété de monomanie faite pour inspirer le dernier dégoit, qui fait dire à coux qui en sont atteints qu'ils ont choisi pour maître le dien de l'enfer; qu'ils lui adressent les plus ferveus hommages; qu'une partie de leur vie s'écoule dans sa compagnie et dans celle de son ahominable coborte. Tous les crimes, toutes les atrocités que peut inventer le génie du mal, ils out en, assurent-ils, du bouheur à s'en souiller, à les commettre mille et mille fois. C'est peu pour eux d'avoir nie l'existence du Créateur, d'avoir profané des hosties, d'avoir gressièrement parodié les plus saints mystères de son eulte; ils se sont encore fait emporter par des démons partout où ils savaient pouvoir accomplir le mal, se livrer à de nouvelles turpitudes, accumuler sur eux de nouvelles souillures. Combien de cadavres n'ont-ils pas dévorés; combien de milliers d'enfans n'ont-ils pas fait périr pour se repoitre de sang et de chair; combien de fois n'ont-ils pas multiplié leurs accomplemens avec des démons!

Les individus qui déliraient sur la démonolatrie prenaient en aversion leur père, leur mère, leurs enfans, l'humanité tout entière. Fatigués de la vie, en proie au découragement, à la tristesse, aux remords, ayant sans cesse l'imagination salie por des sensations du toucher, ne sochant comment (loigner de leurs personnes des diables que leurs hallocinations leur représentaient sous l'image d'un bouc, d'un chien, d'un fantôme aux pieds et aux mains difformes, s'entendant sans cesse régéter qu'ils manqualent d'ardeur pour commettre le mal, se sentant brûlés, pincés, mordus, souffrant dans les organes génitaux, s'enteudant menacés de la strangulation, du supplice des damnés, ils s'abandonnalent au désespoir, se tuaient de leurs propres mains, ou bien couraient se dénoncer à la justice qui se hâtuit de les livrer au bras séculier, c'està-dire à l'exécuteur public.

La démonolàtrie a fait ses principaux ravages parmi les femmes, les jeunes filles, les habitans des campagnes. Elle n'a pas tonjours épargné les enfans, romme on pourra s'en assurer en lisant l'histoire des sorcières de la Suède, du Labourd et du Bastan. Elle a presque constamment régné sons la forme épidémôque et a souvent pris naissance, soit pendant le sommeil, soit pendant le raptus extatique. (Voyez l'Histoire de l'épidémie du Labourd.)

La démonopathie constitue une autre mance de la démonomanie; elle a surtout fait le désespoir des filles chitrées, et leur a fait donner le nom de possédées. Cette. affreuse monomanie est annoncée par la baine de Dieu, par l'impossibilité de prier ou d'entendre prier , par l'insomnie, par le besoin de jurer, de proférer des paroles sales, d'adresser des malédictions au prochain, par des sensations viscérales qui sont attribuées à la présence du diable on de plusieurs démons dans les entrailles, dans les cavités viscérales, por le besoin de erier, de hurier, d'imiter la voix ou les clameurs des animaux, par le retour d'hallucinations vocales qui font croire aux malades que les esprits impurs parlent par leur bouche, que ce sont ces esprits qui vomissent par torrens les blasphèmes. qu'ils sont forcés de proférer, par l'excitation de l'appurell génital, par la persistance d'hallocinations visuelles qui les épouvantent, d'hallucinations qui leur offrent la représentation de fantômes humains, executant des danses licencieuses et des mouvemens fascifs, par l'idée que le diable les fait santer en l'air, les inquée de flammes, les étreint de ses embrassemens, les empêche d'approcher des sucremens, de vaquer à l'accomplissement de leurs devoirs religieux, etc.

La démonopathie est presque toujours compliquée de catalepsie, et les malades dominés, même pendant ce dertier état maladif, par la conviction que le diable pent manurerer à son gré les différentes pièces de leur corps, se courbent en arc, rampent en s'appuyant sur la noque et sur les talons, grimpent sur les toits, exécutent mille tours de force. Parfois la fureur les saisit au sortir de ces crises, et il devient difficile de les empécher de mordre, de se jeter sur les exorcistes, de monter sur les auteis, de réclamer les mordiens du ciergé et des fidèles. Comme les théomanes, ces monomaniaques prenuent volontiers pour eux le nom de l'être qui est censé avoir pris domicile dans leur estemac, dans leur poitrine ou dans leur cerveau; celui-ci se fuit donc appeler Beckélouth, cet autre Léviathan, etc.

La violence des phénomènes hystériques qui viennent encore se joindre pour l'ordinaire aux autres maux des personnes qui sont affectées de démonopathie, leur fait maudir l'existence. Quel supplice en effet de se rouler jour et nuit sur le sol, de sortir d'un accés convulsif pour entrer dans un accès de catalepsie on de somnambolisme et de se retrouver, en reconvrant le libre usage des monvemens, en présence des mêmes hallucinations, des mêmes idées, du plus insupportable délire!

Ce genre d'aliénation s'est montré partout éminemment contagieux. Il a infecté presque tous les cloitres d'Allemagne, les hospices, les muisons d'éducation ; c'est lui qui a rendu si malheurensement célèbres les Ursulines de Loudan, les Religieuses de Louviers, les Filles de Bayeux, les Femmes d'Ammon. Comment u'en serait-il pas ainsi? Il traîne après lui la rage de l'accusation, et c'est à des victimes pour l'ordinaire innocentes qu'il adresse ses fureurs (voyez London, Louviers, Kentorp, etc.).

La zountArquie doit aussi premire rang parmi les espèces de folies démoniaques. Elle a pour caractères dominans des idées singulières et des aberrations très bizarres de la sensibilité; les malades qui en ont été affectés en plus grand nombre prétendaient avoir fait des partes avoc Lucifer, et avoir obtenu de lui le pouvoir de se transformer en hiboux, en chats ou en loups, pour se gorger plus facilement de sang et de chair. Plusieurs de ces individus s'imaginaient être couverts de poils , avoir eu pour armes des griffes et des dents redoutables, avoir déchiré, dans leurs courses nocturnes, des hommes on des animaux, avoir sucé le sang des nourrissons au berceau, avoir commis meurtres sur meurtres. Quelques lycanthropes out été surpris en pleine campagne marchant sur leurs mains et sur leurs genoux, imitant la voix des loups, tout souitlés de houe, de sueur, haletans, emportant des débris de culavres. On peut donc présumer que quelques uns d'entre eux out pu immoler à leur appétit des êtres vivans ; mais presque tous s'accusatent de crimes qui n'avaient jamais été en réalité commis, comme ils se vantaient aussi d'avoir convert des louves, d'avoir couru certaines units sous la forme d'un lièvre,

Les lycanthropes étaient quelquelois dans un état assez semblable à l'état exiatique lorsque leur cerveau enfantait les hallucinations et les autres conceptions que nons venons de relater. Ils n'en affirmaient pas moins, après avoir recouvré l'activité des sens, qu'ils n'avaient point rèvé, qu'ils avaient parcouru les montagnes et les précipices pour y relancer leur proie, qu'ils se sentaient harassés de fatigue; on reconnaît, même à ces derniers caractères, un état maladif bien positif. Du moment où l'activité intellectuelle s'exerce sur de pareils phénomènes sensitifs, sur de semblables idées, c'est qu'il est survenu quelque vice, quelque lésion fâcheuse dans l'entendement.

La zounthropie a régné successivement dans benucoup de contrées; elle s'y est souvent manifestée sur un certain nombre de malades à la fois; les pays déserts et à demisouvages ont été surtout le théatre de cette espèce de folie.

A présent que J'ai établi ces notions préliminaires, je suis sûr d'être bien compris par tous ceux qui vondront bien me suivre dans la discussion des théories et des faits dont je n'ai pas craint d'entreprendre l'examen, et de me constituer l'interpréte.

## LIVRE DEUXIÈME.

DE LA FOLIE CONSIDÉRÉE AU QUINZIÈME SIÈCLE.

## CHAPITRE PREMIER.

LES ARCHATIONS PONCTIONNELLES QUI CONSTITUENT LA FOLIE SONT SOUVENT SÉCONNEIS PENDANT EX QUINDÈME SIÈCEE, DES YESTON-NAMES, EKAUTOUP DE MONOBANIQUES SONT SOUVENT CONDABNÉS À MOUT COMBE MÉRÉTIQUES.

La signification des phénomènes sensitifs intellectuels ou moraux qui constituent la folie ne pouvait pas être tout de suite entrevue, appréciée tout de suite à sa juste valeur par cenx qui, les premiers, se hasardèrent sur le terrain de l'observation, dans le champ du raisonnement, après une longue période de barbarie. Personne, au sortir de la nuit épaisse où l'ignorance avait tenu l'occident plongé pendant la plus grande partie du moyen-âge, ne se tronvait en état de deviner l'origine, de donner l'interprétation d'une foule de lésions psychiques dont l'induction soutenne par une analyse persévérante et réfléchie n'est parvenne qu'à la longue à découvrir le point de départ et à indiquer la valeur. Il semble même après qu'on s'est bien rendu compte des obstacles qui peuvent comprimer l'élan de la peusée, dans une société encore

flottante, au milieu des épreuves d'une civilisation naissante, qu'il devait suffire de l'introduction on du retour nonveau des connaissances anciennes, de tous les genres de lumières dans la plupart des contrées de l'Europe, pendant le cours du quatorzième et du quinzième siècle, pour assurer à l'étude des maladies purement physiques un avancement ragide. On comprend suns peine, au contraire, que l'explication des lésions de l'entendement, de tontes les aberrations fonctionnelles provenant de l'appareil nerveux, repese sur un ensemble de données anatomico-physiologiques, philosophiques et pathologiques qui ne se penvent conquérir que par les efforts d'une observation lente et successive; et qu'en outre la pathologie mentale ne pouvait pas se débarrasser tout de suite des entraves dont on l'avait surchargée dans les hautes régions de la métaphysique. Toutefois, on ne soupconnerait jamais, avant d'avoir sérieusement porté son attention sur ces matières, combien de difficultés de toute nature il a fallu vaincre pour assurer à la science le triomphe de quelques vérités physiologiques simples sur des théories aussi absordes que compliquées, et dont les conséquences n'étaient pas moins funestes aux intérêts de la vraie religion qu'à la sécurité des citoyens.

Qu'on se donne la peine de consulter au moins quelques-unes des nombreuses dissertations théologiques qui out été composées depuis le règne de saint Louis jusqu'au règne de Louis XIV; qu'on daigne surtout lire quelques-uns de ces recueils de formules classiques qui servaient de guides aux ecclésiastiques qu'on déléguait partout dans les provinces, pour y extirper l'hérésée et y maintenir la pureté des dogmes de la vraie foi; et ce ne sera pas sans surprise qu'on y apprendra à connaître le rôle que la théologie et la philosophie transcendante s'accordaient pendant un temps à faire joner ici-bas aux êtres surnaturels; qu'on apprendra à connaître la part d'influence qu'on était convenu d'accorder aux anges et aux démons dans l'accomplissement des événemens terrestres, des phénomènes physiques et même de phénomènes purement organiques. L'idée que des puissances actives et intelligentes placées entre Dieu et l'homme, entre les cieux et la terre, étaient indispensables pour faire l'office de causes occasionnelles, occupait alors la première place dans les convictions des docteurs chrétiens et des métaphysiciens. Cette manière d'interpréter les effets qui s'opèrent dans la nature détruisait évidemment de fond en comble la théorie qui nous sert actuellement à expliquer les vices de la sensibilité, assignant à presque toutes les ballucinations une cause extérieure positive, et partant elle s'opposait à ce qu'on appréciát le véritable état moral et intellectuel d'une foule de monomaniques qui étaient classés parmi les hérétiques, les disciples de Satan et les apostats. Comment en était on venu à adopter des vues aussi systématiques et aussi pen d'accord avec la vérité? Il était plus difficile qu'on ne le pense aux théologiens du quinzienne siècle de ne pas se jeter à corps pendu , si on peut le dire, dans la métaphysique des causes surnaturelles,

En effet, de quelque côté qu'ils portassent leurs regards, en cherchant à s'orienter dans les traditions du passé, sacrées ou profancs, qu'ils consultassent les vrais oracles de la foi, l'opinion des principaux philosophes, des poetes, les croyances populaires ou le témoignage des sens, à peu près constamment il se trouvait que la question de l'existence des esprits et de la possibilité de leur apparition avait été résolue par l'affirmative. Il est souvent parlé dans l'Ancien Testament de l'apparition, du message, du rôle des bous anges. On lit dans la Genèse que l'entrée du paradis terrestre était confiée à la garde d'un chérnbin aux armes flamboyantes; que des anges annoncèrent à Loth la ruine de Sodome et de Gemorrhe; que Jacob, revenant de Mésopotamie, eut à soutenir une lutte contre un personnage de nature angélique. Ce fut un ange qui fit entendre à Balsam certaines menaces, un ange qui vint prédire à Manué la naissance de Samson, un ange qui apporta à Gédéon la nouvelle de la délivrance d'Israel encore courbé sous la servitude des Madianites,

Ce fut un démon déguisé en serpent, suivant l'autorité de la Genèse, qui fit déchoir la première femme de son innocence. Il est dit dans le livre des Juges que Satan luimème chercha à ravir le corps de Moise.

Les anciens Parsis, qu'ils fussent on non foncièrement monothéistes, admettaient un nombre considérable de puissances spirituelles, bonnes ou mauvaises, auxquelles ils accordaient une action sur les êtres terrestres.

Hésiode dans sa Théogonie, Homère dans ses descriptions théologiques, avaient multiplié à l'infini le nombre des intelligences ou des essences privilégiées par rapport à l'homme, Piaton avait peuplé l'univers de génies; Aristote avait au moins admis pour présider aux mouvemens des principaux corps célestes un certain nombre d'intelligences secondaires.

A tout bout de champ les apôtres du Sauveur parlent des messagers de Dieu, des bous effices qu'ils en reçoivent. Ce fut un auge qui les tira de prison après la mort du Christ et qui leur intima l'ordre de répandre la doctrire de leur maître. Dans une autre circonstance saint l'ierre fut encore rendu à la liberté et soustrait à un danger imminent par le secours d'un esprit. Tout le livre de l'Apocalypse est rempli de peintures, de scènes où viennent figurer les essences angéliques.

Les dieux, les demi-dieux, les ombres béroiques, les génies qui out obtenu les hommages des plus grands hommes de l'antiquité païenne ; auxquels un a prodigué dans les plus beaux jours d'Athènes et de Bome des temples, des autels, des statues, des parfums et des victimes, représentaient, d'après les idées des anciens, autant d'essences à part que l'excellence de leur nature rendait digues d'une sorte de culte. Ces anges du paganisme, non moins nombreux que ceux que le prophète Ézéchiel crut compter par millions, savaient eux aussi se mettre au besoin en rapport avec les simples mortels. Ce n'est pas dans un seul volume que l'on trouverait l'espace suffisant pour exposer en détail les considérations de toute espèce. qui devaient faire incliner les théologiens, et en général tous les métaphysiciens modernes, vers une croyance qui avait occupé tant de place dans les convictions humaines et qui avait été reproduite aussi constamment et sous une aussi grande diversité de formes.

Supposéz pour un instant que les théologiens et les autres fidèles n'eussent pas été liés par le texte même des saintes écritures, qu'ils eussent été maîtres de répudier le dogme qui consacre l'existence de certains êtres spirituels; supposez que la trempe de leur organisation leur eût permis de se soustraire à l'empire du raisonnement, au prestige de l'imitation, aux suggestions intestines d'un certain mysticisme, il y a tout à parier que les preuves empruntées au témoignage des seus eussent suffi à elles seules pour les convaincre de l'existence des êtres surnaturels, et de la réalité de leurs apparitions.

Abraham et Loth n'avaient pas seulement entendu h voix des êtres surnaturels qui teur avaient prédit à l'un la naissance d'Isaac, à l'autre l'embrasement des cités corrompnes ; ils avaient pu contempler à loisir les traits des émissaires de Dieu, passer auprès d'eux plusieurs heures, les voir marcher, agir, et même satisfaire, comme des hommes, au besoin de prendre des alimens et de réparer leurs forces. Jacob n'avait pas soulement su à distance l'ange qui finit par le bénir dans le lieu qui porta depuis le nom de Phannel; cet ange, avant de lier conversation avec e patriarche, avait commencé par lui puralyser en partie une jambé en lui desséchant un tendon par son seul attonchement. Aussitôt que le devin Balaam eut les yeux ouverts par la grace du Seigneur, il aperent distinctement l'auge qui effravait son ânesse et qui se tenait debout au milleu de son passage, une épée nue à la main; cet esprit ne tarda pas à lui adresser la parole et à le prévenir qu'il l'ent tué, si l'ûnesse ne se fût pas déteurnée un instant auparavant. L'ange qui ordonna à Josaé de se déchausser pour fouler la terre sainte, dans le voisinage de Jericho, s'était laissé voir sous la forme d'un homme, et tenait son glaive hors du fourreau. L'ange Gabriel qui se chargea de conduire le jeune Tobie à Echatane et de le ramener à la maison paternelle, offrait les traits d'un bel adolescent. L'esprit qui apparut aux soistes femmes, qui leur apprit la résurrection du Christ, portait une tanique blanche, et son visage brillait comme l'échir. Le messager céleste qui ordonna à Pierre de se lever, de se vêtir, qui fit tomber ses chaines, qui le conduisit à travers les gardes, les portes de fer roulant spontanément sur leurs gonds pour le laisser passer, annonca sa présence par une trainée de lumière. Ceini qui causa d'abord à Daniel une frayeur facile

à concevoir, et qui l'apostropha sur les berds du Tigre, était vêtu de lin, portait une ceinture d'or, reluisait comme la chrysolithe, jetait du feu par le regard, et initalt à lui tout seul le tumulte d'une multitude de voix. Était-il permis à de pieux moines de suspecter de pareilles autorités? Dans tous les cas, à en croire la tradition, les personnages de l'ancienne et de la nouvelle loi n'étaient pas les seuls qui se fussent trouvés en rapport avec des essences spirituelles.

Le nombre des faits particuliers qui ponvaient sembler propres à démontrer ou à confirmer l'existence des essences spirituelles, et dont le récit se trouvait rapporté par les historiens les plus graves, en consigué dans les écrits des Peres, dans les légendes des saints martyrs, des solitaires, dans les chroniques des abbayes et des monastères, est presque effravant pour l'imagination. L'on a cru faire preuve d'une haute supériorité d'esprit, en affirmant que tous ces récits de visions et d'apparitions avaient été fuventés à plaisir, qu'ils ne méritaient que la pitié et le mépris des vrais philosophes; il est positif que l'étude de l'homme malade fait passer journellement sous les yeux des pathologistes des faits tout-à-fait analogues à ceux que l'on raconte des visionnaires de l'antiquité, et il n'y a pas de convictions, de bonne foi plus franches que celles des risionnaires.

Plutarque avance que l'ausanias, après avoir tué d'un coup d'épée une jeune fille byzantine dont la réputation de beauté avait fait impression sur sea sens, fut jour et unit obsédé par l'ombre de sa victime; que fatigué des menaces orales et des poursuites incessantes de ce spectre de femme, il se décida à l'évoquer pieusement, et que l'effigie, en apparaissant de nouveau, annonça que bientôt le meurtrier trouverait le repos dans sa patrie; l'on sait que le général lacédémonien, reconnu traitre aux intérêts de Sparte, y mourut de faim dans un temple dont son propre père avait fait murer les portes, et que la mère du défent fit elle-même jeter son cadavre aux chiens. Tout or qu'il y avait d'illustre à Athènes avait entendu parler du Génie dont les conseils semblaient concourir si efficacement à maintenir le vertueux Socrate dans la voie de la sazesse. Les amis de Dion, de Syracuse, n'avaient laissé ignorer à personne la surprise et l'effrei qu'avait causés à ce personnage l'apparition subite d'un spectre d'une taille gigantesque, et dont le bruit avait étourdi ses oreilles. Cléarque, d'Héraclèe, ancien disciple de Platon, s'était plaint longtemps avant sa mort tragique, d'être sans cesse obsédé par la vue de fantômes dont les traits lui rappelaient le souvenir des infortunés qu'il avait fait périr d'une manière non moins injuste que cruelle. A Bratus profondément occupé dans sa tente à réfléchir sur le danger que la puissance d'Antoine et d'Octave faisait peser sur les intérêts de la mère patrie, et à la position critique où le courage et le talent de ses adversaires pouvaient réduire son armée, était apparu un esprit d'une taille colossale qui lui avait dit : Je suis ton mouvais génie, tu me reverras aux plaines de Philippes, A Cassius lui-même qui ne crovait point aux êtres surnaturels, était apparu au fort de la bataille dont la perte le décida à se plonger un poignard dans le sein, Fombre de Jules-César combattant sur un terrible coursier à la tête des rangs ennemis. Au dire de Tacite et de Pline, ce fut surtout l'apparition d'un spectre de femme qui engagea le préteur Buifus à se pousser au faite des diguités et des honneurs. Suétone assure que ce fut la rencontre et l'apostrophe d'un fantôme qui décidérent Drusus

à faire rebrousser chemin à ses légions qui avaient tout mis à feu et à sang au-delà du Rhin. Néron, ainsi qu'Oreste, ne savait où fuir dans certains momens pour se soustraire à l'obsession du spectre de sa mère qui l'accablait de persécutions. L'empereur Tacite passait aussi, lui, pour avoir apercu l'ombre de sa mère, et cette vision donna lieu à de fumestes présages. Constantius ne dissimulait point à ses familiers l'épouvante que lui causait souvent la nuit l'apparition de certains esprits. Julien discourait volontiers sur les impressions que lui avaient souvent fait éprouver la visite ou la vue des génies. L'apestat ne se vantait pas sentement d'avoir été assisté par le génie d'Esculape pendant le cours de ses maladies; c'était encore, à l'en croire, un démon qui l'était venu informer que la vie de Constance toucherait à son terme au moment où Jupiter entrerait au signe du verseau, et où Saturne serait à un certain degré du signe de la vierge. Julien, ayant cru apercevoir sous sa tente un génie à la figure morne et au teint have, en tira l'angure que sa fin serait prochaine, et il parait que pour cette fois la prévision du philosophe empereur ne fut que trop récile.

D'un autre côté la tradition avait consacré l'importance des témoignages particuliers qui suivent et qui seront appréciés à leur juste valeur par les vrais catholiques. L'on avait entendu dire à sainte Perpétue, quelques jours avant son martyre, que la forme spirituelle du diacre Pomponius avait trappé ses regards, et que cet esprit lui avait parlé. La même sainte avait reçu la visite d'une efficie qu'elle avait reconnue avec émotion : c'était celle de Dinocrate, son jeune frère, qui avait succombé dès l'ûge de sept aus à une maladie cancéreuse de la joue.

Le martyr Sature, qui paya de sa vie comme tant d'an-

tres, au commencement du troisième siècle, son attachement pour la foi, s'était senti emporté par des anges; ces divins messagers l'avaient ensuite confié à d'autres esprits, et il s'était vu en présence de certaines formes on essences qui avaient l'aspect de Saturnin, de Joconde et d'Optat.

Le paien Basilide, qui remplissait du temps de Sévère les fonctions d'archer, si ce n'est celles d'exécuteur, et qui avait probablement tranché la tête de plus d'un martyr, se décida lui-même à périr pour la cause du Christ. Cette conversion ent lleu à le suite d'une apparition; sainte Potamienne s'était subitement présentée à la vue de Basilide, la couronne du martyre à la main, et lui avait annoucé que sa place était marquée dans le ciel.

On tenait de saint Cyprieu qu'un ange dont la forme était mojestueuse avait apparu tout resplondissant de lumière, à un saint évêque d'Afrique, qui n'avait pas montré assez de fermeté pendant une persécution, et que cet esprit s'était exprimé sur le ton de la colère et de la menace.

Saint Cyprien avait été visité aussi îni, avant son murtyre, par une créature céleste qui, sous l'apparence d'un bomme jeune, présentait une taille extraordinaire, L'évêque de Carthage comprit aux gestes de cet esprit qu'un jour îni était accordé pour se préparer à quitter la vie.

L'esprit d'Irène, fille de l'évêque Spiridion, apparat à ce saint prélat et lui indiqua le lieu où elle avait caché, quelque temps avant l'invasion de la ustiadie qui l'avait précipitée au tombeau, de riches trésors, qu'un particulier avait confiés à sa garde.

Constantia, fille de Constantin, ayant été visitée pen-

dant une maludie par l'ombre de sainte Agnès, avait eru dovoir élever un temple à cette généreuse protectrice.

Anochalius, bien que défunt, s'était présenté à saint Ambroise, et ce même évéque racontait qu'il avait vu apparaître jusqu'à trois fois l'effigie de saint Protais, de saint Gervais et de saint Paul, qui avaient fini par lui découvrir des choses d'une haute importance.

Au dire de Sulpice-Sévère, le diable s'était un jour présenté à saint Martin dans un costume pompeux, la tête chargée d'un diadéme resplendissant de pierreries. Le digne évêque de Tours s'était vu bien plus souvent entouré d'anges.

Saint Antoine avait racomé ses tribulations à tous ses religieux. L'esprit de ténèbres l'était venu tenter sous la forme d'une jeune fille, d'un enfant, d'un solitaire. Des troupes de démons s'étaient ruées sur sa personne sous la forme d'eurs, de tigres, de lious, de serpeus, de tan-reaux et de loups; il avait entendu leurs sifflemens, leurs amgissemens, leurs grincemens de mâchoires; avait été déclairé par la griffe de ces bêtes, par la corne des tan-reaux; mais un rayon de lumière divine l'avait guéri instautanément et les auges de Satan avaient pris la fuite.

Jean-Chrysostôme, se rendant au lieu qui lui était assigué pour son exil, aperçut l'effigie de Basilique, et apprit de cette forme qu'il n'avait plus qu'un jour à rester sur la terre.

Prétextata, ayant voulu détourner la nièce d'Himmetius du chemin du salut, fut visitée par un ange qui l'apostropha d'une voix tonnante et qui préseges sa fin prochaine.

Saint Augustin, se préparant a consulter saint Jérôme

sur une difficulté relative à la gloire des anges, fut tout à coup assailli par les rayons d'une lumière éblouissante et frappé d'une adeur déliciouse. Ce saint entendit ensuite une voix qu'il crut être la voix de Jérôme, bien qu'il n'aperçut pas son image; mais Eusèbe a cru voir l'ame de saint Jérôme. Il serait facile de citer une infinité d'exemples d'apparitions d'ames.

A présent, la plupart des exemples de visions on d'apparitions d'anges, de démons, d'êtres de nature spirituelle, qui ont été recueillis depuis le milieu du cinquième jusqu'au quinzième siècle, sont rejetés par la portion du clergé réputée sage et attachée à de saines doctrines théologiques. Mais la validité des témeignages aujourd'hui réputés faux, douteux, ou attribués par les vrais fidèles à un état d'exaltation maladive de l'imagination, n'était rien moins que suspectée pendant le moyen-âget chaque semaine, alors, si ce n'est chaque jour, ou devoit se résigner à entendre racouter que quelque digne abbé, que quelque pieux moine avait en maille à partir avec des diables ou avec quelques fantômes acharnés contre sa personne, et en général ces faits ne jouissaient pas de moins d'autorité que ceux qui sent consignés dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, que ceux qui avaient été attestés par les saints martyrs et par les saints Péres. On a de la peine à comprendre en lisant les récits de Bêde, de Pierre d'Ammien, de Pierre de Cluny, surnoumé le vénérable, d'Hincmar, de Thomas Brabantin, en parcourant on déluge d'histoires conservées dans l'immense recueil des Bollandistes, que l'abnégation de tout espeit de critique ait pu être poussée à ce point, et persister pendant aussi longtemps dans tous les rangs du clergé. Virgile, en représentant Énée descendu au fond des enfers

entouré d'une légion d'esprits, songeait bien meins probublement à nous convainere de la réalité de l'existence des êtres incorporels, qu'à augmenter le charme de sa divine épopée, en variant les situations de son héros. Dans le moyen-age, des visionnaires crurent sérieusement assister à des réunions d'anges, contempler sous leurs pieds l'abime de feu où se trouvent relégués les esprits rehelles ; distinguer dans les régions de l'air des troupes d'anges luttant contre des bandes de démons, pour ravir à leurs redoutables adversaires quelques ames damnées. Les témoigrages de ces visionnaires furent cités avec autant de respect que d'admiration. Chaque fois que par la suite il fut question de résondre quelques doutes sur la forme, sur les différens modes d'apparition des êtres surnaturels, l'on ne manqua pas d'en référer à l'infaillibilité des sens de pareils personnages.

Pour leur compte, du point de vue du ils s'étaient placés, les théologiens n'avaient à faire valoir aucune objection sérieuse contre de pareils témoignages. Tout à fait avenglés d'ailleurs par la puissance, par la force apparente des raisons diverses dont je viens d'offrir l'aperçu, ils ne balancèrent pas à expliquer par l'action des êtres surnaturels sur les organes la plupart des accidens qui nous paraissent aujourd'hui devoir constituer la folie sensoriale, et certaines autres combinaisons du délire partiel. Tous les juges ecclésiastiques surent par cœur l'espèce de catéclisme dont je vais m'efforcer de donner une idée, et qui prouve combien il est facile, dans certaines circonstances, de mettre l'apparence à la place de la vérité.

Vous, Socrate, Diou, Brutus, Cassius, Néron, qui avez déféré aux croyances d'un absurde paganisme, et qui vous êtes trouvés par instans en rapport avec des génies ou avec des esprits, vous n'avez été visités que por des auges déchus. Vos génies, vos dieux, vos demi-dieux, tels que vous vous les représentiez, n'ont janais existé que dans votre imagination. L'Être suprème, d'un autre côté, n'au-rait pas permis qu'un céleste messager s'occupât de vos personnes ou de vos destinées; il est donc hors de doute que vous n'avez eu affaire qu'à de manyais esprits. Ainsi le diable seul, pendant une longue suite de siècles, s'était chargé d'accourir, et de profèrer les oracles qu'on venait écouter dans les temples païens.

Les démons souls ont su accomplir une infinité de choses merveilleuses dont on a attribué l'honneur aux génies, aux dienx, aux demi-dienx, aux prétendues puis-sances surnaturelles d'autrefois. Puisque les démons en ont imposé à ce point à des peuples qui sons, beaucoup de rapports, ne manquaient pas de perspicacité, que ne doit-on pas craindre de l'action des esprits pertides qu'on soit rôder jour et muit autour des fidèles, et surtout autour des personnes mal affermics dans les vérités de l'évangile!

Les anges déclius, presque omnipotens du moment où le Créateur ne met pas d'opposition à leurs actes et à leurs desseins, ne sont point embarrassés pour se donner un corps, dussent-ils le composer avec de l'air condensé, et pour se montrer, grace à ce stratagéme, sous les formes qu'il leur convient de prendre, suivant l'occurrence.

Les démons peuvent nons impressionner en agissant sur le sens de la vue, de l'ouie, sur l'odorat, le godt, le toucher externé et interne.

L'esprit malin qui poursaisqui anciennement Pausanias avoit pris les traits de la Jeune Cléonice : celui qui apparut à Dion avait pris les traits d'une mégère irritée; le diable qui tourmentait Néron avait imité la ressemblance d'Agrippine; à Marathon, un diable combattit sous la forme de Thésée; sur plusieurs champs de bataille, l'on vit apparaître tout d'un coup au fort de la mélée deux diables sous la forme de Castor et de Pollux, Numa Pompitus recevait les visites d'une prétendue nymphe connue sous le nom d'Egérie; Numa était séduit à son insu par un ange déchu caché sous la ressemblance d'une belle personne,

Les vierges vonées à la chasteté sont fréquemment visitées par des démons qui se cachent sous la figure du Christ, sous celle d'un ange ou d'un séraphin. Le diable choisit de préférence la forme d'une vierge sainte pour attirer les solitaires et les jeunes réclus dans les piéges du vice. Les vestales étaient sujettes aussi à être poursuivies par des esprits qui s'offraient à elles sous les truits d'Apollon on de quebqu'autre dien.

Après avoir opéré sur le regard par le prestige d'une beanté factice, les malins esprits tentent de s'introduire dans la couche des jeunes filles, des jeunes hommes qui ne se tiennent pas suffisamment sur leurs gardes, et ils les noient dans les voluptés d'un commerce honteux. Les dienx, an dire des anciens, s'unissaient volontiers avec les filles des princes; ces prétendus dieux n'étaient autres que devéritables incubes déguisés. Un diable posséda fihéa sous l'apparence de Mars. Un autre se fit succube et passa pour Vénus le jour ou Anchise crut cohabiter avec la déesse de la beanté. Les démons incubes accostent de préterence les femmes perdues, sous la forme d'un homme noir ou sous celle d'un hour. De tout temps les esprits damnés ont attaqué certaines femmes sous la forme d'une hruse

lascire. Les veins, fauncs ou sylvains, n'étalent que des incubes déguisés,

Les démons se concertent entr'eux pour étaler autour de ceux qui jeunent tout ce qui peut surprendre la fragilité des appétits sensuels. Il ne leur en coûte rien pour faire apparaître des mets délicieux, pour solliciter l'odorat par des fumées exquises : ils cherchèrent à éblouir saint Antoine par l'appât des valeurs métalliques ; ils cherchèrent à vaincre sa patience en lui faisant sentir leurs morsures, en le brûlant, en le terrassant à la reuverse, en le rouant de coups.

Souvent les démons se glissent, s'insinuent et pénètrent jusque dans les profondeurs des cavités animales. Les démoniaques sont appelés aussi lunatiques, attendu que les esprits prenneut de préférence possession des êtres organisés, sous certaines constellations, à certaines époques lunaires. Les possédés étnient communs du temps de Jésus, du temps des apôtres et des ermites. Jésus guérit plusieurs pessédés à Capharnaum; il en guérit deux dont le délire furieux répaudait partout la terreur, et qui babitaient d'anciens sépuleres dans le pays des Géraséniens; il se tronyait parmi les personnes qui l'entouraient alors plusieurs femmes qui avaient été démoniaques. Marie, surnommée Madeleine, avait eu pour sa part jusqu'à sept demons dans le corps. Paul fot battu de verges et jeté en prison, pour avoir mis en fuite un esprit semblable à ceux qui inspiraient les pythonisses, et qui permettait à une fille des environs de Philippes de deviner les choses cachées et de réaliser un gain considérable. A Éphèse, des possédés furent délivrés de la présence des démons par la scule application de linges qui avaient appartenu à ce saint apôtre ; dans la même ville, les fils de Sceva furent grièvement blessés par un possédé dont l'esprit était transporté de fureur : les fils de Sceva étaient attachés à la religion des Juifs, et se permettaient de conjurer les démons à la manière des disciples du Christ. Saul avait été tourmenté par un esprit qui le plongeait dans les vapeurs d'une sombre mélancolie; David, par les accords de sa harpe, chassait pour quelques instans ce démon malin. Sara, fille de Baguel, s'était trouvée en butte aux persécutions d'un esprit nommé Asmodée l'impur, qui avait mis à mort sept de ses maris au moment où ils avaient voulu faire valoir leurs droits auprès de leur nouvelle épouse. Saint Hilarion délivra dans quatre ou cinq cas mémorables des forcenés que la possession des esprits malins rendait difficiles à maintenir et à gouverner.

Les animaux ne sont pas à l'abri de la possession des démons; les pourceaux qui se précipitéreut dans les flots de la mer dans la décapole avaient servi de réceptacle à une légion de diables. Hilarion expulsa du corps d'un chameau un diable qui rendait cet animal comme frénétique. On a vu des loups tombés au pouvoir de Satan semer parteut l'épouvante et l'alarme dans les campagnes.

Les démons s'insinuent dans l'organisme par les orifices naturels, au moment où l'ou ouvre la bouche pour respirer, pour prendre des substances allocataires, pour satisfaire aux autres besoins qui nous sont imposés par la nature. Une personne saus défiance est séduite par des apparences trompeuses, et avale un esprit malin en croyant mordre dans une laitue qui tente sa gourmandise. Une fille refuse de prendre son repas à la suite d'une contrariété insignifiante; importunée par les instances de ses proches, elle s'écrie; « Vous me contraignez à prendre ces alimens; si je les avale ce sera au nom du diable. « A peine ces paroles sont-elles prononcées, qu'elle croit sentir dans le morceau qui touche à ses lévres Beelzébuth sons la forme d'une monche; tout de suite l'on s'aperçut à certains signes que cette fille ressentait les symptômes de la possession. Un exorciste fameux, croyant were un diable, lui dit ironiquement que s'il se décidnit à sortir du corps qui lui servait d'asile, il pourrait trouver une place dans ses propres entrailles. Le soir même, ce prêtre fut pris de colliques affreuses, et accusa la présence du diable dans ses intestins.

Une fois que les démons se sont rendus maîtres à l'intériour d'un organe ou de plusieurs organes, il n'est pas de supplices qu'ils n'inventent pour rendre l'existence des possédés douloureuse. L'action du diable sur l'estomne, sur les principaux viscères situés dans l'abdomen, s'annonce par des tourmens profonds, par des sensations étranges, et telles que celles qui pourraient résulter, ce semble, du contact des orbes d'un reptile, de la continuité d'un pincement, d'une morsure interne, de l'application d'une griffe, d'un fer incandescent, d'une succession de déplacemens. Les esprits malins metteut en jeu la langue, le pharyux, les poumons, la trachée-artère, tout l'appareil vocal des énergumènes. Ils stimulent les agens musculaires, les organes préposés à l'accomplissement des actes de la volonté, à l'accomplissement des actes intellectuels, et déterminent tous les genres de désordres que l'on note sur ces infortunés. L'ou ne doit pas s'étonner d'entendre les énorgamènes siffler, pousser des cris, de les entendre imiter l'abolement des chiens, les éclats de voix des chats. Presque tous les démoniaques dont il est parlé dans la bibbe étaient en proje à une violente exaltation maniaque, et contenus par des appareils de chaines. Il est dit dans

100

l'évangile de saint Luc que le innatique qui fut gnéri au moment où Jésus descendait de la montagne de Bethsoïde, était possédé par un esprit qui l'obligeait à peusser de grands cris, le renversait par terre et le forçait à se débattre dans des convulsions. Yers la fin de l'accès, cet énergumène écumuit et se refevait convert de plaies. Besucoup de possédés, non contens de chercher à nuire à leurs amis et à leurs proches, faisaient encore des efforts pour se précipiter, pour attenter à leur vie par tous les moyens possibles.

Il n'y a point de comparaison à établir entre la puissance si constamment hornée des êtres terrestres, et celle des êtres surnaturels. L'homme cependant, rien qu'à l'alde de simples ressorts de vapeur, parvient à lancer dans l'espace de rapides et lourds projectiles. Comment se fait-il qu'on s'étonne de ce que des êtres spiritnels, auxquels l'on a accordé assez d'intelligence et assez de force pour présider aux monvemens des mondes, possèdent la force nécessaire pour soulever des fardeaux d'un poids très ordinaire? L'on devrait concevoir qu'un ange a pu sans peine emporter Habacuc en un eliu d'œil, depuis le pays de Judée jusqu'aux terres de Chaldée, et le reporter avec la même vitesse à la place où il l'avait d'abord aperçu. Un démon n'emporta-t-il pas Jésus d'abord sur le haut du temple de Jérusalem, et ensuite sur le sommet d'une montagne élevée, dans l'espoir de le tenter? Philippe diacre ne fut-il pas enlevé par un esprit, au milieu du chemin de Gaza, on il venait de conférer le sacrement du baptême à l'ennoque de la reine Candace? Sans deute les prélats qui assistalent au concile d'Anevre ou d'Augouri ont en raison de sontenir que ce n'étaient ni Diane, ni Hérodiate qui emportaient dans les airs les sercières de leur temps; mais de

malins esprits pouvaient très bien se charger de procurer à ces misérables un pareil avantage. Si l'on voulait à toute force prendre au sérieux l'enlévement de Triptolème par des dragons, l'enlévement de Ganymède par un aigle et beaucoup d'autres semblables prodiges auxquels on devait naturellement et nécessairement ajonter foi sous le règne des faux dieux, on ne perdrait pas de vue que tous ces rulèvemens n'ont dû en définitive être effectués que par des démous.

Que s'il paraissait difficile à quelqu'un d'expliquer comment un roi puissant tel que Nabuchodonosor a pu se persuader et persuader pendant si longtemps aux antres qu'il avait été changé en bête, on concevrait bientôt, après quelques instans de réflexion, que des démons ont pu, en composant une sorte de moule en tout semblable à un taureau, et en tenant le roi de Eabylone masqué sons cette enveloppe, faire croire facilement à cette métamorphose, A l'aide d'un stratagème parvil, il arrive très souvent aux démous de faire croire aux hommes que certain individus sont doués du pouvoir de se transformer en loups, en chiens, en chals, en oiscaux. Les prélats du concile d'Angouri ent eu raison de décider que les essences angéliques n'avaient point rocu de Dieu la permission de décomposer les êtres vivans, et de recomposer aussibit avec leur substance d'autres espèces douées de vie; mais il ne s'en suit pas de la que le diable soit dans l'impossibilité de tromper les sens, en faisant apparaître des espèces de fantômes auxquels il donne précisément la forme des êtres qu'il a întérét à imiter. Saint Macaire ne fut-il pas obligé de dessiller les yeux à une jenne fille qui se croyait changée en cavale, et ne sait-on pas que le nombre des individus qui ont été métamorphosés en loups, dans tous les pays, depuis

trois mille ans, est incalculable? Oscrait-on affirmer que ce ne fut pas un stratagème du diable qui fit que les compagnons d'Ulysse se voyaient mutuellement sons la forme de pourceaux? Le jour où l'on accordera aux esprits malins assez d'adresse pour tromper les yeux de la sorte, une foule de faits en apparence miraculeux tronveront une explication facile.

C'est à tort qu'on a attribué quelquefois à l'occlusion des seus l'état de mort apparente qui a été tant de fois noté sur de prétendus extatiques. Par le fait, ces individus pour la plupart s'entendent avec des esprits déchus qui transportent au loin leur véritable corps, en substituant à sa place une sorte de mannequin, un corps purement factice. Il n'est donc pas vrai que la plupart des extatiques ne se doment aucun mouvement pendant toute la durée de leurs accès; presque toujours les esprits laseifs profitent de ce moment pour emporter les femmes à leurs sabbats, et les maris qui voient à côté d'eux le fantime de leur épouse ne peuvent pas se persuader que ces malheureuses se prestituent alors à des démons (1).

Il fant blen l'avoner, au risque d'encourir le reproche de vouloir tirer la logique des théologieus du discrédit où elle est anjourd'hui si justement tombée, quand une fois on a admis sérieusement l'existence d'un grand nombre d'êtres spirituels, tout cet échafandage de suppositions n'est pourtant pas aussi absurde qu'on est d'abord porté à se le figurer. Le philosophe Bayle, qu'assurément ou n'ac-

<sup>(</sup>i) Le déneloppement de la flaincie dont je voms de donner im très ésunt aperça perape, dons les operages de certains. Peres de l'Églar et dons ceux des théologieus, toen des centraines de pages. On peut, si l'on est carriera de commitre à Bond cette théorie, lire surtont Spramper, Nober et Borth de Lépine, dans le resurit intante : Movème muleflourant, dont it sera courent porté par la anite.

cusera pas de trop de crédulité, à imprimé quesque part, après avoir parlé du livre que composa Plotin sur les esprits familiers : « Il n'y a point de système plus propre à faire faire fortune à la doctrine des platoniciens, bien et dûment rectifiée, que relui des causes occasionnelles. Je ne sals ce qui en arrivera ; mais il me semble que tôt on tard on sera contraint d'abandonner les principes mêmniques si on ne leur associe les volontés de quelques intelligences, et franchement il n'y a point d'hypothèse plus capable de donner raison des événemens que celle qui admet une telle association (1). + A ce compte il semblerali que le plus grand tort des théologiens était d'avoir outré. les conséquences de la doctrine des causes occasionnelles, et finalement on est bien forcé de confesser qu'une théorie qu'on croyait basée sur la certitude des vérités révélées, qui paraissait appnyée par une infinité de témoignages lumnins, qui parnissuit offrir en outre l'avantage d'expliquer d'une manière assez satisfaisante non seulement les événemens extraordinaires de la vie, mais encore cenx qu'on croyait avoir servi à accréditer l'ancien polythéisme, ne pouvoit paraître que séduisante à des spiritualistes renforcés. On a cependant yn où de conséquence en ronséquence ou est conduit par l'adoption de pareilles idées, et il est Indubitable que les anciens théologiens et la plupart des métaphysiciens du quinzième siècle, s'il était possible de les rappeler pour un instant à la vie, nous prendraient à notre tour pour des extravagans ou pour des apostats en nous entendant attribuer certaines ballucinationset certains phénomènes du délire à de pures lésions des appareils fonctionnels, et qu'ils recommenceraient à mettre

<sup>(1)</sup> Rayle, Dietiennaire, edition on 16 titl in \$1, Paris, 1826, £. 12, p. 175.

les démons en cause pour expliquer beaucoup d'accidens qui constituent à nos yeux un simple état de folie.

Au demeurant, les théologiens s'en laissaient imposer por une fausse analogie, par une induction forcée, concluant à tort du particulier au général, du non invraisemblable au positif et au certain. Il n'était pas permis à des personnages de leur caractère de révoquer en doute, en ozeant du sens de l'écriture par la lettre, qu'Abraham, Loth, Jacob, Tobie, Balaam, que les apôtres, cussent été à même de voir des esprits, de converser avec des émissaires de Dieu; ils devaient croire que du temps du Christ, la manie, les convulsions, la frénésie étaient quelquefois causées par l'action des démons sur les appareils fonctionnels; qu'alors la fureur pouvait quelquefois tenir sur les animaux, à la stimulation des esprits inferneux ; ils devaient cuseigner que le diable avait pris la forme d'un reptile pour tenter la première femme; que Philippe, le prophète Habacuc, avaient été enlevés en l'air et emportés au loin par des esprits; mais ces faits exceptionnels ne les autorisaient pas à soutenir que la plupart des milieux sont occupés par des esprits malins; que Socrate, Brutus, Oreste, Julien l'apostat avaient été les jouets des démons; que des diables agitaient autrefois les pythonisses sur leur trépied, qu'ils parlaient par leur bouche et quelquefois par leurs organes sexuels; qu'habituellement l'épilepsie, les affections vaporeuses , la perte de la raison doivent être attribuées à la méclanceté des esprits déchus; qu'à tout instant les personnes du sexe sont exposées à la souillure. des incabes, les beaux adolescens à être corrompus par des succubes; que les plaines de l'air sont sillounées chaque nuit par des myriades de sorciers voyageant sur le dos des anges déchus : qu'on est exposé, chaque fois que

l'on porte un fruit à la bouche on que l'on ouvre les lèvres pour respirer, à avaler un démon; que des milliers de diables sont incessamment occupés à créer des formes, des fantômes aériens pour se jouer des sens de l'homme, et parvenir à l'attirer à force de ruses et d'inventions dans un ahime où ses souffrances dureront autant que l'éternité.

Dans la plénitude de la santé, dans les circonstances ordinaires de la vie, les sensations qui nous paraissent provenir de l'action des objets extérieurs sur nos seus out réellement le point de départ que nous sommes tous portés à leur assigner hors du cerveau; mais il suffit de réfléchir pendant quelques instans au méranisme, au mode de formation des phénomènes sensitifs, pour comprendre qu'il n'est pas toujours et absolument nécessaire d'être actuellement impressionnés par le monde matériel ou par la présence des démons, pour éprouver des sensations de la que, de l'ouie, de l'odorat, du goût ou du toucher. Demandez aux physiciens on aux physiologistes ce qui se passe quand, dans l'état normal, un rayon lumineux vient tomber sur la rétine; par exemple, quand des ondes sonores frappent l'oreille, quand des particules odorantes ou sapides sont mises en contact avec la membrane pituitaire, avec les papilles de la langue, quand la main repose sur quelque objet qui excite la curiosité. Tons vous régandront qu'un mouvement, une modification dont ou ne peut pas donner idée par des paroles, mais qui n'en est pas moins réel, prend aussitôt naissance dans le réseau nerveux formé par l'épanouissement des perfs visuels, des perfs acoustiques dans les filamens des perís olfactifs, des nerfs du goût et du toucher, et qu'ils est indispensable que cette sorie d'ébraniement se propage avec la rapidité de l'éclair et

par le secours des troncs nerveux, jusqu'à la masse encéphalique, pour que la sensation puisse éclore et prendre un caractère déserminé. En bien! convenir que les choses se passent ainsi, c'est reconnaître que le dernier temps de chaque sensation se rapporte à un état moléculaire spécial de l'encéphale; et une fois que l'on a admis cette vérité l'on est forcé d'avouer, qu'à la rigueur, certains individus peuvent fort hien voir et entendre parler des personnes, ou se figurer qu'ils sont entourés d'émanations agréables on fétides, lors même qu'aucune odeur n'altère la purcté de l'air qu'ils respirent.

Il est évident, en effet, que si la combinaison matérielle qui a pris naissance dans le cerveau d'un homme à la vue d'un arbre, d'un chien, d'un cheval, est susceptible de s'y reproduire de nouveau dans un moment où ces objets ont disparu de son voisinage, cet homme n'en continuera pas moins à croire qu'il a encore alors un cheval, un chien, un arbre sous les yeux. Or, l'observation pathologique autorise à penser que souvent, sous l'influence de causes très variables, il se forme dans les profondeurs des centres encéphaliques des combinaisons en tout semblables à celles qui y prendraient naissance, si les agens corporels dont l'action est ordinairement nécessaire pour exciter les sensations impressionnaient réellement au dehors les surfaces nerveuses. Les aberrations sensoriales que l'on note dans certaines inflammations cérébrales où les sujets se croient entourés de serpens, d'araignées, de flammes; que l'on note sur les maniaques qui se croient entourés de voleurs, d'assassins, d'individus qui les injurieut, qui les battent ou les électrisent; celles que l'on provoque à volonté cu administrant intérieurement à des doses un peu fortes certaines préparations narrotiques,

ne peuvent être attribuées qu'à des modifications morbides et accidentelles des grands centres nerveux. L'on ne dira pas, apparemment, dans chacun de ces cas, qu'il a existé à l'extérieur des insectes, des reptiles, des personnes apostées pour tourmenter les malheureux patiens. Malebranche enseigne que les filets nerveux peuvent être remués de deux manières, ou bien par le bout qui est hors du cervean, ou bien par l'extrémité qui plonge dans sa masse. Il ajoute que si ces filamens sont remués dans le cerveau, par le cours de ce qu'il nomme les esprits animaux on par l'influence de toute autre cause, l'ame apercoit quelque chose au debors. Le même philosophe croit que si les amputés ressentent quelquefois dans la partie du corps qui a été retranchée une douleur trèsréelle, cela doit tenir à ce que les fibres cérébrales de ces individus sont ébrantées de la même manière que si les nerfs qui se rendaient primitivement au membre n'avaient point cessé d'exister, et que s'ils étaient encore présentement blessés. La manière de voir de Malebranche est aussi celle de Ch. Bonnet et de beaucoup d'autres logiciens. C'est en vertu d'un mécanisme analogue à celui qui suscite la souffrance des amputés, que des aveugles se croient fondés à soutenir qu'ils voient distinctement certains objets, que quelques sourds en viennent à se persunder qu'on tire des coups de pistolet dans leur voisinage ou que l'on fait de la musique dans leur appartement.

En définitive, toute cette classe d'étres auxquels les pathologistes donneut le nom d'hailucinés, les qualifiant à juste titre de malades, puisque leur état purement exceptionnel est en opposition avec les conditions ordinaires de la nature humaine; toute cette classe d'êtres qui accusent obstinément mille sensations de la vue, de l'ouie, du goût, de l'odorat, du toucher externe, des sensations qu'ils rapportent à la plupart des organes intérieurs, bien que, d'après la décision des autres hommes, leurs sens ne soient en réalité impressionnés par l'action d'aucun agent. corporel, doit porter dans l'encéphale des altérations nombreuses autant que variées, et les hallocinations qui ticament sans cesse l'attention de ces individus en éveil ne peuvent être occasionnées que par ces modifications vicieuses de la substance nerveuse. Les explications adoptées par les hallucinés pour rendre compte de la nouveauté des phénomènes qu'ils étaient quelquefois les premiers à coustater sur eux-mêmes, ont dû varier suivant les époques et les temps. Tant qu'en a cru que les dieux avaient le pouvoir de descendre sur la terre, Jupiter, Mercure, Apollon, Diane, Vénus, apparaissaient très sonvent aux aliénés; les personnes du sexe rroyaient s'unir alors à des satyres, au dieu Pan, à des dieux métamorphosés en serpens, en cygnes, en taureaux; les mélancoliques se voyaient poursuivis par des mégères armées de fouets, par des chiens à trois têtes, par les chiens d'Hécate, qu'ils disaient grands comme des éléphans. A une époque plus rapprochée de nous, les anges et les démons out pris la place des dieux dans les conceptions déraisemables de l'homme, et la singularité du délire des cloitres, du délire de la sorcellerie prouve que l'imagination des poètes, si on la compare à celle des monomoniaques, est bien loin de tenir le premier rang pour la fécondité. et la prissance de l'invention.

Les anciens théologiens connaissaient pourtant tant blen que mal les principales destinations de l'appareil nerveux dans l'économie vivante, et ils avaient analysé avec assez de soin le mécanisme de l'action nerveuse pendant les différeus temps de chaque sensation. On juge même par les raisomemens qui leur échappaient dans leurs bons momens, et surtout par la portée des objections qu'ils se faisaient les uns aux autres dans leurs discussions , qu'ils possédaient passablement les principes de la théorie physiologique qui nons sert anjourd'hui à expliquer la manifestation des sensations morbides. Saint Augustin, dont presque toujours les opinions et les décisions avaient à leurs yeux force de loi, et qui était apparemment assez bon logicien pour reconnaître que si l'exercice de la sensibilité se lie à certaines conditions de l'organisme vivant, les mêmes phénomènes sensitifs devront se reproduire dans l'ame chaque fois que les mêmes combinaisons matérielles se reproduiront dans l'instrument qui fait que l'ame sent, avait fait remarquer dans plusieurs passages de ses écrits qu'il arrive fréquemment à certains individus, notamment aux fébricitans, aux frénétiques, aux royageurs auxquels on fait avaler à lour insu des crêmes préparées avec des sues narcotiques, de se persuader, sous l'influence du vice qui existe dans leur cerveau, qu'on leur adresse la parole, qu'on passe et repasse devant eux, bien que l'on soit en réalité éloigné quelquesois deplusieurs lieues de leurs personnes; de se persuader qu'ils sont changés en loups, en mulets, qu'ils portent la charge, bien qu'ils ne sortent pas en réalité de leur lit. Or, les théologiens ne pouvaient pos se dispenser de convenir, après avoir accordé la vérité de tels faits, que la maladie est assez puissante pour exciter de véritables visions; mais tout en faisant une pareille concession, ils avaient grand soin de ne pas trop engager leurs réserves. Tout en croyant à la possibilité des apparitions d'angre on de démons, les spiritualistes sont rarement tentés de supposer, de mojours, que tel ou tel halluciné qu'on leur présente pourrait bien, par le fait, recevoir la visite de quelqu'être spirituel. Les métaphysiciens d'autrefois suivaient précisément la marche opposée, et tout en confessant avec Avicenne, Galien et Albert-le-Grand, que certains dérangemens du cerveau peuvent à la rigueur suffire pour nous induire en erreur au point de nous faire dire que nous sommes entourés d'anges ou de diables lorsque nous sommes absolument seuls ; chaque fois cependant que dans la pratique il était question de décider si l'on avait affaire à un état maladif capable d'engendrer des hallucinations, ou bien à l'obsession de quelqu'esprit, on était presque sur d'avance qu'ils attribueraient à une obsession récile ce qui tenait à un vice de l'encéphale; que s'ils finissaient par accorder quelquefois que la vision avail lieu, comme ils le disaient, fantastiquement, sous l'influence d'une modification morbide, d'un dérangement, d'un vice de l'encéphale, ils se hătaient d'ajonter que ce ne pouvait être qu'un esprit impur, qu'un démon habitué à nuire qui avait en l'adresse de susciter une pareille lésion, en manuruyrant sur le cerveau; grace à de pareils détours, toutes les maladies de l'homme pouvaient être imputées à la malice du dimon.

Nous avons admis ailleurs qu'outre les ballucinations qui s'engendrent directement dans le cerveau, il s'en peut former quelquefois encore au sein du même organe, sons l'influence d'ébranlemens morbides symptomatiques, supposant que ces ébranlemens out leur point de départ dans la moelle spinale, les appareils des sens, les nerfs qui commoniquent de la périphérie du corps à la masse encéphalique, de l'intérieur des cavités viscérales au cerveau. Pour bieu faire goûter notre idée, nous avons rappelé que Ca-

pron admettait dans le cerveau une sécrétion d'esprits animaux découlant dans les nerfs; qu'il enseignait que lorsque, par l'impression des corps extérieurs, ces esprits étalent refoules de l'extrémité périphérique des nerfs vers l'encéphale et vers l'ame, ils y déterminaient un monvement, une seconsse qui faisait que le corps placé à l'extérieur était perçu : qu'il pensait également que si , par différens effets, il arrivait, en l'absence d'un corps qui a produit une première sensation, que les esprits animaux se portassent cependant de nouveau au cerveau et à l'ame, avec la même rapidite et de la même manière que si le corps était encore là, la sensation alors perçue serait encore la même que la première fois. Les théologieus faisaient jouer aux démons le rôle que Capron attribue aux esprits animaux, et à les en croire, quand les démons ne pouvaient pas atteindre jusqu'à la substance cérébrale, ils manguyraient sur le globe de l'œil, sur le tempau, sur les cordons nerveux eux-mêmes, et finalement les malheureux sur lesquels ils s'exerçaient de la sorte croyalent voir et entendre comme si les nerfs eussent transmis aux lobes cérébraux des perceptions provenant du monde extérieur. Il faut convenir qu'il était très commode pour les théologiens de n'avoir, pour expliquer les aberrations fonctionnelles les plus difficiles à comprendre, qu'à faire intervenir aussitét des causes occasionnelles intelligentes. Quand il régnalt quelque part des épidémies convulsives, des épidémies d'hallucinations provenant des organes génitaux, des épidémies de suicide, on croyait aveir assez fait quand on avait dit que les diables, débouchant par troupes, avaient pris possession de tout un pays, que les filles séduites par l'attrait du vice consentaient à subir les approches des incubes, que les démons poussaient l'espèce humaine à se tuer. Nous avons fait preuve

de plus de bon sens, si je ne m'abuse, en admettant que les lésions qui provoquent les affections convulsives, les aberrations senseriales, qui inspirent le dégoût de l'existence, sont quelquefois susceptibles de prendre naissance simultanément sur beaucoup d'individus à la fois, sans prétendre pénétrer complètement le secret de ces facheux accidens.

Du reste, les faits qui anivent, et qui ont été recueillis vers la fin du quatorzieme ou au commencement du quinzième siècle, démontrent que les théologiens admettaient aussi la possibilité d'une aliénation mentale non provoquée par les esprits, et qu'il leur arrivait dans quelques cas de rattacher la prédominance de certaines sensations ou de certaines idées déraisonnables à l'existence d'un simple vice du cerveau (1).

Nider racoute qu'un citoyen de Cologne, favorisé de la fortune, instruit et généralement considéré, crut s'apercevoir tout d'un coup que son corps était double. Vainement, 
il se disait, eu se raisonnant, que cela n'était pas possible, 
que son jugement était menacé de quelque grave dérangement; il lui semblait toujours, même au lit, qu'il y avait 
un second lui-même à son côté. Cet homme, grace aux 
conseils d'un médecin qui releva son courage, et qui l'engagea à avoir recours à l'usage des sacremens, fut débarrassé promptement de cette sensation importune. Nider 
attribue cette bizarrerie à une affection maniaque.

<sup>(1)</sup> Dejà Gésaire, opera avoir porté de l'accestar, ce aploca des assanciores qui y malapitoti les márcides, dat ce qui suit : Si le tristeure et le descapoir, nais mes par la fiviancie et l'abiention d'esprit, sont les seules causes du suicide, il n'y a pos de deute que ortal qui l'a component est dannel. Quant son four et ora farriera qui tent privés de raison, ce n'est pas une questing s'ils sont pouves, de quolque laçon qu'ils sont source, de quolque laçon qu'ils source, pourres touletous qu'evant de touber en douvere lit aient en l'amour de Dieu » (Silvinthéque de l'école des charfes, l. 4, p. 253, mémoire de N. Bourquelot.)

Le même inquisiteur rapporte qu'il fut consulté à Nuremberg par une jeune femme appartenant par sa fortune et par sa paissance aux premiers rangs de la société, et qui, se croyant possédée du diable, s'obstimit depuis près de quatre ans à vivre à l'écart, enfermée avec une domestique. Son mari, ses enfans, les amis de sa famille avaient tout mis en œuvre pour la sonstraire à cette cruelle idée; les banquets, les fêtes, n'avaient pas pu changer l'assiette de son ame, et elle avait fini par tomber dans une langueur voisine du marasme, experiment la crainte d'être poursuivie par la justice, et d'entrainer le malheur des alens. Nider, après avoir deviné à sa contenance et à certains mouvemens significatifs la nature de ses craintes, affirma que le diable était étranger à tont cela , que ses terreurs provenaient d'une disposition mélancolique; sa parole persuasive opéra avec tant d'efficacité que cette dame reconvra le calme et la tranquillité d'esprit, et que longtemps après elle remplissait galement ses devoirs de lamille. Le théologien ne vit là qu'une lésion des facultés de l'entendement.

A Vienne, il recueillit l'observation d'un père de famille qui devint monomaniaque à la suite d'une contrariété qui l'affecta d'autant plus vivement qu'il avait réellement commis une action peu délicate. Les médecins n'avaient pas hésité à le déclarer aliéné; mais comme les agens thérapeutiques ordinaires n'avaient procuré aucun soulagement au malade, et que l'on craignait que le délire en s'aggravant ne lui permit pas plus tard de recevoir le sacrement de la pénitence, on le décida à se confesser et à communier comme si ses jours sussent été réellement en danger. L'on dut s'applaudir d'avoir pris ces précautions; car bientét ce malheureux, s'étant cru mort, avait obstinément re-

fusé de boire, de manger et de faire ses autres fonctions. En vain, l'on avait cherché à ébranler ses funestes résolutions en plaçant auprès de son lit un prétendu trépassé qui ne laissait pas de manger avec appétit, l'issue avait été promptement funeste. L'on couvient que cet exemple doit être imputé à une lésion du jugement.

Un quatrième individu, dit Nider, probe, d'un rang élevé et tellement riche qu'il eût pu manger de l'or, si tel cût été son bon plaisir, se persunda tout à coup, bien que jusque là il eût été doné d'une intelligence des plus solides, qu'il était ruiné et condamné à la mendicité. Bien ne put affaiblir dans son esprit le chagrin qui se rattachait à une pareille idée et il ne tarda pas à succomber. Nider considère encore ce cas comme maladif. Le fils de ce dernier monomanisque hérita de la maladie de sen père.

Il assista de ses conseils, à Bamberg, un pauvre artisan, qui, se croyant damné sans aucun espoir de salut, demandait à tout moment des armes pour se donner la mort. Ce monomaniaque, s'exagérant l'importance des péchés qu'il pouvait avoir commis, soutenait que Dieu ne lui ferait aucune rémission, et que son sort serait affreus. Quand on cherchaît à lui faire entrevoir que la miséricorde divine s'était étendue sur des pécheurs bien plus coupables que lui, il répondait qu'il voyait l'enfer à ses péeds, et qu'il lui semblait à chaque instant que les fammes allaient l'envelopper, en s'élevant au dessus de sa tête. Cet homme fut rétabli, grace à l'emploi des hypnotiques, des sudorifiques, et au zèle charitable que l'ou mit à le raisonner, à lui faire apercevoir que ses terreurs provenaient d'un vice de l'imagination.

Enfin, il reçut les confidences d'un professeur dont les facultés et les qualités éminentes le frappèrent, qui était tourmenté par la propension la plus affreuse au suicide, et qui avait eu plusieurs fois l'idée de se tuer avec un conteau. Ce mulade, doué d'ailleurs de la plénitude de son jugement, s'apitoyant sur son propre sort, s'écrinit parfois en fondant en larmes : n'est-il pas singulier que je sois dominé par une pareille impulsion, en me sentant raisonnable, et qu'ayant la conscience que je puis commander pour tout le reste à ma volonté, je ne sois cependant pas le maître de réprimer une pensée qui pent me perdre? Les secours religieux ne changérent pas les dispositions de ce professeur, dit Nider, en terminant sa narration, vu qu'il était atteint d'une manie provenant de l'état des instrumens physiques (1).

Mais après avoir reconnu, et ce qui vaut infiniment mienx, après avoir démoutré par des observations aussi positives, aussi concluentes, combien les juges ceclésiastiques, qu'elle que fût leur circonspection, étaient exposés à punir des mélancoliques en croyant frapper sur des bérétiques, des apostats, des possédés, les théologiens oubliaient l'instant d'après leurs propres leçons, et s'obstinaient à considérer comme raisonnables des ballucinés, des lypémaniaques dont le délire aurait pourtant dû les frapper aussitôt.

On a souvent constaté, depuis un demi-siècle, que la folie est sujette à prenûre la teinte des croyances religieuses, des idées philosophiques ou superstitieuses, des préjugés sociaux qui ont cours, qui sont actuellement en vogue parmi les peuples ou les nations; que cette teinte varie dans un même pays suivant le caractère des évépemens relatifs à la politique extérieure, le caractère des

<sup>(1)</sup> Nider, in Matter malericorum, p. 581, 592, 551, 602ion de 1604.

commotions civiles, la nature des productions littéraires, des représentations théâtrales, suivant la tournure, la direction, le genre d'élan qu'y prennent l'industrie, les arts et les sciences. On s'aperçoit, depuis que les premières notions de physique et de chimie sont en quelque sorte devenues populaires parmi nous, que beaucoup d'hallucinés déraisonnent dans les grandes villes sur l'électricité, les ballons, les miroirs ardens, les télégraphes, les fusils à vent, les effets d'optique. Certains malades sontiennent qu'on les brûle à l'aide de miroirs métalliques, qu'on fait passer et repasser des spectres, des ombres de squelettes sur les murs, sur les parquets de leur cellule, qu'on fait jouer dans l'ombre de puissantes machines électriques pour disloquer lours articulations, qu'on les insulte à distance avec des porte-voix, qu'on épie leurs moindres actes à l'aide de lunettes à longue vue, qu'on les emporte la nuit dans des aérostats, on qu'on utilise de pareilles machines pour les aborder pendant qu'ils dorment, lancer sur eux des poudres, des principes gazeux destructeurs, pour inonder d'eau forte leurs convertures, leur linge, leurs vétemens, qu'on fait manœuvrer des télégraphes secrets pour les dénoucer au gouvernement où à la police. Combien d'hallucinés se sont plaints, depuis les premières expériences de Mesmer, d'être en butte aux persécutions des magnétiseurs et des somnambules ! Longtemps après que le régime de la terreur eut cessé de peser sur la France, des malheureux, qui avaient ressenti pendant les orages de 1793 le danger de l'oppression, et qui avaient ensuite perdu l'équilibre de la raison, tremblaient de nouvean pour leurs propriétés, leurs richesses, pour la conservation de leurs jours, pour la sureté de leurs proches, le salut de leurs amis et de leurs commissances. Des aliènés qui avaient pris au contraire une part active aux mouvemens incendiaires de cette terrible époque, manifestaient hautement les craintes que leur inspirait le ressentiment de la noblesse et du clergé. Sous le règne de Napoléon, la folie ent aussi ses héros, qui s'exerçaient au commandement, comme s'ils enssent eu sous la main des armées à déplacer et à faire mouvoir. Celui-ci menace d'emporter d'assaut et de vive force tout ce qui lui résiste, d'exterminer la nation qui prétend étouffer la liberté; celui-là s'enorgueillit de ses trophées, se vante d'avoir rempli l'univers du bruit de son nom et de ses exploits. Après la chute des gloires de l'empire, quand le souvenir de nos désastres, de nos revers et de nos déceptions était encore poignant dans le cour des vrais citovens, des hypémaniaques appréhendaient de nouvelles invasions, de nouvelles cruautés, de nouvelles insolences de la part des vainqueurs et des cosaques. De nos jours les mélancoliques ont peur de la gendarmerie, des recors, des limiers de la police, du jury, des cours d'assists, de la guillotine et des galères. Dans tous les temps l'expression du délire a subi des variations analogues ; une fois que l'on s'est rendu compte de la nature des idées, des sentimens, des possions qui fermentent au sein des sociétés, des familles ; que l'on a apprécié les conditions intellectuelles et morales des masses, aux différentes périodes historiques, on sait presque d'avance de quel côté ont du incliner les idées délirantes aux différentes phases de la civilisation.

Au quinzième siècle la folie porta surtout l'empreinte des idées superstitieuses, des doctrines théologiques alors en renom; il en devait être ainsi; ces doctrines avaient été exposées, développées, soutenues dans les écoles, enseignées dans les maisons religieuses, expliquées à tout le

monde du haut des chaires, amplement commentées à tous les fidèles au tribunal de la pénitence. Les personnes qui s'écartérent alors de leurs habitudes de raison se mirent presque tonjours à divaguer sur les sensations, sur les idées qui avaient trait aux démons, aux anges, aux êtres sumaturels, précisément parce que ces sujets leur étaient familiers, et qu'ils avaient fait sur leur esprit et sur leur imagination une impression profonde. Ainsi l'on vit une foule d'hallucinés, beaucoup de monomanisques prendre en quelque sorte à tâche de grouper autour d'un même chef les idées les plus étranges, et se représenter comme des contempteurs du vrai Dieu, comme des apôtres du démon. Une pareille tendance du délire partiel devait enfanter les plus grands maux. Il est clair, d'après tout ce qui a été dit depuis le commencement de ce chapitre, que les inquisiteurs qui faisaient dans beaucoup d'endroits les fonctions de juges ne ponvaient qu'accepter les assertions les plus invraisemblables et les plus atroces ; ils allèrent plus loin encore; car ils forcèrent souvent les aliénés à dérouler les symptômes de leur maladie au milieu des tourmens de la question et les envoyèrent ensuite finir leurs jours sur des bûchers. Les faits que nous rapporterons successivement, en suivant le temps dans sa marche, nous apprendront à consultre les diverses numces de délire qui furent méconnues de nos ancêtres. Tout le monde confesse à présent que les possédés, les lycanthropes , les démonolatres obéissaient à une influence maladive positive et incontestable. Comment ne plaindrait-on pastant de malbeureux qu'une maladie méconnue portait à affirmer qu'ils étaient d'accord avec Satan pour maudire le Créateur, outrager la Providence et la nature, fouler aux pieds tout ce qui a le droit d'inspirer à l'homme le

plus de respect et de vénération! Mais aussi, comment refuser quelqu'indulgence à ceux qui étaient chargés de veiller à la conservation de la morale et de la religion, de veiller à l'exécution des lois, quand il est évident que l'ignorance contribuait autant que le fanatisme à fermer leur cœur à la pitié! On voit maintenant pourquoi ce furent surtout les ecclésiastiques qui se tronvèrent dans l'obligation de sévir si souvent contre des aliénés.

## CHAPITRE SECOND.

PAITS DON'T L'INTERPRÉTATION À ÉTÉ MÉCONSUE ÀU QUINZIÈME SIÈCLE.

## 5 P.

Théomanie de Jeanne-l'Are; l'élévation et les multicurs de la Pacetie sont des à l'exattation et à la polture de son délite. — Émples de Jeanne.

## 1431

Vers 1410, naquit dans un hameau de l'ancienne Lorraine, une fille pouvre, au creur noble, dont les destinées sont demeurées uniques dans l'histoire; c'était Jeanne-d'Arc qui venuit de respirer le premier souffle de vic. En 1431, Jeanne-d'Arc expirait au milieu des flammes moins encore pour l'expiation de sa gloire que pour donner satisfaction aux crovances de ses juges. A peine alors si la tombe où était descendu Charies VI, après plus de trente ans d'une folie désastreuse, était refroidie. Le moment n'était pas éloigné où Charles VII, qui avait reçu son royaume de la main de la Pucelle, se laisserait mourir de faim obsédé par des idées sinistres, en proje aux sentimens d'une défiance sombre, voisine de la panophobie. La tyrannie, parfois mélée d'extravagance, de ce faronche souverain, si ce n'est de ce monomaniaque qui a nom Louis XI, approchait. L'histoire de Charles VI, la fin malbeureuse de Charles VII, la conduite excentrique et étrange de Louis XI, serviront à attester qu'il ne suffit pas d'être possesseur d'une

couronne, d'être issu d'un sang royal pour toujours échapper à la perte de sa raison ou pour être sonstrait à cette loi de nature qui fait que souvent on ressent le contrecoup des maladies de ses pères. L'exemple de la Purelle démontre d'un autre côté qu'on peut, moyenment un grand caractère, de l'héroisme et du génie, accomplir de grandes choses tout en cédant à l'élan, à l'inspiration d'un véritable délire (1).

Jeanne-d'Arc était-elle donc aliénée; sa conduite, ses actions, offrent-elles la preuve d'un dérangement dans ses facultés? Persuadera-t-on sans peine à ceux qui ont une fois senti l'admiration qui s'attache aux exploits de la Pucelle, que cette héroine, dont le coup d'ail est percant comme l'éclair, le jugement si droit, la volonté si ferme, l'exécution si prompte, le courage si redoutable, la répartie si éloquente et si noble, dont les vues sont si profondes et si sages, les consells si utiles à sa patrie et à son roi , n'avait plus l'entière possession de son bon seus? Jeanne-d'Are avait été saisie du transport de la théomanie; heureusement pour sa réputation et pour sa gleire, cet état singulier de l'appareil nerveux, qui a fait croire à l'existence d'un sixième sens, agissait en enflanmant son ardeur guerrière, en communiquant à son commandement un air de puissance presqu'inoui, en entretenant une sorte d'illumination de tout l'entendement, plutôt qu'en faussant les combinaisons de son esprit et la rectitude de son jugement,

Jeanne-d'Are, répétent tous les historieus, se fit re-

Lougies-Dubentuy, Maleure de Jeanne-d'Are. — Lebrum des Charmeties, Molecure de Jeanne-d'Are. — De Levenity, Notices et extensis des manuscrits de la bétachèque du roi. — Th. Eurys, Sur les araéles, les sidyilles et les prophètes.

marquer de bonne heure par son penchant pour la contemplation et pour la mélancolie, par son amour sincère et ardent pour la dévotion. A peine sortie de l'enfance, bien que toujours bonne et simple, on la vit souvent pensive et recueillie, même au milieu des fêtes et des danses on parfois le dimanche elle se laissait entrainer par ses jeunes compagnes; s'il lui arrivait, comme aux antres filles, de rassembler des fleurs en parcourant la forêt, au lieu d'en faire des parures, son idée fixe était de les rapporter au village pour en orner l'image de la vierge on de quelque saint personnage. Cependant les inclinations d'un autre sexe perçaient déjà à travers cette nature forte et originale; Jeanne en grandissant paraissait trouver du plaisir dans le maniement des chevaux, dans l'accomplissement des travaux les plus rudes, Toujours le récit des combats et des manx du pays, qui se mélait alors à tous les entretiens des villageois, paraissait l'émouvoir vivement; des visions fréquentes, peut-être des extases secretes favorisées encore, sans doute, par l'absence constante de tout écoulement menstruel, achevérent de fixer le destin de la Pucelle,

Dès l'âge de treize ans, la potite Romée, c'est ainsi qu'on appelait Jeanne-d'Arc du nom de sa mère, dans la vallée de Vaucouleurs; des l'âge de treize ans la petite Romée avait éprouvé de fréquentes ballucinations de la vue et de l'ouie; des trainées lumineuses étaient venues éblouir sa vue en plein midi; des voix inconnues avaient souvent retenti à ses oreilles lorsqu'elle se croyait dans le plus parfait isolement. Plus tard elle se crut visitée par l'archange saint Michel, par l'ange Gabriel, par sainte Catherine et par sainte Marguerite. Elle se figura surtout que ces deux dernières saintes, auxquelles elle avait voué

une dévotion toute particulière, dont elle ornait sans cesse. les images de fleurs, se rendalent souvent avec elle dans l'épaisseur des forêts, et que là elles l'assistaient de leurs conseils; ce furent la continuation et la persistance de ces apparitions sensibles, comme l'assure Jeanne, aux yenx du corps, qui à la fin la poussèrent dans ses aventurenses entreprises, «Il est remarquable, dit un biographe, que jamais Jeanne-d'Arc n'a varié sur la réalité de ses apparitions; les rigueurs de la prison, l'espoir d'adoucir ses bourreaux, les memres d'être livrée aux bachers, rien ne put lui arracher un désaven. Toujours elle sontint que les saintes lui avaient fréquentment apparu et lui apparaissaient encore, qu'elles lui parlaient, qu'elle les voyait enfin non des yeux de l'imagination, mais de ses yeux corporeis, qu'elle n'avait agi que par leurs consells, que jamais elle n'avait rien dit, rien entrepris d'important sans leur ordre, « La Purelle était trop véridique pour en imposer, trop ignorante d'ailleurs pour forger de pareilles inventions. J'ai donc en raison d'avancer qu'elle avait été entraînée par une espèce de folie sensoriale.

Apparenment l'ange Gabriel, saint Michel, sainte Marguerite, sainte Catherine, beaucoup d'autres blenbeurenx que crut voir ou entendre la l'ucelle, n'avaient pas quitté le sein de Dieu pour venir échanfler l'enthousiasme de cette jeune paysanne; Jeanne-d'Arc, en entendant sez roix, c'est ainsi qu'elle s'exprimait, lui enjoindre de gagner la France, lui répéter sans cesse d'aller trouver le dauphin, qu'elle ferait lever le siège d'Orléans, était alors certainement, comme tons les hallucinés, dupe de l'état de fascination de ses sens et de son cerveau; mais pour ce coup il arriva qu'en prenant des erreurs de l'imagination et du jugement pour des faveurs célestes, on sauva on royaume en fondant un beau nom.

Le récit des hauts faits de la Pucelle ne serait point à sa place dans un ouvrage tel que celui-ci. Plus d'une plume éloquente s'est exercée sur ce touchant sujet qui n'est point encore épuisé; l'histoire, bien que très peu compétente en matière d'Italincinations, témoignera toujours suffisamment que ce fut à l'empire que les hallucinations exercalcut sur ses déterminations, que Jeanne-d'Are fut redevable de ses principaux triomphes, C'est mon Seigneur, répondit-elle à Beaudrimont qu'elle cherchait à persualer. de la vérité de sa mission, c'est le roi du ciel qui m'a ordonné de délivrer Orléans, Quelle fut sa réponse aux théologiens auxquels elle avait commencé par affirmer que ses volr lui ordennaient, an nom de Dieu, de delivrer cette même ville, et qui sollicitaient un signe miraculeux de son pouvoir? . En mon Dieu je ne suis pas venue à Poitiers pour faire signe ; le signe qui m'a été ordonné pour montrer que je suis envoyée de Dieu, c'est de faire lever le siège d'Orlèans; qu'on me donne des gens d'armes en telle et si petite quantité qu'on vondra et j'irai.... . La première chose qu'elle fait en abordant l'armée anglaise, c'est. de faire écrire à ses généraux ; que de par Dieu le roi du ciel, ils enssent à rendre les cleis de toutes les honnes. villes qu'ils avaient prises en France, « Les roiz de sessaintes protectrires bii avaient bien enjoint, assurait-elle, de ne rien entreprendre avant de faire de pareilles sommalions. » A prime la cérémonie du sucre de Charles VII est-elle terminée à Reims, qu'on entend la Pucelle s'écrier : «Plust à Dicu mon créateur, je pusse maintenant partir, abandonnant les armes, et aller servir mon père et ma mère en gardant leurs beebis avec ma sour et mes frères qui

moult se réjouiraient de me voir. « Les roix de Jeanne ini avalent encore enseigné, comme on l'a redit souvent, que les ordres de Dieu seraient exécutés, en ce qui la concermait, aussitôt que le dauphin aurait été couronné. Il est hien évident que la Pucelle, comme tous les théomones, comme un grand nombre de visionnaires, ne se détermine que d'après ce qu'elle se figure voir et entendre. Le sucrés de ses armes ne prouvera jamais qu'elle fit preuve d'une honne logique en ajoutant foi à ses propres visions. Un halluciné pent à la rigueur avoir les plus grandes vues dans l'esprit; mais ce qui fait qu'on est obligé de le considérer comme malade, c'est qu'il aperçoit ce qui n'existe pas et qu'il croît fermement que ses propres idées lui sont soufflées dans les oreilles par des êtres qu'il estime autres que lui. Tel est le cas pathologique de Jeanned'Arc.

Il n'entre certainement pas dans mes intentions de justifier la cruauté de la politique anglaise, et de nier que la crainte, la haine et surtout l'esprit de vengeance n'aient bien contribué à rendre les ennemis de la Pucelle tout à fait implacables; mais je dois dire aussi, pour rendre témoignage à la vérité, que Jeanne-d'Arc, sans cesser d'apportenir à la vie privée, cût été néammoins exposée à périr par le leu, et on conçoit que s'il en est ainsi, les juges qui la condamnérent au plus cruel supplice ne durent pas bésiter à la trouver coupable après avoir entendn ses aveux et écouté la récapitulation des merveilles qu'elle avait exécutées après en avoir fait d'avance la prédiction. On n'a pas perdu de vue ce que nous avons dit des doctrines thônlogiques de cette époque; tous les juges ou presque tous les juges devaient croire fermement, en Angleterre comme en France, que Jeanne-d'Are s'était effectivement treavée un grand nombre de fois en rapport avec des êtres surnaturels et que le succès miraculeux de ses entreprises ne devalt être attribué qu'à l'assistance de ces puissans protecteurs. Or, il était naturel qu'on se demandat si la Pucelle ne ponvait pas elle-même se tromper, ou tromper à dessein, en assurant que c'étaient des saints ou des anges qui l'assistaient de leurs conseils et de leurs encouragemens, et qu'on fût tenté d'examiner si les esprits infernaux ne s'étaient point mis au service de Jeanne-d'Arc pour l'aider à exterminer les armées anglaises. Personne ne dontait, en 1531, que les démons ne pussent se charger avec empressement, dans certaines circonstanstances et moyeunant certaines conditions, d'accomplir une pareille tâche, Combien de précontions n'avait-ou pas prises du côté des Français, pour s'assurer que la Pucelle n'était pas adonnée à la magie, quand il avait été question d'armer son bras! D'abord, on exigea que des ecclésiastiques se rendissent à Vanconleurs pour prendre des renseignemens sur ses mœurs, sa manière de vivre, ses pratiques religieuses; on l'interrogea sur la forme des personnages qui se présentaient habituellement à ses regards; on la fait observer. jour et mit à son insu pour s'assurer qu'elle ne se livre point en secret au commerce des esprits déchus, et comme on croit savoir que Satan commence toujours par déflorer les personnes du sexe qui se vouent à son culte, on ne manque pas de faire visiter Jeanne-d'Are par des matrones, et de s'assurer qu'elle n'a point perdu les marques de ra virginité. Il est donc bien évident que le roi, la cour, le bant clergé, l'armée, le pays avaient craint d'abord que la Pucelle ne fût qu'une soccière, et à ce titre on n'eût point bolancé dans su patrie à l'immeler comme bérétique; ainsi l'exigeait la loi; ainsi malheureusement chaque jour la justice de l'époque atteignait de son glaive des hatlucinés et des visionnaires. Est-il donc étonnant que les ennemis de la Pucelle se soient laissés aller à croire de préférence que c'étaient les mauvais anges qui avaient soulevé contre eux cette femme extraordinaire? Une fois qu'ils eurent adopté cette faneste idée, il est clair que Jeanned'Arc ne pouvait plus attendre d'eux aucune rémission, et qu'elle devait être traitée comme une créature aboutnable. Si le sang de la Pucelle fut répandu par des mains indignes il fout donc s'en prendre aussi à cette cruelle théorie qui avait fait mécononitre certaines lésions de l'entendement, et qui semblait n'avoir été adoptée que pour légitimer des milliers de meurtres juridiques.

Nons devons constater à présent un fait intéressant et dont l'importance médicale ne sera contestée de personne : la théommie dont Jeanne-d'Ave avait donné l'exemple fendit, pendant un instant, à ce qu'il parait, à devenir contagiense parmi les personnes de son sexe. La fin éponvantable de la Pucelle n'empécha pas, dit-ou, que doux jesmes filles des environs de Paris ne se déclarassent à leur tour inspirées, répétant à qui voulait l'entendre que Dien avait jeté les yeux sur elles pour continuer la mission de l'héroine de Vaucouleurs. L'autorité reclésiastique ayant fait arrêter ces deux fanatiques, la sacrée faculté décida, après le plus mur examen, qu'elles avaient le cerveau troublé par l'artifice des esprits déchus. L'une de ces théomanes ayant soutenn que c'était bien réellement l'esprit de Dieu qui l'influençait, fut livrée à l'ardeur des flammes ; l'autre, avant consenti à renoncer à ses desseins, après qu'on lui eut certifié que c'étaient les démons qui l'inspiraient, et ayant fait acte de repentance, échappa au bucher (1). Une troisième amazone, militairement équipée,

<sup>(</sup>i) A Nober, in Mellico maleficorum, edition de 1601, p. 510-511.

armée de pied en cap, se montra tout à coup dans tous les lieux publics à Cologue. Deux prétendans se disputaient alors le siège épiscopal à Trèves ; cette créature, dont les morurs n'avalent rien d'exemplaire, et qui avait l'impudence de se comparer à la Pucelle, allait répétant portout qu'elle avait pour mission de faire sacrer le prétendant de son choix. L'inquisiteur Henry, peu convaince de la vérité de cette assertion, ne laissa pas de citer la Jeanne du nord à comparaître devant son tribunal; mais celle-ci parvint, grace à la protection du comte de Birnembourg ou de Vunembourg, à sortir de Cologne et en fut quitte pour nne excommunication. Cette dernière inspirée vint à bout par la suite d'épouser un chevalier attaché à l'armée francaise, Il est vraisemblable que cette femme simulait le délire de l'inspiration; mais c'est positivement le bruit qu'elle fit chez nos voisins qui a décidé quelques écrivains à avancer que Jeanne-d'Arc n'avait point été brûlée, que les Anglais avaient eu la générosité d'attendre que quelque grande coupable pút monter à sa place sur l'échafand, afin de laisser au moins une apparente satisfaction à la justice d'un grand peuple ; que Jeanne-d'Arc, après la mort du duc de Bodfort, vécut à Metz dans les liens du mariage. Sans nous arrêter à combattre et à réfuter cette grossière invention, il était hon d'en dévoiler l'origine (1).

## S II.

Monomorie humicide et authropophagie postendore des hobitant du pays de Varol.

— Remocaqu de monomoriaques sont brailes sitt à Ecroc.

## Ven 1456.

Presque tout de suite après la catastrophe de Jeanne-

J. Nader, 1954., p. 550. — Liver Encycl., per Delevet, t. 5, édition in-5v, 1971, article afec (Jennes-Chrc).

d'Arc, on crut découvrir dans le pays de Vand une classe d'hommes habitués à adorer les démons et à se repaitre de chair humaine. Un bruit accrédité dans toutes les classes de la société avait fait croire que les environs de Berne, que ceux de Lausanne principalement, regorgeaient de sorciers, et une sorte de panique s'était emparée partout des esprits. D'après l'opinion commune, ces misérables, soumis à l'esclavage du diable, n'aspiraient, pour plaire à cet indigne maître, qu'à commettre des forfaits, qu'à outrager la morale et la nature, et ils mangeaient leurs propres enfans : treize victimes, assurait-on, avaient disparu et été dévorées en fort peu de temps. De tous cotés, les habitans des campagnes de Berne étaient comparés à ces animaux dénaturés qui détruisent jusqu'à leur progéniture pour satisfaire un appétif férore. L'autorité crut devoir faire des perquisitions et se mit en devoir de ponir les citoyens sur lesquels planaient ses soupcons. Pierre, juge à Boltingen ou Bolligen, et l'inquisiteur d'Ende, exposèrent des centaines de malheureux aux tortures du chevalet, en firent périr un nombre considérable dans les flammes. Des familles entières frappèrs de terreur s'empresserent d'évacuer les localités, et de chercher un refuge sur des terres qu'elles crovaient hospitalières; le fanatisme et la mort les y suivirent comme à la piste (1).

A-t-il réellement existé dans le pays Vaudois des houmes assez stupides, assez ineptes pour rendre hommage au dieu du mal, pour implorer l'assistance des démons, comme ou implorait anciennement l'assistance des génies et des dieux? On conclurait pour l'affirmative, s'il était permis de s'en rapporter au témoignage des magistrats, des

Niler, in Malles maniplement, t. 1, p. 481. — Spramper, ibid., t. 1,
 p. 161. — Voir agest pour la fination des dates, p. 105.

inquisiteurs, et d'ajouter la meindre confiance aux dépositions des prévenus, qu'on destinait au supplice.

Une femme dont l'execution ent lieu à Berne formula ses aveux en ces termes : Je fais partie d'une secte qui jure obéissance au diable; les enfans qui n'ent pas encore recu le sacrement du haptême attirent surfout notre altention; nous ne laissons pas cependant d'attaquer quelquefois des enfans ondoyés sur lesquels on néglige de faire le signe de la croix : un nouveau-né repose-t-il tranquillement dans son berceau, sons l'égide de la tendresse unternelle, nous savous l'atteindre par la puissance de nos invocations, le faire périr par le prestige de nos cérémonies; aussitôt que les parens, abusés et bien persuadés que feur enfaut a succombé à une asphyxie ou à quelque maladie imprévue, out rendu les derniers devoirs à l'objet de leur affection, nous accourons en secret, et le petit cadavre est dérobé à la terre : bientôt il est jeté dans une marmite remplie d'eau bouillante, et ses os sont séparés de la chair devenue liquide et potable; avec les parties qui conservent encore un reste de consistance, nous composons un onguent dont la puissance est magique : à peine est-on enduit de cette graisse, qu'on se trouve emporté par l'air là où l'on désire se rendre ; les sucs liquides sont déposés dans des flacons ou dans des outres ; à peine un novice a-t-il avalé quelques gouttes de cette sorte de bouillon, qu'aussitôt il se sent initié aux secrets de notre art, et se trouve par son savoir à la hauteur des maîtres (1).

Un villageois tout jeune encore, marié depuis très peu de temps, fut jeté ainsi que son épouse dans une forteresse

Sprenger, mais sertind Nader, in Matter analysiscent, t. I., p. 484, 385.
 Sprenger analyse à tott à re pair la date de 1450; cer Nider chel mort en 1490.

qui servait de prison aux criminels. Loin d'aviser à sa défense, il s'écria : « Je suis compable, tout disposé à faire l'aven de ma seélératesse; puissent les hommes m'accorder leur pardon, à présent que je vais quitter la vie! J'ai appartenu, ainsi que ma femme, à la corporation des sorciers; j'ai renoncé aux graces du haptème, à la foi chrétienne, à l'adoration du Christ. J'ai pris l'engagement de féchir le genon devant le maître de l'enfer; j'ai bu du suc extrait de la chair d'enfant, suc que les adorateurs de Satan ronservent précieusement dans des matres; ce breuvage procure un savoir qui n'appartient qu'aux initiés....

Cet homme parut supporter avec résignation la peine du feu à laquelle il fut condamné ninsi que sa femme, Jusqu'à la mort il manifesta son repentir; sa jeune épouse protesta constamment contre ses accusations et monta sur le bûcher en apostrophant l'exécuteur qu'elle accabla de malédictions (1).

Stadelein, dont la magie inspirait aux rustres des campagnes le plus terrible effroi, et dont la fin ue fut pas moins tragique que celle des précédens condamnés, confessa qu'il était affilié à la secte des enuemis de Dieu; qu'il pouvait, en prononçant certaines paroles, en observant certaines pratiques, contraindre le diable à expédier sur la terre des esprits subalternes. A l'en croire, ces démons faisaient ensuite tomber la foudre et la grêle sur les propriétés d'autrui. Il ajouta qu'il avait fait périr sept enfans dans le sein de la même mère; que pendant plusieurs nonées toutes les femelles avaient constamment avorté dans l'habitation de cette même femme; qu'un maléfice

T Nider, in Mulico maleficorant, t. I, p. 481.

composé avec le cadavre d'un lézard avait causé seul tous ces accidens (1)....

Il est clair qu'en 1436 des révélations, des avent aussi formels et aussi explicites, ne permettaient pas aux inquisiteurs, aux autorités, aux citoyens de Berne et de Lausanne, de conserver le moindre donte sur la réalité de l'existence d'une secte d'hérétiques anthropophages dans les campagnes environnantes. Mais si l'on était encore tenté à l'heure qu'il est de partager l'opinion de nes devanciers à cet égard, il fandrait admettre aussi, pour continuer à être conséquent, que l'authropophagie a constamment régué et fait des ravages inouis en Europe pendant les trois siècles qui ont précédé celui de Louis XIV, puisque presque tous les prétendus adorateurs du démon, qui out subi des condamnations pendant ce laps de temps, se sont expressément vantés d'avoir dévoré des milliers de nouveau-nés, et véen aux dépens des morts. En général les infanticides, les meurtres, les repas de chair humaine, tontes les atrocités que l'on reproche aux malheureux qualifiés de sorciers, n'out eu de fondement que dans leur imagination; et dans aucun pays probablement personne jamais n'a sougé sérieusement à établir le cultedu diable.

Les confessions qu'on vient de lire, que nous avons cru devoir extraire des écrits du temps, et qui avaient fait une impression si profonde sur l'esprit des théologiens, indiquent qu'on se méprenait sur l'état mental des malheureux que l'on poursuivait à Berne et à Lausanne comus coupables d'apostasie. Une monomaniaque seule a pu affirmer, quand il y allait de sa propre vie, qu'elle et

<sup>(1)</sup> Nider, in Waltro mainfaceum, l. 1, p. 481.

ses coreligionnaires faisaient périr les enfans par le seul charme de leurs paroles, que la graisse homaine donnait à ceux qui en étaient enduits le pouvoir de s'élever en l'air, que le sue d'enfant, bu à petites deses, produisait sur les néophytes une sorte d'illumination. Un fou seul a pu se persuader qu'il causait l'avortement des vaches et des brebis; qu'il pouvait provoquer la mort des enfans jusque dans le sein de leur mère ; qu'il pouvait contraindre les esprits malins à bouleverser les élémens, à ravager les blés et les récoltes. Souvent dans nos hôpitanx des mélancoliques se reprochent toutes les infamics, tous les crimes imaginables. A les en croire sur parole, ce n'est pas assez pour eux d'avoir diffamé, volé, pillé tous ceux qui leur ont fait du bien : ils veulent qu'on reste persuadé. encore qu'ils ont manié le feu et le poison, causé des inondations, des tremblemens de terre, provoque des maladies épidémiques. En tombant dans le délire les monsmaniaques vaudois prenaient à tâche pour ainsi dire de se faire passer pour ce qu'il y avait au monde de plus cruel et de plus féroce ; il ue s'en suit pas delà qu'ils aient obéiaux plus épouvantables impulsions, qu'ils aient dérobé à la terre une multitude d'enfans, qu'ils aient réellement procédé à la décomposition de leurs cadavres pour obtenir des breuvages dégoûtans, qu'ils aient choisi de préférence pour nourriture ceux auxquels ils avaient eux-mêmes donné le jour.

Il estarrivé quelquesois, dans des temps éloignés, etumne ceta arrive encore aujourd'hui, que des monomaniaques ont commis des actes d'une cruauté révoltante. En 1578, Barbe Doré, mariée a un laboureur des environs de Soissons, compa avec une serpe la tête de sa propre fille et la tête d'un enfant appartenant à su voisine. Conduite devant

le bailli de Cœuvre, elle déclara que le diable, qui lui était apparu sous l'aspect d'un homme noir, l'avait ponssée, en lui montrant l'instrument coupant, à commettre ce double erime. Cette femme refusa de prolonger son existence en profitant de la voie de l'appel, et s'écria qu'elle n'avait que trop bien mérité le supplice du feu qui lui était réservé (1). A peu près à la même époque, les juges de Milan firent expirer sur la roue une femme qui avait étranglé et mangé un enfant. Cette malheureuse confessa qu'elle avait cédé à l'instigation d'un démon qui lui avait promis que si elle lui offrait une telle victime, elle n'aurait jamais rien à désirer par la suite pour l'accomplissement de son honheur [2]. Dans ces deux cas, la vue des victimes ne preuvait que trop qu'il y avait eu du sang de répanda : personne jamais n'avait surpris aucun habitant de Berne en flagant délit, et les théologiens inféraient de la que la surveillance active des démons permettait dans quelques cas aux sorciers de tenter, sans être sus, les actions les plus périlleuses. Nous transcrirons hientôt les depositions d'une religieuse de Sainte-Brigitte qui s'accusa, bien qu'elle n'est pas franchi depuis fort longtemps l'enceinte de son convent, d'avoir dérobé avec l'aide des molins esprits, et d'avoir ensuite fait rôtir ou bouillir un nombre effrayant de nouveaunés; nous nous proposons de rapporter aussi, incessamment, les confessions d'une religieuse de Louviers, qui se peignit devant les juges sous des couleurs non moins éponyantables. Je suis persuadé, pour mon compte, que c'est l'invasion d'une affection mentale épidémique qui a accrédité la crovance que des enfans étaient sacrifiés à Berne et à Lausanne par des contempteurs du vrai Dieu, qu'on a pris

<sup>(1)</sup> Bodin, Démondrennie des soreters, prétior, p. 5 et p. 17%.

<sup>(</sup>I) Bodin, Shid., p. 94.

des monomaniaques pour de vrais adorateurs du diable, et que les aveux des infortunés qu'un jugea alors dans ces contrées doivent être classés, ainsi que le récit de la religieuse de Sainte-Brigitte, de la religieuse de Louviers, parmi les conceptions délirantes.

Mais comment l'idée que les sorciers sont enclins à l'anthropophagie et à la destruction des enfans s'est-elle introduite, a-t-elle pris faveur, s'est-elle enracinée dans l'esprit, dans les croyances des peuples modernes?

On lit dans une ancienne tradition rabbinique, qu'Adam fut marié une première fois à une sorcière nommée Lilith ou la mère des diables; que cette mégère refusa de se soumettre aux volontés de sou époux; que les conseils, qui lui furent transmis par des anges, de la part de Dieu, n'apportèrent aucun changement dans ses résolutions; qu'un jour, après avoir invoqué le nom de Jehovah, en se conformant aux règles de la cabale, elle prit son vol et disparut à travers les airs.

Par la suite, Lilith ou la sorcière devint l'éponvantait des Juifs. Les nouveau nés étaient-ils décimés dans la Judée par quelque maladie épôdémique; le peuple disait que c'était Lilith, transformée en spectre aérien, qui les mettait à mort. Demandait-on aux anciens de la synagogne pourquoi beancoup d'enfans juifs succombaient vers le huitième jour de la maissance; les anciens s'empressaient de répondre : c'est Lilith qui les fait perir! Espérant prévenir ce malbeur, les nouveilles acconchées avaient adopté l'usage de faire inscrire, sur le mur intérieur de leur habitation, les noms de trois auges réputés favorables à l'enfance. On écrivait en même temps sur le delurs de la maison le nom d'Adam et d'Éve, et un peu plus loin on mettait ces mots : hors d'ici Lilith.

Pen à peu le nom de Lilith fut donné aux femmes juives mal famées, et que l'on soupçonna d'entretenir quelque commerce avec les démons. Finalement ce nom deviat l'emblème de la destruction, du penchant à l'homicide. Les misérables que l'on croyait uffiliées à la secte de Lilith furent représentées la gorge nue; elles avaient l'art, disaiton, d'apaiser les cris des enfans, en leur offrant la mamelle, et elles les étouffaient dans le silence des nuits, après les avoir calmés par de fallacieuses caresses. Les prophètes de malheur annonçant la ruine des cités d'Israél faisaient sonner bien hant dans leurs prédictions qu'un jour les sorcières, la gorge découverte, hanteraient seules les restes de leurs décombres.

L'histoire de Lilith et de ses émules, transportée dans toutes les littératures, transmise d'âge en âge, de peuple à peuple, et toujours facilement reconnaissable à travers toutes les transformations que bui a fait subir le goût de l'homme pour l'allégorie, a fiul par rendre traditionnelle l'idée que la pratique de la sorcellerie s'allie comme nécessairement au penchant homicide le plus indomptable,

Cher les Grees, une fille de Neptune, nommée Lamie et réputée sorcière, passa pour avoir égergé beaucoup d'enfans, après avoir commencé par tuer dans un accès de démence jalouse, on de transport furieux, l'enfant d'une rivale préférée, L'on admit ensuite différentes espèces de Lamies ou de diablesses. Les unes furent censées exercer leur crusuté sur les nourrisseus, les autres vivre par trompes dans les déserts, et y dévorer les improdens qui se laissaient charmer par la beauté admirable de leur sein. On conta encere que certaines Lamies engraissaient de beaux adolescens, qu'elles en faisaient plus tard leur proie. Toujours par toute la Grèce, les Lamies on

sorcières furent signalées comme des êtres sangulnaires, comme de vrais fléaux pour l'humanité.

On contait chez les Latins que les sercières débilitées par l'âge ainmient à se déguiser sous la forme du atrix ou bibou. On ajoutait que cet oisean hantait de préférènce les sépultures pour se repaitre de la chair des cadarres, qu'il choisissait pour voler l'heure du sommeil et du silence, le moment où la nature est enveloppée de ténèbres; qu'alors il lui était plus facile de s'introduire dans les habitations; qu'on l'avait surpris dans les berceaux suçant avec avidité le sang des nouveau-nés; que cet instinct ne devait pas sembler étrange de la part de vieilles qui n'aspiraient qu'à se procurer un prompt rajeunissement.

Les premiers inquisiteurs accepterent ces lictions comme autant de vérités sérieuses. Dans leur esprit et dans leur opinion, la qualification de sercier ou d'adecrateur du diable équivalnt à celle d'assassin et de nourtrier ; dans tous leurs discours, les partisans du diable furent dénoncés aux masses, aux populations, comme autant de destructeurs d'hommes, Dans leurs écrits les sorcières furent fétries par la désignation de Lamies, de Malfaitrices, de Striges. Le nom de Lestrigones qu'ils leur appliquerent aussi quelquefois, en faisant allusion à l'appétit féroce des anciens mangeurs de chair humaine de la Campanie, n'était pas moins significatif. Faut-il done s'étonner si des malheureux dont l'oreille avait si souvent retenti des reproches que l'on adressait purtout et sans cesse aux adorateurs de Satan, se dénoncèrent, le jour ou ils se crurent eux-mêmes sorciers, comme coupables des plus noirs forfaits, et si les jupes les condamnérent au feu en pleine sécurité de conscience? L'habitude de l'anthropophagie parmi les peuples d'Europe doit donc être relégnée au rang des fictions, et

101

jamais les enfans n'y ont été exposés en réalité à la fureur des démonolàtres.

Fujouteral, pour compléter autant que possible la justification des monomaniaques vaudois, et pour réhabiliter la mémoire des infortunés qui déraisonnent sur la démonolâtrie, que le reproche d'homicider les enfans avait été autrefois adressé aux chrétiens eux-mêmes, par les peuples du paganisme. Dans le second siècle de l'église, dit M. de Châteaubriand, on les accusait de sacrifier un enfant, d'en boire le sang, d'en manger la chair, de faire dans leurs assemblées secrètes éteindre les flambeaux par des chiens, et de s'unir dans l'ombre; au hasard, comme des bêtes (4). Saint Épiphane fait une peinture abominable des crimes que, du temps de l'empereur Adrien, beaucoup de citovens s'accordaient à mettre sur le compte des Gnostiques. Un bruit accrédité dans Rome avait persuadé au peuple que ces bérésiarques se réunissaient la nuit de Noël dans des repaires souterrains, et que là ils cohabitaient pèle-mèle, après avoir éteint les lumières, avec tontes les personnes de leur secte, sans exception de mère ni de sœur; au bout de neul mois, ajoutait-on, l'ou se formait de nouveau en assemblée; les mères apportaient les fruits qui étaient nés de ce commerce souvent incestueux ; l'on incisait par tout le corps les chairs des nouveau-nés, on recevait leur sang dans des fioles, et ce liquide, mêlé aux cendres de leurs cadavres à dessein consumés pour cet effet, servait ensuite d'assaisonnement à tous leurs mets. Tous ceux, prétendait-on, qui avaient pris part à ces festins, adeptes on non, demenraient ou devenaient ennemis irréconciliables de Dieu (2). La peinture de ces agapes a

<sup>(</sup>i) De Childrastriand, Attacks Autoriques, t. S. p. 106. Édition de Pourret.

certainement servi de modèle à celle des repas des secciers et du sabbat. Personne n'est plus tenté d'ajouter foi aux homicides des premiers chrétiens et des Guostiques; les infanticides et les abominations qui ont fait condamner par l'inquisition moderne tant de Strigez et de Lauciez, ne méritaient pas davantage d'être pris au sérieux.

## S III.

Démotshitrie du docteur Édeline. — Condomnation de organizateur à une prima perpetaclie.

#### 1453.

Pendant que les événemens que nous venons de rapporter s'accomplissaient sur les rives du Léman. M' Edelin su Edeline, docteur en Sorbonne, ancien prieur d'une communauté religieuse, osait enseigner dans le Poitou que le culte des esprits inferuaux, auquel une fonle de malheureux croyaient défèrer, n'était qu'un culte imaginaire, qu'il y avait de la cruauté à faire périr tant de gens que les illusions des sens ou du sommeil entretenaient dans une funeste errour de jugement.

Le moment n'était pas éloigné où cet homme couragens, dont l'éloquence avait réduit au silence les plus intrépides théologieus, et raienti pendant un instant l'effusion du sang, serait lui-même sommé de comparaître devant un tribunal et obligé de s'expliquer sur le fond de ses croyances. Edelin, le jour où l'on s'empara de sa personne, n'était plus en état de discuter ni même d'apprécier la portée de ses paroles. Ses interrogatoires, qui se lisaient encore sur des registres conservés à Poitiers du temps de Bodin, ne laissent aucun donte sur l'état d'aliénation de ses facultés intellectuelles au moment de son procès.

En effet, il reconnut alors qu'il s'était engagé de bonne heure à rendre un culte au diable, qu'il avait été transporté par un démon à certaines assemblées impies présidées par Satan, qui le visitait sons la forme d'un bélier neir, qu'il n'avait fait qu'obéir à ce nouveau maître en préciant du haut de la chaire que la sorcellerie n'est qu'une invention chimérique, qu'il avait poussé l'immoralité au point de prostituer son corps à un incube (1). Get étrange langage dans la bouche d'un prédicateur, qui avait commencé par saper avec tant de vigueur le système de la théologie classique, ne peut être attribué qu'à un dérangement du cerveau; le sorbonnien ne fut point condamné à perdre la vie, comme on l'a souvent prétendu dans plus d'un ouvrage, mais son sort ne fut pas moins eruel, puisque ses jours durent s'écouler dans l'obscurité d'un cachot froid et humide autant que malsain.

Depuis quatre siècles la mémoire d'Edeline a été vouée à une véritable exécration. Le nom de ce religieux a été constamment mis en avant, ainsi que celui de Jeanne Pothère et celui de Magdeleine de Cordone, chaque fois qu'il a été question de prouver, dans les dissertations de théologie, qu'aucune impureté, qu'aucune débauche, pas même la sodonie ne répugnaient aux esprits immondes et aux infimes qu'ils avaient soumis à leur dégoûtant esclavage. Comment n'a-t-on pas senti plus tôt, n'a-t-on pas compris tout de suite que certains témoignages n'ont de valeur que pour caractériser le plus triste égarement du jugement et de la raison? Jacquier, qui avait connu Edeline du temps de sa prospérité, Bodin, Del Rio, Delancre, aut raconté l'histoire de ce prédicateur, après Mous-

<sup>(1)</sup> Fodin, Démoumente, prélier, p. 2, iii. 2, p. 91, 218, - Del Bin, p. 784.

trelet et Jean Chartier; ces écrivains ont répété pour la plupart qu'il avait des entretiens habituels avec le diable, qu'il avait cessé d'adorer le vral Dieu, qu'il adressait ses hommages et ses prières à Satan, que les ecclésiastiques qui commencent une fois à s'éloigner de la bonne voie sont les plus impudens sorciers. A présent qu'on est fixé sur la valeur de pareilles imputations, de pareils documens historiques, on conviendra qu'il était urgent que la raison fit justice d'une dectrine qui semblait avoir pris à tâche de montrer l'humanité sous le jour le plus dégradant et qui rendait dangereux jusqu'à l'ésan de la justice et de la charité (1).

#### 5 IV.

Le détre de la previère s'introbit et règne épidémiquement dans l'Artics. — Brancoup d'ablente cont exécutés à mort dans ce page.

### 1659.

Les théologiens out soutenu que les démons étaient parvenus, en 1\(\frac{1}{2}\) à imposer leur domination aux citoyens de l'Artois. Il est positif qu'à cette époque un certain nomhre d'habitans de ce pays confessèrent en justice qu'ils assistaient la muit à des réunions prohibées on ils étaient apportés par des démons, qu'ils engageaient là leur foi à un être impur, qu'ils s'y livraient à la copulation avec des esprits après avoir accepte la monnale du diable et partage l'abondance de ses festins; qu'an bout du compte ils se retrouvaient conchés le matin à leur domicile sans savoir au juste comment ils y avaient éte rapportés. Ces aveux

Comparez : Inoquier, Fingerliam Seperitoroum, in Sr. Francolutti, 1981. —
 Manchelet, Chronignes de France, Str., 2 vol. in-folio. — Del Rio, Diagnizformem magaziaren, etc., p. 719. — Johan Chartier, Majoire de Charles FIL.

suffisaient que de reste pour donner l'alarme à la sacrée faculté!

Les prétendus sorciers artésiens dénoncèrent aux tribunaux constitués pour les juger une foule d'innocens qu'ils prétendaient avoir vu figurer dans leurs sociétés mystérieuses. Par un raffinement de cupidité et de barbarie qui pent-être n'était pas nouveau, les juges firent tomber euxmèmes à dessein des soupçons sur des personnages dont ils convoitaient les richesses. Bref il n'y eut plus de sécurité pour personne. Wier, Del Rio, plusieurs autres théologiens ou démonographes ont reproduit le récit de ces abominations, qu'il faut lire de préférence dans les chroniques de Meyer sur les Flandres ou dans celles de Monstrelet.

Voici ce que raconte à ce sujet notre vieux chroniquem : En 1459, en la ville d'Arras, au pays d'Artois, advint un terrible cas et pitovable que l'on nommoit Vandoisie, ne sals pourquoi. Mais l'on disoit que c'estoient aucunes gens, bommes et femmes, qui de puit se transportoient par vertu du diable des places où ils estoient, et soudainement se trouvoient en aucons lieny, arrière des gens, ès bois ou és déserts, là où ils se treuvoient en très grand nombre, hommes et femmes; et tronvoieni illec un diable en forme d'homme, doquel ils ne virent jamais le visage; et ce diable lear lisoit on lear disoit ses commandements et ordonnances, et comment et par quelle manière ils le devoient avrer et servir, puis faisoit par chacun d'eux baiser son derrière et puis il bailloit à chacun un peu d'argent, et finalement leur administroit vins et viandes en grand' largesse, dont ils se repaissoient, et puis tout à coup chacun prenoit sa chacane, et en ce point s'éteindoit la lumière, et connaissolent l'un l'autre charnellement, et ce fait, tout soudai-

nement se retrouvoit chacun en la place dont ils estolent partis premièrement. Pour cette folie furent prins et emprisonnés plusieurs notables gens de ladite ville d'Arras et autres moindres gens, femmes folieuses et autres, et furent tellement géhinés et si terriblement tourmentés que les ous confessèrent le cas leur être tout ainsi advenu comme dit est; et outre plus confessérent avoir veu et cogneu en leur assemblée plusiours gens notables, prélats, seignours et autres gouverneurs de builliages et de villes, voire tels, selon commune renommée, que les examinateurs et les juges leur nommoient et mettoient en bonche; si que par force de peine et de tourments ils les accusoient et disoient que voirement ils les y avoient veus, et les aucuns ainsi nommés étoient tantôt après prins et emprisonnés et mis à torture, et tant et si louguement et par tant de fois que confesser le Jeur convenoit; et furent ceux-ci qui étoieni des moindres gensexécutés et brûlés inhumainement, Aucums autres plus riches et plus puissants se racheptèrent. par force d'argent pour éviter les peines et les hontes que l'on leur faisoit, et de tels y out des plus grands qui furent. prèchès et séduits par les examinateurs qui leur dounoient à entendre et leur promettaient, s'ils confessoient le cas, qu'ils ne perdroient ne corps ne biens. Tels y ent qui souffrirent en merveilleuse patience et constance les peines et les tourments, mais ne voulurent rien confesser à feur prôjudice; trop bien donnérent argent aux juges et à ceux qui les pouvoient relever de leurs peines. Autres v ent qui se absenterent et vuidèrent du pays, et prouvèrent leur innocence; si qu'ils en demeurérent paisibles; etc. (1).

<sup>(1)</sup> Comparez: Jac Meyer, Jonal. Flandiccount, Sr. 10. — Meantriet, Aroniques, etc., Sr. 2. — Del Sin, Despuisil, templescount, p. 821. — J. Wier, Open counts, p. 200.

Ce passage laisse déjà entrevoir en partie les malheurs auxquels la poursuite acharmée des faux disciples de Satan exposait les sociétés d'autrefois. Le surnom de Vaudois dont on se servait pour désigner les prétendus sujets du diable n'était rien moins que rassurant pour les prévenns, puisque les Vandois avaient été exterminés à feu et à sang; on ne se montra pas moins cruel envers les démonoblitres d'Arras.

La maladie de l'Artois offre comme le type d'une contagion morale qui se représentera bientôt à notre observation sous les formes les plus étranges. Pour éviter les redites et ne pas anticiper sur les faits, je me contenteral de faire observer, quant à présent, que c'étaient probablement, ainsi que l'avait d'abord entrevu et soutenu le courageux Edeline, des conceptions nées dans le cerveau pendant le sommeil, qui portaient les malades de l'Artois à croire et à confesser qu'ils s'étaient éloignés la nuit de leurs demeures, qu'ils avaient figuré à des assemblées diaholiques, bu et mangé avec le diable, pratiqué l'acte de chair avec des esprits, et aperçu dans les groupes une fonle d'innocens qu'ils exposaient à perdre la vie, Il est possible aussi que les hallucinations et les idées fixes aient pris naissance sur quelques-uns de ces monomoniaques pendant la veille. Quoi qu'il en soit de ces suppositions , il est évident que tous ceux qui, en s'accusant ou en accusant les autres, croyaient sincèrement rendre hommage à la vérité, avaient cessé de jouir de leur bon seus , puisqu'ils étaient devenus incapables, dans la pratique des choses de la vie, de distinguer le faux d'avec je vral, Dans cette circonstance les théologiens prenaient donc encore des ballucinés et de véritables monomaniaques pour des apostats et des hérétiques, et c'est tout à fait à

tort que Monstrelet suppose que tous les prévenus et tous les condamnés jouissaient positivement à Arras de la plénitude de leur jugement.

# 5 V.

Anthropophagie prétendue des habitant de la Hante-Allemane. — Cent Semme s'avennent d'avoir commis des mourtres et d'avoir colabilé avec des démus. — Condamnations au feu.

#### De 1484 à 1500.

Pendant toute la fin de ce siècle, les inquisiteurs d'Allemagne livrèrent au bras séculier une multitude d'individus qui avaient la réputation de manger des enfans, et de rendre hommage au prince des esprits unisibles. Nous ne possédons pas les originaux des procédures qui furent dressées à une époque aussi éloignée par les frères de Saint-Dominique; mais les témoignages que nous empruntons à Spranger, à Henry dit l'Instituteur, sont empreints de la plus grande authenticité, puisque ces inquisiteurs ont rempli dans cette triste circonstance les fonctions d'examinateurs et de juges (1).

Le contenu d'une bulle fulminée en 4484 par Innocent VIII indique d'abord que la démonolâtrie était surtout enracinée alors à Cologne, à Mayence, à Trèves, à Sultzbourg, à Brême, et qu'en vain déjà l'église s'était efforcée d'en opèrer l'extirpation. Partout on répétait que le diable régnait en maître sur les hords du Rhin; partout on s'entretenait de l'association de certains misérables avec des démons, des infamies qu'ils commettaient dans leurs assemblées avec des diables incubes et sucrubes, de

Fr.-Jacq. Sprangeri, et Franc. Henrici, Institutoris, impusitorum hereticar praviletti, Malfeur malightorum.

l'obligation contractée par les sorciers de détruire et de manger les nouveau-nés avant qu'on leur eut administré la purification du baptème. Cette secte de religiounaires s'entendait aussi, affirmait-on, avec les esprits 
déchus, pour troubler l'équilibre de l'atmosphère, entrainer le dépérissement des vignobles, des vergers, des moissons, engendrer les épidémies, empoisonner les bestiaux, 
faire avorter les femmes, rendre les hommes impuissans. 
Les gémissemens du Saint-Père, l'indignation des inquisiteurs prouvent combien l'alarme du clergé était réelle et 
sérieuse (1).

Les malades qu'on arrêtait à tout bout de champ, parce que déjà ils avaient indiscrétement trahi le secret de leur prétendu commerce avec les esprits, s'empressaient, la plupart du temps, de confirmer par leurs aveux et par leurs révélations les charges qu'on produisait de tous oités contre les disciples de Satan; excepté dans le Labourd et dans le Bastan jamais peut-être le délire de la sercei-lerie ne causa à l'humanité des maux plus affligeaus.

Les impuisiteurs qui furent délégués alors dans la Haute-Allemagne connaissaient à fond tout ce que Nider, qu'ils citent à chaque instant, avait raconté de l'anthropophagie des Vaudois; ils durent certainement, dans leurs instructions pastorales, chercher à mettre les familles en garde contre l'instinct qu'on disait porter les démonolàtres à dérober et à manger les enfans; ils ne furent pas, en dressant leurs procédures, sans insister auprès des prévenus pour s'assurer s'ils avaient ou non mangé de la chair humaine. Il ne faut donc pas s'étonner si, en première li-

<sup>(</sup>i) Tenor buille apostoliou adversar herenes maieficorum is Malleo maleficorum, t. L. p. 1.

gne, le reproche d'avoir homicidé beaucoup d'enfans figure presque constamment parmi les chefs d'accusation qui servirent de prétexte à l'extermination des monomaniaques allemands, et si les aveux des prétendus coupables contribuérent si souvent à les faire passer pour des respèces de cannibales.

Un an après la promulgation de la buile d'Innocent VIII, un inquisiteur crut constater que les sorcières de Burbie étaient dans l'usage, chaque fois qu'elles se réunissaient la nuit pour prendre leurs ébats, d'égorger un enfant, d'en hoire le bouillon, d'en dévorer les chairs. Quaranteune femmes prévenues d'avoir participé à de pureils crimes périrent en une année par le supplice du feu. Beaucoup de personnes du sexe craignant d'éprouver le même sort cherchèrent un refuge sur les terres de Sigismond, en Autriche (1).

Nous ne possédons presque aucun détail sur le procès ou mieux sur les procès de Burbie; il est dit sculement dans l'ouvrage de Sprauger, que toutes les victimes confessérent hantement, entre autres choses, qu'elles se livraient habituellement à la copulation avec des incubes (2). On pent inférer de cet aveu seul que ces malheureuses n'étaient pas exemptes d'hallucinations; il y a donc tout à parier que leurs homicides n'étaient pas moins imaginaires que leurs accouplemens avec des êtres participant de la nature spirituelle.

Quarante-huit autres hallocinées, qui furent pareillement brûlées, soit à Constance soit à Bavensburg, dans l'espace de cinq ans, confessérent aussi qu'elles s'étaient

Spranger, et Henricus, Institutor, in Maléro mate/secress, 1, 1, p. 165, 680 m de Lyon, on 1605.

<sup>(2)</sup> Mid., t. 1, p. 192.

prostituées à des incubes, les unes dés l'âge de douze ans, les autres à vingt on à trente ans, et qu'elles avaient consenti de plein gré à partager leur couche avec de pareils amans pour se rendre encore plus criminelles aux yeux de Dieu. Dans cette circonstance ce furent encore des sensations viscérales maladires et des sensations errenées du toucher qui contribuèrent à fausser le jugement des condammées (1).

Dans le diorèse de Bâle, une villageoise eucere jeune, dont la grand'mère avait été exécutée à mort à Strasbourg en qualité de sorcière, se vanta d'avoir fait partie anciennement de la corporation des sorciers, assurant toutefois que depuis assez longtemps elle avait cessé de hanter la société des démons.

Les juges ecclésiastiques ayant demandé à cette fille s'il était réel que les adorateurs du diable pussent se faire emporter loin de lour domicile et à travers l'air, par des esprits, ou si les voyages qu'ils prétendaient faire si souvent la nuit n'étaient qu'imaginaires, elle répondit qu'elle avait été autrelois emportée à de grandes distances ainsi que son aleule, que le diable l'avait transportée notamment par l'air de Strasbourg à Cologne, que les sorciers, qui ne voulaient pas quitter leur domicile, pouvaient cependant, par une faveur spéciale, obtenir de voir de leur lit tout ce qui se passait au loin dans les assemblées de leurs coreligionnaires, qu'il leur suffisait pour cela d'implorer avant le sommeil l'assistance de Beelzébuth, en se conchant sur le côté gauche (2).

Cette fille appartient à la catégorie de ces anciennes

(2) Springer, Hist., p. 182.

<sup>(1)</sup> Springer, in Malley analysiogram, p. 182.

hallocinées qui, tout en paraissant rentrées dans leurs habitudes de raison, n'en sent pas moins incapables de rectifier d'anciennes erreurs de jugement, attendu qu'elles reposent sur des sensations dont elles ne sauraient admettre la fausseté. Aussi demoure-t-elle persuadée, encore à présent qu'elle ne songe plus au commerce du démon, qu'elle a réellement effectué, pendant qu'elle était malade, des voyages à travers l'atmosphère, que le diable lui servait alors de mouture; enfin que sa vue et ses autres sens out été positivement transportés par instans dans des lieux hantés par des démons , et qu'elle a pu jouir quelquefois du spectacle du sabbat sans beuger de son lit, La déposition de cette femme fut prise au sérieux; l'on crut de même qu'elle avait vu, chez son aieule, comme elle l'assurait fermement, une chandière remplie de têtes d'enfans (1)

Les sages-femmes étaient encore plus redoutées aur les bords du Ilhin, que les sorciéres appartenant aux autres professions. L'exercice de leur ministère les obligeant ou leur permettant chaque jour d'approcher des nouvelles acconchées, l'on supposait que le diable avait un grand intérét à les attirer dans son parti, et que la plupart d'entre elles se constituaient à son service pour consommer la destruction des nouveau-nés. Le précédent témoin attesta qu'il était à sa connaissance que les matrones tuaient, par l'ordre de Beelzébuth, une infinité de petits malheureux. Cette dernière assertion doit-elle être mise aussi sur le compte du délire?

Une sage-femme qui fut brûlée vive à Dann, dans le diocèse de Bâle, s'y accusa d'avoir à elle seule donné la

<sup>(</sup>i) Spranger, in Meilies malericorum, t. I. p. 162.

mort à plus de quarante enfans. À peine, à l'en croire, ses victimes avaient-elles commencé à humer le premier sonffle de vie , qu'elles étaient sacrifiées (1). Bodin ne craint pas d'ajonter qu'elle allait ensuite la nuit déterrer les cadavres de ces innocens et qu'elle s'en nourrissait après les avoir fait rôtir dans un four (2).

Une seconde matrone convint qu'elle avait immolé dans le cours de sa vie un nombre effrayant de nouveau-nés. Le peuple de Strasbourg prétendit qu'il était arrivé à cette misérable de laisser tomber à son insu un bras d'enfant sur le pavé; les juges ecclésiastiques crurent constater que ce bras avait été ravi à un enfant mort sans haptême; la matrone fut livrée à l'exécuteur public et brûlée (3).

Malgré l'apparente authenticité de ces confessions et la gravité en apparence accablante des autres preuves qui semblent s'élever contre les matrones allemandes, l'avone que j'ai peine à me décider à croire que des enfans alent péri, surtout en si grand nombre, à Bâle, à Strasbourg et dans une foule d'autres localités par la main des sagesfemmes; je suis plutôt porté à penser que ces malheureuses se sont accusées de crimes qu'elles n'avaient point commis. Dira-t-on que c'était la nature de leur délire qui les portait à tuer, que ce n'était pas la première fois qu'on voyait des monomaniaques tremper leurs mains dans le sang parce qu'elles se sentaient poussées par une force irrésistible ou, commeon le disait alors, par la volonté du démon? Mais pour que cette explication put acquérir quelque valeur il faudrait admettre que ces femmes sont restées pendant un grand nombre d'années sous l'empire

<sup>(</sup>i) Spranger, in Malley muleflesswer, p. 232.

<sup>(2)</sup> Holm, Démenonanie des sereiers, p. 23.

<sup>(3)</sup> Springer, loco citato.

d'une monomanie homicide; que l'existence de leur délire ne s'est pourtant jamais trable aux yeux de personne, jusqu'au moment de leur arrestation ; et que, dans un pays où les matrones inspiraient tant de défiance aux villageois, il a été loisible à des monomanisques de tuer des centaines d'enfans à l'insu des pères et mères ; on conviendra peut-être de l'impossibilité d'accèder à de pareilles suppositions. D'un autre obé, si les sages-femmes cussent possédé la plénitude de leur raison, dans quel but enssent-elles immolé tous ces nouveau-nés? Ce ne pent pas être dans le but de se rendre agréables au diable, comme le croyasent les inquisiteurs. N'ai-je pas fait voir que le diable n'était point adoré sur les bords du Rhin et que ce sont des monomaniaques qui ont accredité l'idée que certains individus rendaient hommage au dieu du mal? Du moment ou il reste établi que les matrones allemandes n'entretenaient en réalité aucun commerce avec les esprits déchus, on ne voit plus sur quoi on se fonderait pour soutenir qu'elles avaient intérêt à exterminer les rejetons de la chrétienté. Il semble donc évident que ces malbeureuses avaient l'esprit fasciné par le délire de la sorcellerie, et que ce délire seul les portait à dire qu'elles prenaient plaisir à homicider les nouveau-nes. Sans aucun doute la folie aurait pu les pousser à tuer ; mais il leur eût été impossible de dissimuler longtemps leur penchant pour le meartre et d'échapper à la vigilance des familles. Les crimes qui ont été imputés à ces monomanisques ne sont done rien moins qu'avérés.

Parmi les malades que les inquisiteurs brûleient, il se treuvait aussi des monomaniques que l'on appelait tempestières, et qui s'accusaient de s'être entendues avec le diable pour exciter de violens orages. Des villageois occupés à leurs plaisirs furent surpris dans les environs de Bâle par une tempête subite et furieuse qui les força d'interrompre leurs danses. Une maiheureuse femme, qu'on n'avait pas voulu admettre à cette espèce de fête, et que ce refus avait irritée, s'accusa d'avoir excité l'ouragan pour satisfaire à l'esprit de vengeance. Le démon, confessa-t-eile, ayant consenti à seconder mes vues, j'ai été emportée par lui à travers l'air jusqu'au sommet de la montagne. La j'ai pratiqué dans la terre une fossette où j'ai déposé de l'urine; c'est avec ce liquide que la grête qui a ravagé la terre a été formée. Cette femme était évidemment affectée de délire partiel; elle fut cendamnée au fen comme sorcière.

Les inquisiteurs firent périr avec non moins d'injustice et de cruauté une autre monomaniaque qui vint s'accuser d'avoir soulevé une tempête qui avait détruit toutes les récoltes du pays. Loin de chercher à dissimuler son prétendu crime, cette malade demanda à s'expliquer librement et se mit, aussitôt qu'elle fut débarrassée de ses chaînes, à raconter l'histoire qu'on va lice.

Je me suis engagée il y a longtemps, et de mon propre gré, dans les lieus du démon; depuis dix-huit ans je pratique l'acte de chair avec un incube. C'est à ma scélératesse qu'il faut attribuer les maux qui viennent de frapper la population de ce pays. Le jour su la grèle a tent détruit, Satan m'est apparu dans ma maison, vers l'heure de midi, et m'a amuoncé qu'il avuit l'intention de bouleverser toute la plaine de fluppel, en m'ordonnant de seconder ses projets. Je me suis acheminée aussitôt vers la campagne, emportant un peu d'eau dans un vase. En 'mettant le pied hors de la ville j'ai aperçu le diable qui m'attendait sons un arbre. Tout de suite j'ai répandu ma provisjon d'eau dans une cavité qui se trouvait à la portée de ma main; j'ai prononcé des paroles sacramentelles en agitant l'index, tandis que Satan se tenuit debout à mes côtés; l'eau s'est élevée en vapeur, et la grêle qui s'est formée par le pouvoir du diable a été ensuite lancée sur les moissons et sur les vignobles (1).

Cette femme parut sur le bûcher un crucifix à la main, répétant jusqu'à la mort qu'elle se repentait d'avoir commis les plus grands crimes, et qu'elle mourait avec joie dans l'espoir qu'elle allait être délivrée des importunités du démon.

Tel fut à peu près aussi le langage que tint une autre victime qui expira par les flammes, à Buchel, dans le diocèse de Bâle; cette malheureuse se reprochait d'avoir appartenu pendant six ans à un incube, d'avoir reçu les caresses de ce démon jusque dans le lit conjugal, aux côtés mêmes de son époux. On l'entendit souvent s'écrier sur le bûcher qu'enfin elle allait être sonstraite à la domination d'un amant aussi impur, qu'elle ne consentirait pas à ressaisir la vie quand blen même elle en aurait le pouvoir (2).

On le voit, dans teutes ces déplorables affaires, ni la folie des condamnés, ni l'invraisemblance de leurs assertions, ne pouvaient ébranler la conviction des inquisiteurs et des magistrats. Parmi les personnes qui furent brûlées à Strasbourg, une femme âgée se fit remarquer par\_une complète insensibilité aux plus horribles tortures. La même chose arrivait journellement à d'autres prévenues qu'en disait posséder le zort de la tarituraité : à la longue, l'épuisement de la sensibilité, plongeant ces infortunées dans une sorte d'abrutissement, ne permettait plus au cerveau

<sup>[1]</sup> Spranger, in Mailteo maleficorum, p. 173, 260.

<sup>(1)</sup> Spranger, shid., 4.1, p. 160.

de sentir ce qui se passait vers les membres sur lesquels le lourrean s'épuisait pourtant à tirer. Et bien! les théologiens crurent, en s'appuyant sur la déclaration de cette vieille, que la graisse d'un premier-né du sexe masculin procurait seule aux démonolatres la faculté de dormir peudant l'épreuve de la question (1).

On s'étonne de nos jours de voir les criminels disposer d'une vie que réclame la justice. Les démonolatres de la Haute-Allemagne arrivaient aux audiences la figure et le corps couverts de meurtrissures et d'ecchymoses. Probablement elles-mêmes se frappaient, à la manière des lypémaniaques, en cédant à l'impolsion du délire et du désespoir. C'était pourtant, à les en croire, le diable qui les mettait en cet état, et qui les battait en arrière parce qu'il était outré des aveux qu'elles faisaient aux juges. Finalement, poussées à bout de tous les côtés, n'ayant en perspective que leurs tortures morales, la question et le bûcher, elles cherchaient dans le suicide un remède contre tant de maux, et s'étranglaient avec les lambeaux de leur misérable dééroque, en s'attachant aux barreaux de leur prison (2).

Tels ont été les principaux traits, la principale physionomie du délire sous le pontificat d'Innocent VIII; déjà il est dit dans les procédures des inquisiteurs que le penchant pour le culte et la religion du diable était comme béréditaire dans certaines familles, dans certaines localités; qu'il se communiquait surfout aux personnes du sese; que les filles jesmes, à chevelures noires et abondamment fournies, étaient les plus disposées à céder aux séductions

<sup>(1)</sup> Spranger, in Malleo malejicorum, p. 105.

<sup>(</sup>Z) BALLY WE.

des incubes. Cela signific que la démonolátrie était plus fréquente sur la femme que sur l'homme, que l'hérédité et l'exemple sut toujours influé d'une manière facheuse sur la transmission de la folie, que les filles à formes dites hommasses sont très exposées à des sensations utérines qui leur rappellent pendant le sommeil ce qui se passe pendant l'union sexuelle (1).

Presque constamment, les divigations des malades se rapportent aux sujets religieux. Les hallucinations visuelles et tactiles sont encore peu variées; les démonolatres n'aperçoivent pas encore autour d'enx ces formes changeanies d'animaux qu'ils prendront plus tard pour des diables métamorphosés en bêtes; les femmes croient s'unir avec des incubes, mais jusqu'à présent elles ne croient pas s'accoupler avec des animanx immondes; elles ne sigualent pas encore ces sensitions étranges que d'autres attribueront bientôt à l'introduction des organes des esprits infernaux dans leurs parties génitales ; personne ne décrit encore en Allemagne les profamations du sabhat. Ces mélancoliques sont préoccupés, au contraire, de l'idée que le diable les oblige à faire le plus de mal pessible à l'humanité, et seriout aux enfans; ils voient le diable, ils l'entendent parler, ils se persuadent que Satan les roue de coups, ils abandonnent avec indifférence leur vie à la justice humaine, et se tuent avec résignation quand la vie leur devient par trop à charge.

Plus d'une fois, des personnes faibles, timides, éponvantées par l'idée de la question on vaincues par l'excès de la douleur, ont dû confesser, probablement, des choses qu'elles n'ignoraient pas être fausses. Tous les sujets qui ont prétendu apportenir à la secte du démon ne doivent pas par conséquent être comptés parmi les véritables mo. nomanisques; mais l'ensemble du tableau que nous venons d'esquisser reste pour caractériser un type pathologique incontestable.

## 5 VL

Hémonopative des moineaux de Cambrat, — Condomnative de Jeanne Potiére: à la prison.

#### 1491.

L'on crut, en 1491, que les esprits déchus avaient pris possession de tout un couvent de filles, à Cambrai, Cet événement, signalé par Christ Masseus, par Dei Rio, par Delaucre, a été raconté à peu près en res termes par les auteurs contemporains.

A partir de 1491 à 1494, c'est-à-dire pendant plus de quatre ans, des religieuses de Cambrai furent vexées d'une manière horrible par des démons. On voyait les possédées courir comme des chiennes à travers la campagne, s'élanter en l'air comme des oiseaux, grimper au tronc des arbres comme des chats, se suspendre aux branches, contre-faire les cris des animanx, deviner les choses cachées et présager l'avenir. La pratique des exorcismes, les traitemens variés que l'on fit subir aux possédées ne leur pro-curèrent aucun sonlagement; l'on prit le parti d'envoyer leurs noms à Rome, et ces noms furent lus tout haut par le pape pendant la célébration de la sainte messe. Le mal ne laissa pas de persister (1),

Vent-on connaître la cause de ce malheur? Le diable confessa lui-même qu'il uvait été introduit dans le couvent par une religieuse nommée Jeanne Pothière, qu'il avait colubité avec cette dévote qualre cent trente-quatre fois

<sup>(1)</sup> Company : Det Tio, Disquisit, megic., In. 6, p. 501.— Deleter, De Linerabilité et microlance, etc., p. 18.

dans le clottre, qu'elle n'était âgée que de neuf ans lorsqué ce commerce charnel avait commencé. L'on sut aussi que Jeanne Pothière se permettait avec le diable un commerce encore plus honteux (1).

Jeanne Pothière fut condamnée à la prison et mourut vers sa quarantième année dans les prisons de Cambrai.

Ce récit, trop surcinct pour caractériser complètement l'état pathologique des moinesses de Cambrai, ne laisse pas d'offrir un certain degré d'importance.

Il preuve d'abord que, dès la findecette période historique, les filles réunies en communauté étaient déjà sujettes à une affection mentale épidémique qui leur faisait croire et dire qu'elles étaient tombées au pouvoir des esprits malfaisans, et que cette espèce de délire se trahissait aux yeux des observateurs par une série d'actes bizarres et extravagans. L'on rétiendra que ces malades avaient déjà la prétention de lire dans l'avenir et de prophétiser, que le rétablissement des facultés mentales ne s'effectuait qu'avec peine et avec une excessive lenteur; à ces traits l'on commence à reconnaître les accidens qui constituent la démonopothie dont les ravages ont été par la suite si fréquens.

Ce récit prouve en second lieu que, quelque avant que l'on remente dans le passé, le délire des énergumènes exposait déjà, soit les malades elles-mêmes, soit les personnes qui faisaient partie de leur entourage, à des poursuites judicioires. Il n'est pas dit dans les anciens livres si Jeanne Pothière s'avoua coupable, si elle se dénouça ellemême comme recevant les faveurs et les caresses du diable, ou si ce furent les autres moinesses qui lui imputérent de pareils crimes. Jeanne Pothière put être victime d'une

<sup>(1)</sup> Del Hio, foco citato, p. 784.

perversion survenue dans ses sensations et dans ses facultés intellectuelles; elle put aussi succomber sons le poids des charges inventées par des énergumènes privées en partie de jugement et de raison. Dans la plupart des affaires analogues les filles mises en accusation out semblé prendre à tâche de calomnier elles-mêmes leur conduite et leurs propres mœurs, renchérissant presque toujours sur les dépositions des autres monomaniaques qui élevaient la voix pour les noircir; il est arrivé aussi que des possédées se sont seules dénoncées aux tribunaux : d'autres ont sontenu leur innocence avec une lucidité d'idées parfaite. Jeanne Pothière, en la supposant déraisonnable et hallneinée, devalt sembler coupable; les plus énergiques protestations n'auraient pas pu prévaloir, dans l'opinion des juges ecclésiastiques, pour la faire élargir, contre les témoignages des autres religieuses, lors même qu'elle cût été en état de se défendre. En somme, dans aucun cas il n'était loisible aux théologiens d'épargner les prévenus, soit que le diable accusateur parlát par la bouche d'autrui on par celle des aceusés.



## LIVRE TROISIÈME.

DE LA FOLIE CONSIDÉRÉE AU SEIZIÈME SIÈCLE.



## CHAPITBE PREMIER.

LA NATURE D'UNE POULE D'ADMIEUS BERVEUX, PLUSIEURS ESPÈCES DE MONOGRADE CONTINUENT À ÉTRE SOUNDANT MÉCONNUM PERDANT LE SEMPÉRE SIÈCLE, LE NORME DES ALMÉRÉS QUI PÉRISSENT SUR DES RICHERS EST CONSTRÉRAIRES.

Pendant le siècle qui vieut de s'écouler, les inquisiteurs et les théologieus sont descendus seuls ou presque seuls dans la lice, pour prouver qu'une multitude de malades atteints de délire partiel doivent être poursuivis et punis comme hérétiques; que l'explosieu de certains phénomènes nerveux, avec ou sans désordre des facultés inteltectuelles, tels que le mal cadue, l'extase, l'hystèrie, atteste la plupart du temps la présence des esprits muisibles dans les appareils affectés à l'innervation. Nons allous voir maintenant des hommes éminens par leur talent et par leur savoir et placés tout à fait en déhors de la corporation du clergé, embrasser avec une confiance aveugle, si ce n'est avec un fanatisme outré, l'opinion de ceux qui professent que l'homme pactise souvent avec les démons, et que beaucoup de maladies sont véritablement dues à des

influences surnaturelles. Parmi les noms dont l'autorité a contribué à rendre tout à fait populaire l'idée que la démonsurante, l'hystéro-demonopathie, la manthropie, l'obsession diabolique, ne constituent point de simples dérangemens fonctionnels, je citerai surtout ceux de Barthélemi de Lépine, de Feruel, d'Ambroise Paré, de Bodin, de Leloyer, de Boguet, L'on ne devra jamais prenoncer qu'avec vénération les noms de Ponzinthius, d'Alciat, du conrageux Wier, de Pigray, de Jean-Baptiste Porta, de Montaigne, qui onteu la gloire de faire comprendre aux savans que les phénomènes attribués au commerce de l'homme avec les êtres surnaturels sont du ressort de la pathologie, et que la société se montrait barbare en souscrivant froidement au supplice d'une infinité d'aliénés susceptibles pour la plupart de recouver l'usage de la raison.

Vers 1523, Barthélemi de Lépine, professeur en théologie, et frère de la congrégation de Saint-Dominique, publia sur les stryges une dissertation qui ne pouvait manquer d'édifier les partisans d'une saine orthodoxie, et qui, pendant plusieurs siècles, a fait autorité parmi les fidèles et parmi les juges cerlésiastiques.

Ce théologien soutient, entre autres choses, que les démonolitres jouissent positivement de la plénitude de leur raison, que leurs assertions, soit qu'ils parlent de leurs méfuits ou de ceux de leurs prétendus coreligionnaires, méritent une entière confiance en justice, qu'il n'est pas douteux qu'ils se réunissent fréquemment avec des démens dans des assemblées nocturnes où il se commet des actions inflimes et des crimes abominables; qu'il est positif qu'ils pratiquent l'acte de fornication soit entre eux, soit avec des esprits immondes, qu'enfin ils sont très acharnés contre les enfans, De Lépine cherrhe à prouver par des raisonnemens subtils que le diable apprend aux démonolàtres à se transformer en bêtes, que la métamorphose des sorcières en chattes est devenue excessivement fréquente, que les démonolàtres, en vertu d'un artifice diabolique, apparaissent récliement sous la forme féline, quand ils vont faire la chasse aux nourrissons.

Il convient que la pommade dite des sorciers, et que l'on croit douée de propriétés soporifiques, n'exerce aucune action sensible sur les fidèles; mais il croit qu'il ne faut pas inférer de là que son action soit également nulle sur les stryges; il faut croire au contraire, dit-il, qu'elle agit sur les sorciers avec énergie, parce que le diable intervient pour la rendre stupéfiante.

On doit regarder comme prouvé que beaucoup de démonolitres tembent dans une sorte d'extase au moment on le démonse dispose à les emporter loin des habitations, dans le lien où il se propose de tenir ses assemblées; que si certains sorciers, au lieu d'aller au sabbat corporellement, restent engourdis et comme morts dans leur lit ou dans quelque coin de leur maison, il ne fant pas chercher à les innocenter your cela; car quand on les interroge on s'aperçoit aussitôt qu'ils ont éprouvé pendant cette sorte de sommell les mêmes sensations que s'ils enssent été réellement présens aux assemblées présidées par Satan, et s'ils n'étaient point d'accord avec le prince des démons, ils ne jouiraient point d'un semblable privilège; le diable seul pent se charger d'imprimer dans leur esprit d'anssi absminables peintures; les adorateurs du vrai Dieu ne sont point assaillis par de pareilles visions.

On remarquera, dit de Lépine, que le nombre des démonolâtres devient de jour en jour de plus en plus ef-

frayant. S'il était présumable que tous ces individus fussent atteints d'une mélancolie naturelle, ne devrait-on pas regarder comme tout à fait étranges l'invasion et la propagation d'un mal qui se manifesterait sur tant de citevens à la lois, et qui produirait partout les mêmes idées délirantes, les mêmes sensations de la vue, de l'ouie et du toucher? Une preuve que les stryges hantent positivement la compagule des démons, c'est que de temps à autre on arrête lein des villes des démonolatres nus ou à moitié nus, qui rapportent la manière dont le diable les a délaissés avec intention soft dans la plaine, soit sur les grands chemins, pour leur infliger quelque correction. Onelle pitié pourrait-on accorder à des misérables qui ont un commerce effectif avec les esprits déchus ? Les démonolaires doivent être vonés à l'extermination; il faut les immoler lors même qu'ils ne sout en profequ'à des sensations, qu'à des idées illusoires; car conx qui abhorrent l'engeance infernale ne sont point exposés à de pareilles aberrations des sens ou de l'entendement (1).

Les décisions de Barthélemi de Lépène ont presque toujours été adoptées sans contradiction par les démonographes de tous les pays; les opinions établies par ce théologien, soit dans l'ouvrage que nous venons de parcourir, soit dans celui où il s'attache à réfuter les argumens de l'onziniblus, ne peuvent inspirer que peu de sympathie pour la mémoire d'un homme qui à contribué à faire répandre des flots de sang (2).

François Pic de la Mirandole n'imagine pas qu'ou puisse révoquer en doute la possibilité de la cohabitation des démonolitres avec les esprits déchus. Il a connu, dit-il

Directio de strypitus, per eximiam, etc. Rorth. de Spinà.
 Borth. de Spinà, in Francischima, de Asmiti apologist.

un prêtre âgé de soixante-quinze ans qui avait en pendant quarante aus acconstance avec un démon succube, qu'il nommait Hermeline et qui le suivoit partout, même sur les places publiques, lui apparaissant sous les traits d'une femme; ce prêtre croyalt échanger avec cette espèce de spectre, que personne ne pouvait apércevoir, des paroles singulières, et qui faisaient dire à certaines gens qu'il était fout. François Pic estime que cet ecclésiastique avait un commerce charuel effectif avec ce fantôme, et il assure qu'une autre succube, qu'il appelle Fiorina, entraîns pareillement pendant trente ans un second prêtre au même genre de débauche. Selon Bodin, l'amant d'Hermeline confessa aussi qu'il avait humé le sang de plusieurs petits enfans et il fut brûlé tout vif (1)....

François Pic est persuadé que l'ombre de son oncle Jean est réellement apparue, au milieu d'un nuage de feu, au fameux bénédictin Savonarola (2). Il rapporte sérieusement que ce même personnage, qui était évidemment sujet à de fréquentes ballocinations de la voe et de l'ouie, à des accès de ravissement curieux, était souvent obligé d'en venir aux prises avec des légions de diables, qu'ils feignaient d'estropier son nom et qu'ils rép étaient sans cesse qu'ils en feraient bien tant et tant que le moine serait contraint de làcher pied (3).

Il ne craint par de raconter que plus d'une fois le saintesprit est venu se poser sur l'épaule de Savonarola, que le bénédictin ne pouvait se lasser d'admirer son plumage

J.-Francou Pic de la Mazandole, la Pournotione — Bodon. Divinonomissio des Aproless, in 47, p. 107.

<sup>(2)</sup> John-France Pier, etc., in Fibit Adatom Pier-

<sup>(3</sup> J.-Pr. Fir, in Phil Savonarcia, p. 12).

aux reflets d'or et d'argent, que le divin oiseau faisait entendre un murmure particulier en introduisant son bec dans l'oreille de son protégé (1).

Enfin François Pic se vante d'avoir lui-même découvert un jour la supercherie d'un diable qui apparaissait à une femme simple sous la figure d'un enfant, et qui se faisait passer pour l'enfant Jésus. Le confesseur de l'obsédée ne soupçonnait pas lui-même le stratagème de ce démon; mais d'après les réflexions de François Pic on s'aperçut bientiét que cet enfant se trompait dans ses prédictions et on inféra de la qu'il appartenait à la cohorte des mauvais anges.

Mélanchthona affirmé, suivant Leloyer, avoir vu plusieurs spectres, et avoir discouru et devisé longtemps avec eux (2).

Il racente qu'un jour que la veuve de son oncle était assisc éplorée et pensive au coin de son âtre, deux spectres se montrèrent tout-à-coup à ses oltés. « L'un avait l'habêt, la représentation, le port et la forme de son défont mori, et tel se disait être aussi. L'autre, fort grand de stature, était habillé en cordelier. « Le spectre qui représentait le mori, après avoir adressé à la tante de Mélanch-thon quelques paroles consolantes, demanda à lui parler en particulier; mais avant de se retirer, il la toucha de sa main qui lui parut brûlante; cela fait, le spectre disparent avec le fantôme du cordelier (3).

Mélanchthon, sons soupçonner l'état maladif auquel doit être attribuée une semblable vision, croit devoir examiner

<sup>(</sup>i) J.-Ve. Fie, in Fitel Suronarology, UM.

Comparer: Wieri, Opera smain, p. 52, § 3. — Lebour, Des speciess, § 5, p. 429.

<sup>(</sup>i) Leberer, surrage c26, t. 2, p. 106.

si ce furent des ames ou des esprits déchus qui se présentérent ainsi dans l'apportement de sa tante, et bien que le spectre qui représentait le défant se montrat très enclin à la dévotion, Mélanchthon opine à penser que ce furent deux démons qui jouèrent cette espèce de comédie,

Luther prétend et assure dans plusieurs passages de ses Colloguez que les esprits immondes trouvent un grand plaisir à faire tomber les personnes du sexe dans le péché de luxure. Il recut un matin, suivant Mélanchthon, la visite d'un diable costumé en ermite et dont les doizts lui parurent ressembler à des griffes d'oiseau (1).

Rien n'est plus connu que le fameux plaidoyer que Luther dit avoir soutenu au milieu de la nuit contre un spectre qui se prononcuit avec énergie contre les partisans des messes privées. Luther était donc parfois sujet à des visions, et il ne doutait pas que les esprits ne se passent mettre en rapport avec les créatures himaines (2).

Jérôme Cardan change si souvent de manière de voir et de langage, comme le fait justement observer Gabriel Nau6é, qu'il n'est pas toujours facile d'apprécier au juste le fond de ses opinions. Cependant il ne pouvait pas douter de la réalité des apporitions ; car il raconte qu'un soir Facio Cardan, son père, reçut la visite de sept diables qui ne craignirent point d'argumenter contre ce savant homme. Jérême ne répète-il pas aussi dans plusieurs de ses écrits qu'il a un génie pour protecteur? Jérôme Cardan a pourtant élevé la voix en faveur des démonotatres (3).

Jean Lange produit une observation qui a pour but de

Comparez: Wieri, Opera comia, p. 54. — Bodia, corrape cité, p. 107.
 Comparez: Lenglet-Duivesney, Recued de absocriations, etc., 1. 7, 2- partie, p. 188 et sair.

<sup>(</sup>I) G. Naulé, Apologie pour les grands hommes semponnés de magie, etc., p. 245 et sain. — Ill. Cordini, De vild proprié, ch. 47, p. 106, 187 — Line some De remain correctate.

preuver que le diable entasse quelquefois une foule de corps étrangers dans le canal alimentaire des possédés. Ulric Neussesser, cultivateur à Tugenstal, s'est tué, en 1580, avec un instrument tranchant. Quelques jours avant la mort, un haigneur est parvenu à extraire du bas-ventre d'Ulrie un énorme clou, en pratiquant une incision sur les tégumens qui offraient une saillie. Ceux qui procèdent à l'autopsie du maléfeié retirent à leur tour de l'estourae un énorme morceau de bois, quatre couteaux, deux plaques de fer, un tampon de cheveux. Tous ces objets ont été déposés la par un artifice diabelique (1), Lange n'hésite pas à consigner cet exemple comme propre à confirmer l'existence des maladies surnaturelles. Il est encore à sa conmissance qu'une femme démoniaque a vomi deux clous, des aiguilles, un paquet de cheveux.

Fernel possède quelques notions sur la frénésie, sur l'épilepsie, la manie, l'hypocoudrie et la mélancolie, dont il admet plusieurs espèces. Il cite souvent des passages empruntés à Hippocrate et à Galien; mais les descriptions de Fernel sont tellement concises, qu'on est tenté de penser qu'il a puisé dans les livres des anciens tout ce qu'il possède de connaissances sur la pathologie mentale et sur les affections du cerveau (2).

Fernel admet l'action des esprits malins sur le corps de l'homme; il croit que les adorateurs du démon peuvent, à l'aide d'imprécations, d'enchantemens, d'invocations, de talismans, attirer les esprits déclars dans le corps de leur ennemi, et que ces démons y causeut des accidens graves. Les possédés ressemblent souvent aux maniaques or-

J. Lange, Medicination epistolerase miscribence, etc., in-4: Blic, 1554, in. 1, epit. 38.

<sup>(2)</sup> Je size l'edition de Bonet, Gendre, 1679, p. 100, ch. 13. - Vair les Comultie.

dinaires, mais ils ont le privilége de lire dans le passé et de deviner les cheses les plus secrètes. Ils deviennent tout tremblans aussitôt que l'on fait retentir à leur oreille quelques paroles à la louange de Dieu. Il a été témoin d'un cas de délire causé par la présence du diable dans l'organisme, et qui fut d'abord mécounu par les plus doctes médecias de l'époque (1).

Ambroise Paré semble adopter la théorie des inquisitents et des autres pueumatographes, concernant le ponvoir des êtres surnaturels. Le diable compte sur la terre beaucoup de partisans; ceux-ci font un pacte avec les esprits et purviennent, à l'aide de moyens diaboliques et subtils, à déranger la santé en lésant l'entendement et les principales fonctions; l'expérience et le raisonnement nous obligent à confésser qu'il en est ainsi, puisque les lois infligent des ponitions aux sorciers et qu'on ne punit que les crimes avérés; de tout temps il a existé de pareils hommes.

Les démons se forment tout subit en ce qu'il leur ploist; someent on les void se transformer en serpents, crapaux, chat-humts, corbeaux, boues, asnez, chiens, chots, loups, taureaux; ils se transmuent en hommes et aussi en anges de lumière; ils hurient la unit et font bruit comme s'ils estoient enchaînes; ils remuent banés, tables, bereeut les enfants, feaillettent les livres, comptent l'argent..., jettent la vaisselle par terre, etc.; ils ont plusieurs noms comme : cacadémons, incubes, succubes, coquemares, gobelins, lutius, mauseis anges, Satan, Lucifer, etc. (2).

<sup>(1)</sup> J. Ferratti, Opera una cran matherea, in-folio, Genruir, 1179, p. 502, 803,[8, 2, ch. 16.

<sup>(2)</sup> Les (Euwerst. Andr. Paré, etc., tr. stit, Lynn, 1033, p. 780 et mir., édition de H. Malgalane, Paris, 1861, teme J., pages 53 et mir.

Les actions de Satan sont supernaturelles et incompréhenzibles, passant l'exprit humain, et n'en peut-on rendre raisan non plus que de l'aimant qui attire le ser et fait tourner l'aiguille..... Ceux qui sont possédés des démons parlent la langue tirée hors la bouche, par le ventre, par les parties naturelles; ils parlent divers languges incognus, sont trémbler la terre, tonner, esclairer, renter, desracinent et arrachent les arbres, sont marcher une muntague d'un lien en un antre, sonsièrent en l'air un chasteau et le remettent en sa place, fascinent les yeux et les esblouissent, etc.

 Incubes, sont démons qui se transforment en guise d'hommes et ont copulation avéc les femmes sorcières.
 Sucrubes, sont démons qui se transforment en guise de femmes, et telle habitation ne se fait pas seulement en dormont, mais aussi en veillant, »

Le diable, capital et ennemi juré de l'homme, nous afflige souvent de terribles maladies; il se concerte pour en venir à ses fins avec les socciers. Une observation rapportée par Fernel prouve que tels pendarz lancent des diables dans le corps des hommes et des femmes; ce fait mérite d'être récité :

Un jeune gentil-homme par intervalle de temps tomboit en certaine convulsion, tautost ayant le brus gauche seulement, tantost le droit, tautost un seul doigt, tantost une cuisse, tantost toutes deux, tautost l'espine du dos et tout le corps si soudainement remué et tourmenté par ceste convulsion qu'à grande difficulté quatre valets le pouvoient tenir au liet. Or est-il qu'il n'avoit aucunement le cerveau agité n'y tourmenté; il avoit la parole libre, l'esprit nullement troublé, et tous les seus entiers, mesme au plus fort de telle convulsion. Il esteit travaillé deux fois par jour, pour le moins, de telle convulsion, de laquelle estant sorty il se portoit bien, hors-mis qu'il se trouvoit fort las et rompu, à cause du tourment qu'il avoit souffert. Tout médecin bien advisé eust peu juger que c'estoit une vraye épilepsie, si avec cela les sens et l'esprit enssent esté troubiez. Tous les plus hraves médecins y estant appellez, jugérent que c'estoit une convulsion de fort près approchante de l'épilepsie, qui estoit excitée d'une vapeur maligne enclose dedans l'espine du dos, d'on telle vapeur s'espanchoit seulement aux nerfs qui ont leur origine d'icelle espine, sans en rien offencer le cerveau. Tel jugement ayant esté assis de la cause de la maladie, il ne fust rien oublié de tout ce que commande l'art pour soulager ce pauvre malade; mais en vain nous fismes tous nos efforts, estant plus de cent lieues esloignez de la cause de telle maladie.

Car le troisième mois, l'on descouvrit que c'estoit un diable qui estoit auteur de ce mal, lequel se déclara luy-mesme, parlant par la bouche du malade du grec et du latin à foison, encore que ledit malade ne sceust rien en grec. Il descouvroit le secret de ceux qui estoient là présents; et principalement des médecins, se mocquant d'eux pour ce qu'avecque grand danger il les avoit circonvenus, et qu'avecque des médecines inutiles ils avoient presque fait mourir le malade. Toutes et quantes fois que son père le venoît voir, incontinent que de loing il l'apperceroit, il crioit : faites-le retirer, empeschez qu'il n'entre, ou bien lux ostez la chaîne qu'il a au col : car comme chevalier qu'il estoit, suivant la coustume des chevaliers françois, il portoit le collier de l'ordre au bout duquel estoit l'image de Sainct-Michel. Quand ou lisoit quelque chose de la saincte escriture devant luy, il se hérissonnoit, se souslevoit et se tourmentoit bien plus qu'auparavant,

Quand le parexysme estoit passé, le panvre tourmenté se souvresoit de tout ce qu'il avoit dit ou fait, s'en repentant et disant que contre son vueuil il avoit ou faict ou dit cela,

Ce démon contraint par les cérémonies et exorcismes disoit qu'il estoit un esprit, et qu'il n'estoit point damné pour ancun forfait. Estant interrogé quel il estoit, ou par quel moven et par la puissance de qui il tourmentoit ainsi ce gentil-homme, il respondit qu'il y avoit beaucoup de domicilles où il se cachoit, et qu'au temps qu'il faisseit reposer le malade, il en alloit tourmenter d'autres. Au reste qu'il avoit esté jetté au corps de ce gentilhomme par un quidam qu'il ne vouloit nommer, et qu'il y estoit entré par les pieds, se rampout jusqu'au cerveau, et qu'il sortirolt par les pieds quand le jour pactionnéentre eux seroit venu, Il disconroit de beauenup d'autres cheses, selon la constume des démoniacies, vous assurant que je ne mets eccy en jeu comme une chose nouvelle, maisafin qu'on cognoisse que quelques fois les diables entrent dedans nos corps et qu'ils les bourrellent par tourments insudits. Quelquefois aussi ils n'entrent point dedans, mais agitent les bonnes humeurs du corps ou bien envoyent les méchantes aux principales parties ... etc. (4).

Ambroise Paré, voulant ensuite rappeler que les démues entassent su corps des pérasunes viscotes mille chooss estranges, couve vieux pannéoux, des os, des ferrements, des clous, des espines, du fit, des cheveux, des morceaux de bois, des serpents et autres choses monstrueuses, cite le fait d'Ulric Neussesser, et conclut que ce fut apparemment le diable qui fit apparaître les lames de fer et les

<sup>11</sup> Auto, Pure, edition citie; p. 26% - Yair anni Fernel, edition citie, p. 808.

autres objets (qui furent apperçus dans l'estomac et dans les intestins de ce lypémaniaque (1),

Ambroise Paré est considéré à juste titre comme le père de la chirurgie française; Fernel s'est acquis l'immortalité non seulement par ses ouvrages de médecine, mais encore en procédant expérimentalement et par le calcul à la détermination de la grandeur de la terre. Ou conçoit qu'il ne devait pas être facile au commun des médecins de se soustraire au prestige de semblables autorités.

Bodin, que son ouvrage sur la république, sa science profonde en diplomatie, sa réputation de jurisconsulte plaçaient si hant dans l'opinion de ses enntemporains, demande à cor et à cri le sang des démonolâtres; les plus grands hommes de son temps sont à ses yeux suspects d'apostasie, et il ne lui en coûte rien pour lancer des accusations capitales contre des savans tels que Wier, Cardan, J.-B. Porta. Le sang des victimes aurait pu retomber sur la tôte du dénonciateur, car Bodin a ôté aussi lui accusé de sacrifier à Beelzébuth.

Tout le monde a lu les principans chapitres du traité de la démonsurée (2). Tout ce qui a été avancé et sontenu par les inquisiteurs relativement au commerce de certains hommes avec les esprits déclus. Bodin le maintient comme avéré, comme incontestable, et il s'efforce par l'ascendant de sa logique, par le rapprochement et l'explication des faits, à imposer ses opinions même aux plus incrédules. De ce malheureux traité sont sortis en grande partie comme d'un arsenal amplement pourvu tous les traits, tous les argamens qui ont été décorhés depuis 1582 contre les mélancoliques par la tourbe des démonographes tulgaires.

<sup>(</sup>L) Ambe, Parè, édition dejà citée, poy. 784.

<sup>2)</sup> Bailin, To be demonspanne des sooners, Paris, in-4°, 1982.

Le but constant de Bodin, dans toute son argumentation, c'est de persuader à tout le monde que les démonolátres ne déraisonneut point, que leurs assertions ne dénotent aucun vice de la sensibilité; que du moment où les êtres surnaturels, déclus ou non déclus, peuvent, par une faveur spéciale, se matérialiser en quelque sorte, en se constituant comme l'ame d'une forme calquée sur celle des créatures humaines, l'action de ces êtres, sur les appareils des sens, devient tont aussi incontestable que celle que nous sommes convenus d'attribuer aux objets dont nous croyons recevoir à toute minute les impressions; qu'en conséquence, à moins de s'inscrire décidément en faux contre le témoignage des sens, et de briser pour toujours le glaive de la justice, l'on ne pent pas plus trouver à redire à la conduite des juges cerlésiastiques et des parlemens qui brûlent nos prétendus mélancoliques, qu'à celle du magistrat qui protège la société contre les entreprises des scélérats ordinaires,

Bodin raconte au long, dans sou premier livre, l'observation d'un halluciné qui, à force de s'exalter par la méditation, la lecture de la bible, la contemplation, devint sujet, vers l'âge de trente-sept aus, à des sensations qui lui causéreut une grande joie : un être surnaturel frappait, disait-il, à sa porte, frappait sur seu livre de prières, lui tirait les oreilles, lui adressait la parole, se montrait à sa vue sons la forme de rayons lumineux, chaque fois que Dieu se proposait de lui communiquer quelqu'avertissement. Un matin, cet esprit apparat sur ses couvertures, sous la forme d'un enfant vêtu d'une tunique d'un blanc éclatant, à reflets purpurius. Ce serviteur de Dieu ne doit-il pas être compté au nombre de ces personnages auxquels la protection d'un ange de lumière est assurée! s'écric Bodin. Cet anteur a connu un autre individu qui était jour et muit poursuivi par un esprit dont les formes lui paraissaient variables, qui l'importunait par d'abominables conseils, qui le vexait par ses attouchemens, qui le poussait à bout par ses méchancetés; à la fin, cet homme se décida à quitter son domicile, dans l'espoir de retrouver ailleurs le sommeil et le repes qu'il avait perdus. Bedin attribue ces vexations à la malice d'un esprit malfaisant.

Une jeune fille, que le vertueux Amyot entreprit en vain de consoler et de guérir, aperçut en priant sur la tombe de son père l'effigie d'un homme noir; ce spectre n'hésita point à confesser qu'il avait nom Satan, et lui donna l'ordre, en s'emparant de sa main, de se conformer dorénavant à ses volontés. Cette jeune fille, n'ayant point obéi assez aveuglément aux intentions du diable, se vit bientôt assiègée par un démon qui lui suggéra les plus facheux desseins, la poussant à voriférer, à se précipiter dans le puits, a se stranguler. Un jour Satan entreprit de la violer; elle se plaignit d'avoir ésé rudement froissée pendant cette lutte; une autre fois, elle fut reuversée sur le sol par ce redoutable emnemi. Yoilà, selon Bodin, un exemple frappant de l'obsession des mauvais esprits (1).

Cette fille aurait pu subir la défloration, ajoute-t-il : une foule de femmes ont perdu leur innocence la première fois que le démon les a accostées, la première fois qu'elles ont consenti à se faire emporter aux fêtes des esprits déchus. Les procédures qui constatent l'existence des incubes relatent aussi les sensations utérines, tactiles, visuelles, etc., que les femmes perçoivent pendant qu'elles s'abandonnent à des esprits lascifs. Le démon, qui fut expulsé par saint Bernard,

<sup>(1)</sup> Bodis, surrapress, p. 166.

avait imposé pendant six ans ses impures caresses à la même personne; une fille âgée de dix-huit ans, qui fut brûlée à Cerdène, se prostituait à un esprit; la sorcière qui fut brûlée en 1556, dans le voisinage de Laon, partageait son lit avec Satan; l'accomplement des hommes àvec des succubes est réel, mais plus rare (1).

La folie n'est pas nécessairement provoquée, mais elle l'est souvent, par l'action du diable sur nes organes.

Le sommunbulisme est provoqué quelquefois, probablement, par une stimulation surnaturelle.

Ceux qui sont possédés par un démon intérieur sont sujets à rejeter par la beuche des chiffons, du crin, du bols, des épingles; ils font seuvent d'étranges contorsions; une possédée de Joachin Val avait le mentou tourné vers la nuque, la langue poussée hors de la bouche; les sons qu'elle tirait de son gosier n'étaient pas sans analogie avec le croassement des corbeaux; elle linitait le ramage de la pie, le chant du coucou (2).

Le diable peut parier par la bouche des énergumènes ; il se sert souvent d'idiomes que les démoniaques ne comprennent pas ; il récite des choses que ceux-ci ignorent, Les organes des possédés sont mis en jeu par les démons comme des instrumens qu'ils manœuvrent avec habileté.

Les exorcistes sont exposés à devenir possédés à leur tour : saint Grégoire a vu le diable prendre possession d'un prêtre qui avait saisi une étole pour délivrer un énergumène des vexations d'un esprit impur; Nider a été témoin d'un accident pareil.

Les démons sont attirés dans l'organisme par les partes des démonolàtres; ils en sont chassés par la vertu des

<sup>(1)</sup> Bodin, ourrage cité, page 908.

<sup>(2)</sup> Bodin, third., page 169.

exorcismes. Les animaux peuvent être exorcisés comme les hommes; les habitations peuvent être purifiées par des exorcismes (1).

L'ame, l'essence spirituelle qui anime l'organisme, en peut être distraite et séparée pour un instant. C'est ce qui a lieu peudant le ravissement extatique; ée phénomène s'opère pur le pouvoir des êtres surnaturels. L'extase des démoninques suppose qu'ils vivent sous le joug de Satan; J. Cardan, qui se procurait des extases presque à volonté, était sous la domination de Satan. L'ame peut exécuter des pérégrinations lointaines : sept extatiques qui furent joués et brûlés à Nantes en 1549, et dont l'immobilité avait duré plusieurs heures, se vantaient de savoir ce qui s'était passé dans l'intérieur et dans les environs de la ville pendant la durée de leur accès; Jean-Baptiste Porta, le président Latourrette, le maître des requêtes Bellot ont entendu raronter à des extatiques des choses tout aussi extraordinaires.

Plusieurs médecins ont dit et laissé par écrit que la lycanthropie est une maladie d'hommes malades qui pensent être loups et vont courant parmi les bois, et de cet avis est Paul Æginet (Paul d'Égine); mais Théophraste, Pomponace et même Fernel, ont teun la lycanthropie pour une close très certaine, véritable, indubitable.

La monographie de Leloyer, sur les spectres, vit le jour quatre ans après le traité de la démonommée. Le conseiller augevin ne se présente pas, comme Bodin, les mains pleines d'une riche moisson de faits nouveaux empruntés aux actes des parlemens, et propres à fixer les caractères de la démonolâtrie; mais sa commissance profonde des langues, des littératures anciennes et modernes, l'a mis à même

<sup>(</sup>I) Bodie, oureagy cast, p. 150.

de rapprocher une variété infinie d'histoires on ne peut plus intéressantes pour l'entente des hallucinations.

Les voix perçues par certains individus, lorsqu'aucune créature humaine ne pent être soupçonnée de proférer des mots, sont des voix angéliques ou des voix démonisques, Les esprits malins, ne se montrant pas toujours quand ils parlent, ont donné à penser que les arbres et les statues pouvaient parler. Les chênes de Dodone, le taureau de Jupiter Bhodieu out artirulé des sons. Un chien a récité des vers (1).

Il est des lieux où l'on perçoit des soupirs, des gémissemens, où l'on entend des bruits de chaînes, des clameurs, des hennissemens où les apparitions se succèdent sous toutes les formes. Celui dont les sens sont ainsi tourmentés se trouve en présence des démons qu'on appelle lutius ou follets.

Les ames peuvent aussi, après la mort, impressionner les sens des vivons en prenant une forme lantastique. La fille du fameux jurisconsulte Dumoulin apparut au bailli de Coulommiers, son époux, et bui apprit le nom de ses assasins. Ce fut un spectre qui mit la justice sur lo voie d'un meurtre commis par L. Sornin sur la personne de son mari. L'ame de Commode, au lien de rassurer Caracalla, qui était souvent poursuivi par des formes menaçantes, bui tint un langage propre a le déconcerter (2).

Les apparitions d'ames sont cependant trompenses; les démons se font parfois passer pour des ames en peine. Un particulier, déplorant la perte récente de son ami, le sit une nuit arriver dans son appartement. Cette ombre se déponilla de ses vétemens, fit ses dispositions pour se

Pierre Lebeyer, quare illeres Der spectrer, etc., Augers, im-4v, 1568, im-2, rb.-6.

<sup>(2)</sup> Nor., L 2, rt. 4, p. 45, 59.

concher, et fit éprouver à celui qui observait tous ces mouvemens une sensation insupportable de froid eu s'étendant à côté de lui. Un follet, dont la main était molle comme du coton et froide comme de la glace, ne causa pas moins de frayeur à un ami de J. Cardan (1).

Les démons cherchent à nous épouvanter sous toutes sortes de formes. On lit dans Elien qu'un cultivateur fut poursuivi, après avoir tué un serpent d'un coup de bêche, par le spectre d'un reptile qui ne lui permit plus de goûter un instant de calme, et que ce malheureux devenu complétement fou se trouva dans la nécessité de se rendre avec ses amis au temple de Sérapis on l'on guerissait les forcenés et les ouragés (2).

Frère Adam a vu un démon prendre la forme d'un arbre chargé de glace, la forme d'un moine, d'un âne, d'un spectre noir monté sur un cheval de couleur baie. Vainement il a cherché à se déburrasser de cet ennemi à coups d'épée; il ne s'est trouvé en sûreté qu'après s'être enfermé dans un cercle et avoir vu l'esprit s'évanouir sous la forme d'une roue (3).

Les démons qui possèdent des corps vivans et qui se distinguent par leur loquacité, par leur aptitude à parler diverses langues, sont des esprits subtils et aériens.

Les démons qui possèdent les corps sans parler sont des esprits muets ; ils causent la léthargie, rendent les hommes insensibles, les exposent à tomber dans l'eau, dans le feu, comme s'ils étalent atteints du mai caduc (h).

La copulation des esprits incubes ou succubes avec les

<sup>(1)</sup> Leloper, Des spectors, p. 417-418, t. 1.

<sup>(2)</sup> BM, p. 521, L.L.

<sup>(</sup>I) Bod., p. 510, b.1.

H Hid, p. 300, 1.2.

individus de l'un on de l'autre sexe, peut être effective; elle n'est jamais féconde.

Les obsédés courent plusieurs sortes de dangers. Nicolo Aubry avant d'être possédée voyait rêder le diable autour de sa personne; Satan lui conseillait de s'étrangler, de se tour d'une manière ou d'une autre. Il poussait le vertueux Strogyre à se précipiter dans le gouffre des mers, à s'abimer dans les précipiees, à recourir pour mettre fin à ses jours à la strangulation (1).

Quelques personnes ne penvent vivre sans effroi dans certaines habitations. Chaque muit elles y sont réveillées par le bruit des coups qui résonnent sur les cloisons et sur les parquets; à chaque minute des éclats de rire, des sifflemens, des hattemens de mains attirent leur attention; leur rue est frappée par de subites apparitions d'ombres; des spectres leur saisissent les pieds, le nez, les oreilles, vont jusqu'à s'asseoir sur leur poitrine. Ces maiseus sont le rendez-vous des démons (2).

La métamorphose d'homme en animal n'est jamais effective. Elieparait telle pour le lycanthrope que Salan trompe avec un art inimitable. Ces démonolàtres, se voyant sous l'aspect d'une bête féroce on d'une fauve, se mettent à parcoorir les plaines et cherchent quelquefois à se repaitre de sang et de carnage (3).

En général, l'invasion d'une espère quelconque de folie suppose la préexistence d'un vice dans les organes. Le démon achève d'entraîner l'entier bouleversement des opérations de l'intellect en prenant possession des parties affectées (h).

<sup>(</sup>i) Lebryer, Bes spectres, p. 465.

<sup>(2)</sup> Biol., p. 898, 494,

<sup>[</sup>J. Daid., p. 272, L. S.

<sup>(4)</sup> Med., p. 265.

L'ame n'abandonne jamais le corps qu'à l'instant de lu mort. Elle est présente pendant le ravissement extatique des sorciers. Elle est tellement présecupée alors par la contituité des impressions dont elle est assaillie, par la vivacité des images dont le diable lui offre la représentation, que le patient paraît comme privé de vie. Le diable grave-t-il dans l'ame de l'extatique la pointure d'événemens récis, le sorcier peut à son réveil raconter avec fidélité des choics qui se sont rependant passées loin de lui. L'effet est le même que si l'ame cut solu on déplacement véritable (1).

J. François Ponzinibins examine et détruit une à une toutes les raisons qui servent de piédestal à la justice criminelle de son époque. Il ose écrire que la démonolàtrie constitue une maladie, qu'il faut attribuer à l'état de dépravation des seus tontes les sensations qui font croire aux Lawies qu'elles rendent un culte à Satan; qu'il est faux que certaines personnes puissent se réunir la nuit, à l'insude leur famille, dans des lieux fréquentés par des esprits ; que les accomplemens des sorciers, tous les crimes qu'ils ne demandent pas mienx que de supposer, ne sauraient être prouvés légalement; qu'il est atroce de brûler des visionnaires. It veut que ces insensés soient au moins ussistés, au moment de l'instruction de leur affaire, par des légistes, qui ne seront pas embarrassés pour démontrer que leurs dépositions ne doivent faire foi ni contre eux ni contre les autres. Il fait remarquer que les juges ecclésiastiques sont en opposition avec les décisions du concile d'Ancere, où il a été proclamé que les abominations attribuces aux sorciers ne sauraient être commises un réalité,

<sup>(</sup>i) Jhid., p. 625, L.1.

Il ne conçoit pas que l'invraisemblance des choses racontées par les démonolàtres n'ait pas fait ouvrir plus tôt les yeux aux personnes raisonnables. N'est-on pas dans l'usage de punir le faux témoignage? Pourquoi admettre dans cette circonstance des choses qui sont en opposition avec les lois de la nature? Les inquisiteurs devraient bien plutôt prendre à tâche de châtier ceux qui accréditent les erreurs qui concernent la sorcellerie (1).

André Alciat ne craint pas d'attaquer un impuisiteur, qui vient de faire mourir dans le Piémont une multitude d'hallucinés. Il rappelle aussi, lui, les dispositions du concile d'Angouri, où l'absurdité du sabbat des sorciers fut proclamée. Il demande qu'on s'en rapporte au témoignage des maris, qui jurent que les maiades qualifiées de sorcières ne sont jamais sorties la muit du lit où elles se sont conchées le soir avec eux, ou en leur présence; il attribue à nne disposition mélancolique les visions fantastiques des villagroises qui croient assister aux danses des démons; il peuse qu'elles sont atteintes du même mal que les haliprinés dont parle Pline, à l'occasion du mai dit de Faune, et qu'on pourrait les guérir pour la plupart, si leur état de misère leur permettait de se faire soigner. Il conclut que si les démonolàtres sont sujets à des accès de ravissement extatique., l'on n'est pas autorisé pour cela seul à disposer de leur vie; que ces ravissemens sont au contraire pour eux un motif d'excuse, puisqu'ils indiquent que leurs crimes ne sout point effectifs (2).

Lemnius Levinius reconnaît que les énergumènes se

Francious Pospisilius, deLenniu, in Thessero magne juris consultorum,
 5. — Comparez: Earth. de Lepine, in Novico matefacerom, p. 438 et mirtustro. 1, 2.

<sup>(2)</sup> Andr. Moirt, Pererga juris, liv. 8.

servent quelquefois en improvisant d'expressions inconnues, qu'ils paraissent posséder momentanément des langues qu'ils ne semblent pas avoir apprises. Il attribue cette faculté, qui suppose sur les individus une sorte de transport, à la vébémence de la stimulation cérébrale. Les humeurs viciées par la maladie agissent sur le cerveau comme un vin généreux; de même que le choc fait jaillir l'étincelle du silex, de même certaines puissances des organes sent mises en action par la stimulation fébrile. Les génies et les démons ne participent point à la production de ces phénomènes que l'application des moyens thérapeutiques dissipe quelquefois avec une grande promptitude. L'épilepsie qui a été attribuée à l'action des génies malfaisans n'est point une affection surnaturelle. C'est dans l'encéphale et dans les humeurs qu'il faut chercher la cause des accidens qui trahissent l'invasion du mai cadue (1).

Wier n'est que trop versé dans la science des esprits; il va jusqu'à supporter le nombre des diables qu'il divise par catégories, et porte à plusieurs millions (2). Il ne donte pas que la plupart des dérangemens de l'organisme ne soient occasionnés par la rage incessante de cette redoutable cohorte.

La mélaucolie peut être purement maladive; elle est presque toujours due à l'action des esprits sur l'encéphale,

L'atrabile, suivant l'énergique expression de saint Jérème, est le bain des démons. Les mélancoliques sont donc très exposés aux importunités de Satan,

L'hystéro-démonopathie, ou les convulsions démoniaques, s'expliquent par la présence de Satan dans l'écono-

Levini Lemnii, etc., Ocaliu naturu miracuia, etc., in-12, 1561, Sr. 2, th 2 et ch. 3.

<sup>(2)</sup> Wirri, etc., Opera cennia, Amsterden, 1988, p. 629 8 006.

mie où son incitation occasionne de graves désordres intellectuels et musculaires.

Toutes les sensations qui fout dire aux malades qu'ils sont en proie au tourment de l'obsession extérieure, out un fondement réel; les anges déchus harcèlent les sens avec une persévérance désespérante, et les effets de ces persécutions sont d'autant plus cuisans que le système nerveux est moins bien organisé.

Wice se fait pardonner ce début digne d'un licencié en Sorbonne en posant les vrais fondemens de la pathologie mentale, en se plaçant à ses risques et périls entre le fanotisme qui égorge et la folie qui impôre à mains jointes et comme un bienfait l'assistance du hourreau (1),

Wier comprend la nécessité d'approfondir les circonstances où sont placés les malheureux enclins à la mélancolie, à l'obsession diabolique, à l'hystéro-démonopathie, et il procède autant que possible à la détermination des causes qui provoquent la folie (2).

Il recueille ou rapproche un nombre de faits importans, décrit avec un certain soin plusieurs affections nerveuses dignes d'un grand intérêt, et dont la propagation est devenue inquiétante pour la société (3).

On apprend en méditant les faits rassemblés par Wier que les aliénés du seizième siècle attentaient souvent à leur existence, qu'ils avalaient fréquemment des fragmens d'os, des plumes, du fer; que les convulsions compliquées de délire régnaient souvent dans los communantés de nonnes, dans les écoles de garcons, qu'elles se manifestaient comme épidémiquement, que le délire de la diable-

<sup>(</sup>ii) Wiert, etc., Opena counin, p. 25h.

<sup>(2)</sup> Mod., p. 127.

<sup>(</sup>F) Bird. p. 200 et suivantes.

rie revêtait les formes les plus diverses, que l'on surprenait déjà des misérables qui simulaient la démonopathie, qu'on connaissait beancoup d'agens toxiques capables de déterminer, par leur ingestion dans l'économie, l'explosion subite d'un délire momentané (1).

Ce médecin a médité à fond les symptômes de la démonomanie, de la lycanthropie, de la mélancolie religieuse. Il a vu de près beaucoup d'aliénés, a réfléchi sur le contenu des procès de sorcellerie qui ont en le plus de retentissement dans le domaine de la chrétienté; il est demeuré persuadé, convaincu que les lycanthropes, les stryges que l'on s'acharne à brûler, sont en dehors de leurs habitudes de raison.

Wier répète sans cesse que les stryges et les lycanthropes mentent à leur insu, que le diable à porté le désordre dans leurs sens et dans leur entendement, qu'on devrait être frappé de l'absurdité de leurs assertions. Satan les trompe, dit-il encore, mais ils n'ent rien fait pour s'attirer les maux qui les frappent. Les maléfices qu'on leur impute ne sont dangereux pour personne ; les enfans qu'en prétend qu'ils ont dévoré n'ont pas cessé de jouir de la vie; les morts qu'ils prétendent avoir été déterrés n'out point quitté la place qu'ils occupent dans leur tombeau. On peut fixer les sorciers avec des liens, les enchaîner sur leur fit; ils n'en répéterent pas moius qu'ils dansent avec des esprits, qu'ils viennent de s'accoupler avec des incubes, Ceux qu'ils prétendent avoir assisté à leurs sabbats ont été. aperens ailleurs dans le même moment par des témoins digues de foi. Si quelquefois ils se laissent aller à des actes déraisonnables on s'ils commettent des homicides, c'est

<sup>(1)</sup> Wirti, etc., Opera censia, p. 281, 296, 302, 321, 322.

qu'ils ne sont plus capables d'apprécier la portée de leurs actions ou de résister à leurs impulsions. Ce qu'ils rapportent de leur commerce avec des diables ne leur semble pas susceptible d'être contesté; car ils ont éprouvé tout éveillés, pendant le transport extatique ou pendant leur sommeil, des sensations de la xue, de l'ouie, du goût et du toucher propres à leur persuader qu'ils ne peuvent pas se faire illusion à cet égard. Rien dans tout cela ne constitue le crime de lése-majesté divine; par le fait ces insensés sont incapables de se tivrer aux prutiques d'une religion quelconque. Impressionnés comme ils le sont par des fantômes, ils tournent ensuite dans un cercle d'idées fixes, s'imaginent faire des courses lointaines, et commettre mille forfaits, quand en définitive ils n'ont rien à se reprorher envers l'humanité.

Wier soutient que la monomanie homicide des habitans du pays de Vaud u'a pu être accréditée que par des imbéciles ou des ignorans; que les stryges dont ou répandait le sang sur les rives du Léman, sur les bords du Rhin, dans la Savoie et ailleurs, n'avaient jamais eu ni délits ni meurtres à se reprocher. Il cite d'autres exemples de condamnations toutes récentes où la folie et l'innocence des condamnés lui paraissent aussi incontestables que l'évidence (1).

Il s'élère contre l'usage où l'on est de jeter les stryges dans des cachots sombres, froids, humides, ou le chagrin, le désespoir et la frayeur achèvent de bouleverser leur morai et leur entendement. C'est, dit-il, cet usage inhumain, l'age avancé des malades, le désordre qui règne dans leurs sensations, la douleur qu'excite le supplice de la question.

<sup>(</sup>i) J. Wieni, etc., Opera annia, ilse best le livre de prostigile, etc.

et l'enivrement où les somnifères jettent souvent les victimes auxquelles des juges crueis les font administrer, qui ont le plus contribué à grossir le chiffre des prétendus disciples de Satan.

Leleyer, dont j'ai fait connaître déjà les idées sur les spectres et les apparitions, a pourtant contribué aussi à l'avancement de la pathologie mentale, en exposant dans certains endroits de sa monographie la doctrine souvent si saine d'Hippocrate, d'Arétée, de Gallien, de Némesius, de Paul d'Egine, sur ce que nous appelons hallucinations, sur la mélancolie, l'extase, la lycanthropie, la manie et différentes autres lésions de l'entendement. Cet auteur, en confessant que toutes ces maladies n'étaient pas toujours et nécessairement occasionnées par les manourres des esprits nuisibles, pouvoit donner à penser à des hommes plus clairvoyans et plus hardis, qu'elles pouvaient bien tenir constamment à de purs dérangemens du système nerveux. Leloyer insiste longuement quelque part sur les caractères de certaines folies érotiques; il transcrit ensuite l'observation d'un étudiant qu'un amour malbeureux rendit furieux à Venise, qui tira l'épèe contre le grand-doc et qui fut guéri par Fracastor, Il revient sur des observations recueillies du temps de Nider, de Cajetan, dit Vio., établissant que des stryges qui avaient passé plusieurs heures dans une sorte de sommeil léthorgique n'en avaient pas moins sontenn, en sortant de cet état de torpeur, qu'elles revensient du sabbat et qu'elles y avaient goûté toutes sortes de plaisirs. Ces faits pouvalent enfin jeter de la défaveur sur la théorie des inquisiteurs. Leloyer n'est pas sans affirmer que les extatiques, dont il vient d'être question, avaient le cerveau et l'impgination troublés par les artifices de Satan; mais commeil assure en même temps que ces extatiques avaient en recours, pour se frotter, à l'emploi d'une pommade narcotique, on pouvait être tenté d'attribuer à une simple intoxication les effets attribués par lui à une cause surnaturelle. Ainsi la vérité pouvait à la fin jaillir du doute.

Leloyer sait que les maniaques exaltés sont nombreux en Italie, dans les Abruzzes, la Calabre, la Ponille, qu'ils sont commons à Maroc, à Fez, qu'on a l'habitude dans beaucoup de pays de les retenir avre des chaines et de les enfermer dans les couvens; il pense que les fous à fier sont plus rares en France. Enfin le chapêtre des seus corresposs, où il parle des méprises possibles de la vue, de l'ouie, centient véritablement des remarques d'une haute importance (I).

Les phénomènes du haut mai que l'on continuait journellement à mettre sur le compte d'une puissance diabelique, se trouvent bien appréclés et rapportés à la calégorée des affections purement encéphaliques dans les ouvrages de Montanas, de Schenck, de Houtier, d'Eraste et de queiques autres observateurs de cette époque.

Aux yeux d'Eraste les étourdissemens ou vertiges ne sont souvent qu'un diminutif de l'épilepsie. Tous ceux qui sont atteints du lumi mal ne tombrui pas toujours par terre. Il est des malades qui ne présentent qu'une sorte d'ébranlement de la tôte ét qui chancellent simplement sur leurs jamées prodont quelques socondes, this être remorrés sur le sol; d'autres en sont quittes pour un chevrotement de la voix, accompagné de rapides contractions des muscles de la face of peuvent auxil rester debont.

Benivennus a soigné un jeune épileptique qui ne présen-

Lebryer, corruptatió, els 9, 1, 1, de 10, 11, — Yares curtin, 221, 272
 et 220

tait jamais d'écume à la beuche, qui n'éprouvait pendant l'accès qu'une perte momentanée de conssissance avec suspension de l'exercice des sens, et qui n'était point obligé de s'étendre par terre, quoique les secousses spasmodiques de la face fussent assez intenses.

Houlier a vu l'épalepsie s'annoucer sur un jeune Chartrain, par une sensation particulière de la main gauche; bientôt cette sensation gagnait le cœur, dont les battemens devenaient précipités et le bras gauche devenait le siège de convulsions. Sur un Jeune Écossais l'épilepsie était annoucée par un tremblement du bras droit; sur un jeune gentilhomme par une crampe de la jambe droite.

Eraste a vu un épileptique tourner pluséeurs fois sur luimême, courir ensuite rapidement comme s'il eût voulu se briser le crine contre la muraille et s'arrêter tout à coup. L'accès échtait alors; mais le malade en était quelquefois quitte pour un vertige qui le portait à se froster machinalement la figure avec ses deux mains.

Schenek a vo une femuse acenucher à son insu pendant une attaque d'épilepsie; jusque-là elle n'avait point en d'accès semblables et n'épronya par la suite ancune atteinte du mal coduc.

Valerioù a vu l'épilepsie surveoir aussi pendant l'enfantement à la suite d'une abondante hémorringie, La malade fot guérie à l'aide de soins assidus.

Gette manière sage d'interpréter de pareils accidens ne peuvait que laiter la raine des théories vulgaires qui accordaient tant à la stimulation des démous.

Les faits qu'on va lire pronyent que la menomanie homicide, avec ou sans penchant au saicide, se comportait au seizième sécle comme à présent. Si l'on n'était pas détrempé par les dates, on serait tenté de croire que les récits que j'emprunte à certains recueils anciens ont été pris dans nos journaux quotidiens.

L'an 1556, en un village de Silésie nommé Kukendorff, une fénume tro trois siens cufans en l'absence de son mari, puis se tua aussi soi-même,

Au marquisat de Brandebourg, certaine mère transportée de fureur étrange tua son mari et deux sieus fils; puis ayant attaché des grosses pierres à leur cou, les jeta tous trois au fond du fleuve Oder.

Le vingtième jour de novembre 1551, en un village de Hesse nominé Uveidenhausen, une femme étrangement désespérée ferma en toutes les sortes qu'elle put les portes de sa maison, pais empeigne une hache tranchante et court après son fils ainé âgé de huit ans. Lui, voyant le mauvais courage de sa mère, s'enfuit en la cave et se cache derrière un grand tonneau, Elle allume une lampe et commence à chercher par tous les coins de cette cave. Le petit garçon la voyant venir, pleurant à chaudes larmes, et les mains jointes, la supplie de Ini pardenner, Mais elle, ne se souciant de pleurs ni de prières, bui fend la tête en deux, pais lui conpe les bras en plusieurs pièces. Cela fait, elle sort de la cave et court sus à une sienne fillette âgée de cinq ans. à laquelle elle fend la tête, la poitrine et les bras. Derrière la porte étoit caché un petit garçonnet de troisaus, que rette enragée empoigne par les cheveux, le traine en une petite cour et lui coupe le cou. Il y avoit dans le berecau un enfant de six mois qui pleurait tendrement; elle le tire de son repos, le jette en la cour, puis bii tranche la tête. Quoi achevé, ne restant plus personne, elle se donne d'un conteau dans la gorge, duquel conp toutefois elle ne meurt pas soudain. Les voisins qui avoient oul un peu trop tard le cri des enfans, après avoir heurté quelque.

temps à la porte, finalement l'enfoncérent, et trouvant ce piteux speciacle, vindrent à la mère, laquelle revenue à soi, et demeurant encore un peu de temps en vie, déclara ce que dessus, et avec grande reconnaissance de ses péchés, et espérant la miséricorde de Dieu rendit l'esprit.

En l'an 1550, aviet au pays d'Alsace, en certain village, ce qui suit; Adam Stekman, paysan, qui gaguoit sa vie à labourer les vignes, ayant reçu quelque somme pour ses journées d'un sien maître qui le mettoit on besogne, alla en une taverne et perdit son argent au jeu de cartes. Bien fâché, et lui survenant là dessus une douleur de tête, il tombe en désespoir. Les fêtes de Pasques venues, sa femme, contrainte par la nécessité, preud son fils ainé la grand avec soi, et s'en va travailler aux vignes, priant le mari de garder la maison et les enfans. Étant seul, il se remet si avant en ses pensées, que surmonté de désespoir, à cause de sa pauvreté, il délibère de se tuer soi-même, il prend une cognée et choisit un endroit où il puisse ficher un clou pour y attacher quelque chose et s'en étrangler. Mais ne trouvant nucun lieu propre, voici venir à lui une sienne fillette âgée de sept ans qui îni demande : mon père, que cherchez-vous? Sans lui répondre il entre au poéle où un petit garçon plus jeune le suit et lui demande du piin. Apporte un conteau, dit-il, et je t'en donnersi. La fillette accourt et lui présente le couteau dont il les égorge tous deux, pais un autre petit au bereeau. La mère de retour, voyant ce piteux spectacle, se pause, et de douleur rend l'esprit. Le parricide est empoigné, tenzillé et roue vif (1).

En l'an 1555, un payson près d'Altendorff, en Hesse, ayant l'esprit tout brouillé, demandant à sa femme qu'elle

<sup>1)</sup> André Housdorff, Zhröttre, d'accompter, experités por Siaren Gentard, s. 1; des Bistoleus anderen des rets., p. 11 à 14.

tai domat à dince, et elle embesognée zilleurs, ne se hâtant pas assez à seu gré, ce mailieureurs s'en va couper une des cuisses à un sien petit cufint au berceur, puis la puriant à la mère : Tiens, dit-ll., prends ce gigot et le fais rôlie.

En la même année, une femme fortenceinte, du discèss de la comté d'Isemberg, pria doncement son muri de convier à disce quolques frames qui devolent lui assister et abler quand elle accoucheroit. Lui, surprins de forenr étrange, la frappe du pied, puis lui donne quelques coups de poignard, et la tue sur la place avec son fruit, et se sauve (1);

.... Un certain Italien nommé Barthélemi, ayant perdu quelque procès à Venise, lequel lui emportait tout sen blen. oublin tellement la puissance et la misérieurde de Dieu. qu'il fit sa conclusion que force seroit que ses trois filles vennes en âge se prostituassent, an lien d'être benorablement mariées. A quei il ne trouva autre expédient, en la boutique de celui duquel il prepolt lors conseil, et qui lui avoit mis telle conclusion en la fantaisie, que de leur couper la gorge pendant qu'elles étoient encore petites. Ce qu'il exécuta en une unit, ayant empranté le sair de devant le rascoir d'un burbier. Le lendemain, un cournt à ce piteny spretacle, et tronva-t-en que l'une de sea filles avoit la main presque à moitié coupée, de laquelle il est à présumer qu'elle avoit peasé faire beuelier centre la rage paternelle. Le bruit courat depuis que ce malheureux s'étoit précipité du baut de quelque montagne, vers la courté du Tyrol on it s'étalt sauve (2).

La femme de George Wedering de Halberstadt, agée de

17 5 Southful Ly II

<sup>1)</sup> In this Age month (1896) and per Gentry, 1, 1, y, 13

vingt-quatre ans, modeste et vertuense, étant accouchée le vingt-cinquième jour de novembre 1557 d'une fille baptisée le lendemain, ne se trouva point en son lit. La servante, voyani pleurer l'enfant, vint au lit, cuidant y trouver sa maliresse et l'éveiller. Étonnée de l'absence, elle court éveiller son maître, qui, merveillensement effrayé, prend l'enfant en ses bras , et cherche la mère par toute la maison. Les rues et autres chemins étoient converts de neige et ne paraissolent traces quelconques dont l'ou put conjecturer que sa femme fust sertie de la maison. Finalement, le mari, la servante et autres descendent en la cave où ilsne la trouvent paint : bien entendeut-ils patouiller dedans l'eau du puits, prorfie d'icelle cave. Le mari, tout perplexe, éveille les voisins et leur racente sa misère. La dessus on entend quelque personne au jardin de l'un d'iceux, qui vient hurter à la porte, et lui ayant ouvert, ils virent la panyre accouchée presque transie de froid, se plaigment d'avoir longtemps trempé au puits, dont frisoleni fai ses vestemens tout mouillés... Enquise comment elle étoit dévallée en ce puits, bien couvert et clos, et qui n'avoit qu'une petite fenestre fort étroite, elle n'en savoit rendre raison, et n'y avoit bomme qui pût comprendre comment cela s'étoit fait,

Ayant été depuis griévement malade l'espace de quelques jours, elle commença de se bien porter, tellement que le quaterzième de décembre, elle se leva du lit, emmaillota aun cofaut et se mit à table pour diner. Comme la servante fut allée en la cave pour tirer de la bière, elle se remet au lit et s'endort. La servante, de retour, voit la maîtresse dormant, mais elle trouva le berceau vide. Tout offrayée, elle court au puits qui lui revint en peusée, et voit l'enfant sur l'eau, lequel en fut tiré bors par deux des sénateurs de la viite, en présence de Conrad... pasteur de l'église. La mère dominit comme une femme du teut assouple. Après la prière faite au pied de son lit, elle ouvre les yeux, et commeace à dire aux assistants: Pourquoi m'avez-vous éveillée, je joulssais d'un contentement indicible; j'ai vu mon Sauveur, j'ai oui les anges. S'estant remise à dormir, au bout de quatre heures, elle s'éveille, se souvient de son enfant, et ne le trouvant pas, s'afflige et se tourmente d'une façon pitoyable (†).

En l'an 4567, une jeune femme veuve, on pays de Saxe, chargée de deux fils, se défiant de Dieu, et se s'adonnant au travail de ses mains comme il convenoit, se mit à demander l'amnôme. Voyant que ce métier ne l'accomodeit pas, et que même on lui reprochoit qu'étant jeune et vigoureuse elle devoit espérer plus de bénédiction en son travail qu'en la mendicité, îrritée de telles paroles, tomba en tel désespoir, qu'étant de retour en sa maison, elle dit à ses deux fils, encore en bas âge; mes enfaus, allons à la rivière, et nous y noyons de compagnie, mourant ensemble, paisque nous n'avons de quoi vivre. Les enfans s'accordérent à ce parricide conseil de leur mère, laquelle, chargeant le plus petit sur ses épaules, et tenant l'autre por la moin, s'en va lors de la ville où elle-demeureit, et renne sur le pont de l'Elbe, rivière renommée, large et profonde, jette ses fils l'un après l'autre et se précipite après tellement que tous trois furent étouffés en l'eau.

Une femme veuve de la ville de Strauvingue en Suaube, engrossée par un écolier, puis accouchée, fit porter l'enfant à l'église pour y être haptisé. Le curé protesta qu'il ne haptiseroit point l'enfant, si on ne lui déclaroit quel en

If Gestavit I. L.p. 65.

étoit le père. Et pour ce que es père ne paraissoit point, ni n'étoit nommé, l'enfant fut rapporté à la mère, laquelle entendant qu'il n'avoit point été baptisé, possèdée de désespoir, tua ce petit enfant, puis s'étrangla soi-même d'un cordeau. L'écolier, entendant cette sanglante tragédie, en voulut être et se tua d'un poignard. Quant au curé, s'accusant lui-même comme occasion de tant de maux, et englouti de désespoir, se pendit et s'étrangla (2).

Un autre désespéré tua le père, la mère, les enfans, en certaine maison de Golgarten, village proche de Leipzig en Saxe, pais ayant pillé ce qu'il trouva d'argent, s'enfuit; mais attrappé et mené à Leipzig où il fut puni selon l'énormité de son crime, il confessa avoir demeuré caché trois jours et trois nuits sons un escalier obscur d'icelle maison, sans boire ni manger, en intention de perpêtrer cet horrible meurtre. Et comme en cet intervalle de temps, sa conscience le mordit tellement que de fois à autre il avoit borreur de son entreprise, toutefois il s'y résolut, aidé d'une voix qui lui disoit tout bus : « Fais, fais... » Mais il ajoutoit qu'après le coup il lui avoit été impossible de macher ni faire beaucoup de chemin (1).

Certain secrétaire d'une ville de Suisse, rudement poursuivi par sa propre conscience, comme aussi ses méchancetés étoient assez dirulguées, après avoir failli souvent à sen coup, exécuta finalement l'arrêt de sa conscience, alors qu'on le pensoit micax garder. Car ayant esté trouvé une fois és bains se déchiquetant le corps à coups de canivet, fut retenu; mais le jour même, il trouva moyen de se rompre le cot, en dépit de tous ceux qui le gardoient, se jetant du haut d'une fenêtre en bas.

<sup>(</sup>i) Hendorff, Theiffre d'exempter, p. 435.

<sup>12)</sup> Aless, that

Bonaventure des Perriers, auteur d'un détestable livre intitulé Cymbalan mundi, où il se moque de la vraie religion autant et plus que des superstitions, nonobstant la peine qu'en premit à le garder, à cause qu'on le voyoit être désespéré et en délibération de se défaire, fut trouvé s'étant tellement enferré son épée sur laquelle il s'étoit jeté, l'ayant appuyée le pommeau contre terre, que la pointe entrée par l'estomac sorteit par l'échine (2),

Housdorff, Fined et les autres journalistes dont les nous viennent d'être rités, ne disent pas précisément que les auteurs des meurtres, que les parricides, les meurtriers d'eux-mêmes dont il vient d'être question dans ces tragiques histoires, fussent atteints de folie; mais ils ont soin de répéter que ces malheureux étaient etrongement désexpérés, tombés dans le désesyoir, possédés de désespoir, transportés de fureur, épriz de fureur, qu'ils avaient l'esprit brouille, qu'ils étaient mardus et pouraniris par leur conscience, qu'un d'enx entendait une voix qui lui disait : · fais! fais! · Tout porte à croire que les écrivains qui tennient ce langage ne considéraient pas ceux dont lis entretesoient le public comme sains d'esprit et comme maitres de leurs déterminations, au moins dans le moment où ils doppaient la mort à autrui, aux objets de leur aucircuse tendresse, où ils se la donnaient à eux-mêmes. Ainsi II n'a pas fallu longtemps observer pour constater que sonvent l'aliénation de la raison pousse l'homme dans la voie de l'homicide.

Il y ent aussi, suivant Joh Fincel, un villageois près de Pavie, en l'an 15\(\hat{n}\)1, lequel pensoit être loup, et assaillit plusieurs hommes par les champs et en tua quelques uns.

<sup>11.</sup> Prairy de la conformité des mercentées, etc., Senon Gentaré, à 1, p. 15.17-

Enfin étant pris, non sans grande difficulté, il assura fermement qu'il étoit loup, et qu'il n'y avoit autre différence sinon que les loups ordinairement étoient velus dehors, et lui l'étoit entre cuir et clair. Quelques uns, trop inhumoins et loups cruels par effet, dit casuite le narrateur, voulant expérimenter la vérité du fait, lui donnérent plusieurs talllades sur les bras et sur les jambes, puis connaissant bour faute et l'innocence de ce pouvre mélancolique, le convoirent aux chicurgiens pour le panser, entre les mains desquels il mourat quelques jours après (1).

Placel, en qualifiant cet bemme de mélancolique, en plaignant son malbeur, ldeu qu'il eût ôté la vie à plusieurs personnes, donne à comprendre qu'il elassait certains lycanthropes parmi les fons.

Un assez grand nombre d'observations de délire maniaque, de délire partiel, de délire furieux, et que l'on qualifait de mélancolie insensee, de mélancolie furieuse, de frénésie, furent encore recueillies et publiées soit vers le nullieu, soit sur la fin de ce période. En général, l'analyse des phénomènes psychiques labse beaucoup à désirer, dans la plupart de ces histoires; mais au moins le dérangement des fonctions de l'entendement y est considére comme le résultat d'une maladie. Vous retrouverez ces faits dans les écrits de Valeriola, de Théodore Zuynger, de Brassavole, de Rembert Dodoens, de Donat Altomare, de J. Schenek, de Houlier; tant de matériaux instructifs, méritaient d'être mis à profit tout de suite, et d'être plurés sous les youx de tous les philosophes de l'époque.

Un personnage notable, dis Dodoens, âgé d'environ quarante aux, agité de manie, la sentoit comme venir, le sang

<sup>(</sup>i) I Fundas, tr. 2 - Ward, Opera units, 9 - 3 Genteri.

commençant à bouillir dans sa poitrine. Lors, sa vue s'obscurcissoit, et incontinent un vertige survenoit, puis il se mettoit à crier à gorge déployée, à se débattre et tourmenter tellement, qu'on étoit bien empêché à le tenir. Combien qu'on l'eût saigné au bras droit, et tiré grande abondance de sang, toutefois la frénésie ne diminua point, Il récitoit force vers par oœur, chantoit, crioit à pleine tête, suutoit, essayoit de se précipiter : à cause de quoi il fallut le tenir bien ferme et aveir l'œil sur bai. L'avant médicamenté convenablement, il revint en convalescence; mais au bout de quelques semaines, il retomba en même maladie. Finablement, pour ce que les fumées épaisses du sang ne montoient plus en quantité à la tête, la frénésie cessa, mais il lui survint un crachement de sang avec une toux violente, puis un crachement de poumons, tellement que sa première maladie termina en phthisie, de laquelle il mourat (1).

Je fus appelé, dit Brassavole, pour visiter un jenne homme juif nommé Baphael, sur les deux heures de nuit. Il étoit convert de tumeurs on espèce d'anthrax en divers endroits de son corps, entr'autres d'un assez large au col... Baphael se prit à rire, et vouloit d'une clé qu'il tenoit ouvrir la veine à ceux de la compagnis. Mais cette folie se tourna tout sondain en fureur, car il nous vouloit hattre tous, et couroit çà et la, déchirant tout ce qui lui tomboit entre les mains, si fort au reste en cet accès qu'à peine pouvoit-il être retenu par six hommes robustes et puissans qui le gardoient; y ayant appliqué quelques remèdes, je me retirai, et le venunt voir le lendemain dernier jour d'aveil, je le trouvai assez quoi; mais après

<sup>(</sup>T) Bresbert Dudotas, Observ. sublic., or 10. — Status Goulant, ourtage (19., p. 36.

diné il fut saisi de si grand appétit de dormir, que ceux qui lui assistoient ne pouvoient, en sorte que ce fût, garder qu'il ne sommeillast. La matière chande émut premièrement la frénésic, puis la froide eut son tour. Étant dépétré de ce sommeil profond, il commence par intervalles à se hattre les oltés, et l'espace de quatre heures demeura extatique, courant comme agité du malin esprit. En ces entrefaites il contrefaisoit les voix des oiseaux et bestes à quatre pieds, parloit entre ses dents, avoit des mouvemens du tout extraordinaires, tellement que tout cela sembloit plutôt un miracle que chose procédante de causes naturelles. Il étoit ainsi agité deux fois le jour et l'entrée de ce mouvement venait des hypocondres... I celui passé, l'on eat dit que ce jenne homme n'avoit souffert douleur quolconque; il ne voulut plus user de remèdes, ses domestiques disant qu'il avoit été ensorcellé, et îni faisant user de préservatifs contre les sorcelleries, ce qui ne lui servit de rien. Pourtant ils changerent d'avis, publiant qu'il avoit le diable au corps, et le firent exorciser, mais en vain, carc'étoit maladie qui se chasse par bons remêdes et par laps de temps. Comme de fait, il avint qu'au bout de huit mois il recouvra la santé en laquelle il a continué depuis (1),

Daniel Federier, chaudronnier, demeurant à Fribourg en Brisgau, de l'age de vingt-sept ans, fut assailli d'une manie très dangereuse qui le transportoit sur les toits des maisons où il grimpoit au péril de sa vie, sans rien appréhender; on fut contraint de l'enchaîner. Au bout de quelques mois, Dieu le soulagea bénignement, à l'aide des grosses veines ou variers qui lui apparurent és cuisses, lesquelles s'étant élargies démesurément et finalement

<sup>(1)</sup> Branserole, Commentaires our Hyppocrate. - Simon Gentael, 1.1, p. 36,

ouvertes, il fut soulagé; et depuis, tous les ans. jusqu'an cimpuntième de sou âge où il se trouvoit l'an 4585, usant tous les ans d'incisions propres en icelles veines il a évité la rerhête, et saus ce remède ne pourroit subsister en santé (1).

Une femme remaine devenue mélancolique pour avoir été muriée contre son gré à un qu'elle n'aimoit pas, et convant sa fureur sous un triste silence, M. A. Brussavole, Ferrarois, excellent médecin de notre temps, essaya de divertir cette humenr par divers remedes qui ne servirent de rien. Pourtant, il s'avisa d'une ruse médicipale, dont ayant donné avis an mari, loquel s'y accorda; commeles parens d'elle fussent venus un jour la visiter, Brasiavole entre dans la chambre, s'approche du lit de lamalade, la salue amiablement comme si elle ent été sa femme et s'approche d'eile pour la baiser. Elle jeune et robuste le remusse; lui coutinne de plus fort; elle arrache le chapcau, la harrette et tout ce que Brassavole portoit en tête, selon son age, et la façon d'alors, et jette font par terre. Toute la compagnie se preud à éclater de rire à re phisant suectacle; la jeune femme, pensant que ce médecia, hommed'âge, fût ivre, commence de son côté à rire à gorge déplayée; depuis lequel temps sa mélancolie commença à s'éclaireir et évanouir (2).

Jean Cranequin, avocat no siège présidial de Bourges, homme de fort bon sens naturel et grand praticien, mais fort ignorant en droit écrit et én-homnes lettres, ayant, en l'an 1833, servi mal à propos, en des poursuites, à l'appétit d'un très méclant bonne qui abussit de lui,

<sup>(</sup>i) J. Schreckins, ebs. 240; — Samu Gentral, corresponde, i. d., p. 70.

These Zayager, Nr. 2, t. 7, Thirder. — S. Gesbert, metage citi, t. 1, p. 25.

tomba malade d'humeur mélancolique et brénésie étrange, car tout ce qui lui étoit représenté devant ses yeux lui sembloit être des serpents se remuant : tellement, qu'après avoir en vain essayé tous les remédes, jusqu'à faire venir des sorciers et devins, finalement, il devint tout insensé et mourut en tel état. Un autre docte personnage, faisant profession du droit civil, ayant commis quelques cas indignes de son érudition et jugement, fut tellement possédé de frénésie et d'humeur mélancolique, qu'étant tombé malade, sons grande affliction de son corps, pour sa nourriture mangeoit ses propres excréments, et ayant langui en cette misère quelque temps, mourut sans se reconnoître (1).

La veuye d'un orfevre de Lyon, pressée d'une mélancolle extrême, à cause de diverses fâcheries depuis la
mort de son mari, en so maladie donna beaucoup de peine
à se faire garder, et ne surent ceux qui la veilloient avoir
si bien l'œil sur elle, qu'un jour, en moins d'un tournemain, elle se jeta de la fenètre d'une baute chambre où
elle étoit sur le pavé..., où elle se blessa rudement à la
teste, dont sortit le sang en très grande abondance, et
pur tel accident, revint en son bon sens et fut dans quelques jours guèrie de cette chute (2).

Un homme, ayant passé treute ans, se portoit blen de jour, ayant l'entendement sain et les seus entiers; mais la milt tenne, s'il se mettoit au lit et dormoit, il cutroit en frénésie, crisit de fois à autre tant que sa gorge pouvoit parter, ne cessoit d'escrimer des bras et des mains, quelquefois se levoit, santoit, couroit par la maisen, si-

Hermine recuritive du troups de François P<sup>\*</sup>. — S. Goulard, corrage caté, 5, 1, 9, 70.

<sup>2</sup> Geoland, contract risk, 6, 1, y, 42.

non qu'on le retint étant réveillé, et le jour venu, dérechef il rétournoit à son bon seus, maniait dextrement ses affaires, d'esprit rassis entièrement, ennemi de solitude, qui aimoit à deviser avec ses amis et domestiques (1).

L'action des causes, le mode d'expression des désordres fonctionnels, le mode d'influence des circonstances ou des movens physiques ou moraux qui ont para contribuer à la solution des accidens, lorsque le mal s'est terminé d'une manière favorable, sont indiqués avec un certain soin dans toutes ces histoires d'aliénation mentale; je ne doute pas que la parfaite ressemblance de ces faits avec ceux que nous sommes à même de recoeillir journellement, ne contribue à en rehausser l'intérêt aux veux des personnes qui aiment à comparer et à juger de la manière dont la nature se comportait anciennement dans la production des maladies de l'intellect. On attachera un bien plus grand prix encore à ces faits, si l'ou prend la peine de réfléchir à l'importance des changemens que peu à pen, au moins, ils étaient destinés à introduire dans les esprits à l'époque on ils furent livrés à la publicité. Ce n'est qu'après beaucoup d'efforts que les vrais observateurs parviennent, dans tous les temps, à se saisir de la vérité; mais leur plus grande tiche est de la faire agréer à des milliers d'hommes que la moindre lumière offusque.

Pendant qu'en 4580 on élevait partout, en Lorraine, un nombre effrayant de bûchers pour immoler des malheureux privés de raison, Nicolas Lepois, méderin du prince Charles, publiait dans le même pays un traité de pathologie non moius remarquable par la solidité des doc-

Breakert Dodorni, Observ. mASc., tr 11. — Sisten Gesland, corresponder, L. I., p. 79.

trines qui y soul professées que par l'affranchissement des préjugés qui y règne. A la vérité, cette production ne saurait revendiquer le mérite d'une complète originalité; Nicolas Lepois n'a souvent fait que reproduire les descriptions et les idées d'Hippocrate, de Galien, de Celse et de quelques autres anciens; mais il fallait que ce médecin chi lui-même beaucsup vu et longtemps observé; car il n'a généralement emprunté à ses modifes que des vérités solides. La catalepsie, la frénésie, le coma, l'amnésie, la paralysie, l'apoplexie, le canchemar, les convulsions, la manie, la mélancolie, l'épilepsie, etc., sont rapportées par Nicolas Lepois à autant de lésions, de dérangemens de l'encéphale, et traitées avec une grande supériorité de talent. Nicolas Lepois se se contente pas de localiser autant que possible le point de déport des phénomènes morbóles, de les comparer entr'ens dans les différentes affections nerveuses pour faire ressortir le diagnestic différentiel; il cherche encore à en apprécier la nature, la gravité, et à faire connaître tous les moyens qui ont semblé propres à hâter, dans chaque cas, le rétablissement de l'équilibre fonctionnel.

L'abolition de la mémoire, dit Lepois, est poussée parfois tellement loin, que les malades ont oublié jusqu'an
nom de leurs proches. Elle peut n'être qu'affaiblie et
comme paresseuse; il y a délire de la mémoire quand les
souvenirs s'enchalment autrement qu'ils le devraient faire,
La maladie mérite le nom de démence lorsque l'affaiblissement du jugement complique celui de la mémoire; dans
ce cas, l'exercice de la pensée se trouve comme paralysé.
La perte de la mémoire peut cesser après la disparition de
la maladie aigue qui l'accompagnait; elle peut succèder à
cette maladie et persister après su guérison. L'amnésie ne

peut provenir que d'un vice du cerveau, puisque c'est est organe qui préside aux fonctions de l'ame et de l'imagination... Le cerveau peut être lésé directement on d'une manière sympathique, dans cotte maladie. La perte subite de la mémoire, lors même que le corps paraît sain du reste, doit faire craindre l'épilepsie, la paralysie, l'apoplexie; c'est donc un accident grave.

La manie est caractérisée par l'élan de la fureur ; cette espère de folie a été comparée à la rage, parer qu'elle rend les malades indomptables, et qu'alors ils ressemblent à des animaux férocos, Elle est exemple de fièvre; Galien fui trouve tant de ressemblance avec la mélancolie, qu'il lui arrive souvent de confondre ces deux offections. Mais la violence de la manie n'existe pas seulement dans les phénomines fonctionnels; cette violence approse un vice plus intense dans le système nerveux. Il pent y avoir de l'analogie entre les idées, les propos, les actes des manlaques et ceux des mélancoliques; mais les emportemens des maniaques, les cris, les menaces qui leur échappent, l'effrei qu'inspirent leurs démonstrations , l'impétuosité de leurs mouvemens, l'incohérence de leurs idées, la violence de leurs impulsions, qui les porte à se Joser comme des bêtes sur les personnes qui les soignent, à les mordre, à les déchiere avec les ongles, à leur livrer de dangereux assants, serviront toujours à faire de ces individus une classe d'êtres à part.

La manie diffère surteut de la frénésie par l'état du pouls, et si la fièvre vient à s'allumer sur un maniaque, la maladie prendra le nom de frénésie.

La munie a sun siège dans le cerreau; elle y éclate d'une manière directe un d'une manière consécutive; mais puisque la volonté, la pensée, l'imagination et en général toutes les fonctions de l'ame à l'accomplissement desquelles le cerveau est prépusé sont houleversées, cet organe doit s'éloigner de son état naturel, mais l'élément nerveux doit être lésé plutôt que l'ensemble de sa trame.

La mélancolie est caractérisée par la prédominance des idées tristes et des sentimens de crainte, sans que rien puisse justifier ces dispositions de l'esprit et de l'anne. Elle est exempte de fièvre; elle diffère de la manie en cela que les malades ne sont point furieux et qu'ils penvent régler leurs monvemens. Elle succède souvent à une maladie de nature fébrile, et toud à faire adopter comme vraies les idées les plus ridicules et les plus absurdes.

Le cerveau des mélancoliques est nécessairement affecté; il peut l'être seul, l'être concurremment avec tout l'organisme ou avec les hypocondres. Il y a donc plusieurs espèces de mélancolie. Les mélancoliques sont sujets à devenir épileptiques, et les épileptiques sont très exposés à être attrints de délire mélancolique, etc.

Toutes les espéces de convulsions sont étudiées par Lepois avec le plus grand soin; il distingue celles qui proviennent du cerveau d'avec celles qui proviennent de la moelle épinière, celles qui sont genérales d'avec celles qui ne sont que partielles. Il fait ressortir la nécessité de bien consaître le trajet de chaque muscle et la distribution de chaque branche de nerf pour bien expliquer le mécanisme des convulsions locales, et toutes ses considérations sont fondées sur des données physiologiques incontestables.

Mirolas Lepois ne croit pos qu'il soit permis aux médecias de nier l'existence de la folie démonisque. Il admet romme Hippocrate une espece de manie surnaturelle que Platon attribunit un souffie d'Apollon, Inquelle inspirair, disait-il, les devins, les prophètes et les sibylles; celle-ci ne pent pos être rapportée à l'état de la matière, et constime le délire de l'inspiration. Il ne faut pas se lifter pourtant dans la pratique d'attribuer la manie à l'influence des caprits (1).

Les citations que je viens de rapporter ne sont point assez développées pour donner une idée du mérite de l'anverge de Nicolas Lepois. J'aurais pu, en retranchant le court passage qui concerne la monie prophétique, enspeunter tout de suite à cet écrivain quarante pages dignes du plus grand intérêt pour la pathologié du système nerveux. Il fant noter anssi que Lepois fait preuve d'autant d'instruction que de sagesse dans la discussion de la valeur et du mode d'application des differens moyens thérapentiques; ne soyons donc pas surpris de l'admiration que professe Boerhaave pour ce digne élève de Jacques Sylvius.

Vers 1580, Montaigne imprimait dans ses Ennir: « Les sorcières de mon voisinage courent lazard de leur vie sur l'avis de chaque nouvel autheur qui vient donner corps à leurs songes. Pour accommoder les exemples que la divine parole nous offre de telles cluees, très certains et irréfrapaldes exemples; et les attacher à nos événements modernes puisque nous n'en voyens ny les causes ny les moyens :
it tant autre cugin que le nostre. Il appartient à l'avanturé à ce seul très puissant témoignage de nous dire : cette
ny-ci en est et celle-th, et non-cet autre. Dien en doit être
cren : c'est vraiment bien raison…

Je suis lourd et me tiens un peu au massif et au vraysoubhable... Je veis hien qu'on se courrouce et me defiend-

<sup>(</sup>i) Special Possile, etc., The cognitionally of currently procedure indexal Assesser corporate and Aut, etc. — Ed. H. Borrisarve, 18-5v, 1730, p. 91, 173, 160, etc. deputs for all 6 propries are 25, etc. 1

ou d'en doubter sur peine d'injures execrables. Nouvelle façon de persuader, Pour Dieu, mercy. Ma créance ne se manie pas à coups de poing. Ou'ils gourmandent ceux qui accusent de fansseté leur opinion : je ne l'accuse que de déficulté et de bardiesse. Et condamne l'affirmation opposite également avec eux, si non si impérieusement. Qui établit son discours par braverie et commundement montre que la raison y est faible. Pour une altercation verbale et scholastique qu'ils aient antant d'apparence que osutradicteurs... Mais en la conséquence effectuelle qu'ils ou tirent, ceux-cy ont bien l'avantage. A tuer les gens, il faut une clarté humineuse et nette, et est notre vie trop réelle et essentielle pour garantir ces accidents sopernaturels et fantastiques. Quant aux drogues et poisons je les meis hors de mon compte : ce sont homicides et de la pire espèce. Toutefeis en cela mesme on dit qu'il ne faut pas toujours s'arrêterà la propre confession de ces gens icy. Car on leur a veu parfois s'accuser d'avoir tué des personnes qu'on trouvait saines et vivantes. En ces antres accusations extravagantes, je dirois volontiers que c'est bien assez qu'un bomme quebque recommandation qu'il aye soit cren de ce qui est humain. De ce qui est lors de sa conception et d'un effet supernaturel, il en doit estre eren lors seulement qu'une approbation supernaturelle l'a authorisé. Ce privilège qu'il à plu à Dien donner à aucun de nos témoigrages ne dolt pas estre avily et communiqué légérement. l'ay les oreilles battues de mille tels coutes : trois le virent un tel jour en levant, trois le virent le lendemain en occident, à telle heure, tel lien, ainsi vestu : certes je ne m'en croirois pus moi-mesme. Combica trouvé-je plus naturel et plus vraysemblable que deux houmes mentent que je far qu'un homme en donce beures passe quant et les vents

d'orient en oerident! Combien plus naturel que netre entendement soit emporté de sa place par la volubilité de nostre esprit détraqué, que cela, qu'un de nous soit envolé sur un balay, au long du tuyan de sa cheminée, en chair et en os par un esprit étranger! Ne cherchons pos des illusions du dehors et inceganés, nous qui sommes perpétuellement agités d'illusions domestiques et nostres, Il me semble qu'on est pardiminable de mescroire une merveille antant au malas qu'on paut en détourner et elider la verification par voye non merveilleuse. Et suis d'avis de Saint-Augustin qu'il vaut mieux pencher vers le donte que vers l'asseurance ès choses de difficile preuve. et dangereuse créauce. Il y a quelques années que je passay par les terres d'un prince souverain, lequel en ma faveur et pour rabattre mon incrédulité me fit cette grace. de me faire voir en sa présence; en lieu partienlier, dix ou donze prisonniers de ce genre, et une vieille entre autresvrayment hien sorcière en laideur et déformité très fameuse de longue unin en cette profession : le vis et preuves et libres confessions, et je ne say quelle marque inscusible sur cette misérable viville ; et m'enquis et parlay tres mon saoul, y apportant la plus saine attention que je pensae: et ne suis pas bomme qui me laisse gnère garroter le jugement par préorcapation. Enfin et en conscionce, jo beur cusse plustost ordonné de Feléhore que de la cigué (car ils me parurent fous plutost que coupables.)... Quant aux. oppositions et arguments que des bonnestes hommes m'out fait, et là et souvent oilleurs, je n'en ay point senty qui m'attachent et qui ne souffrent résolution toujours plus vraysemblable que Jeurs conclusions. Bien est yray que les preures et raisons qui se fondent sur l'expérience et sur le fait, celles-là je ne les desnoue point; aussi n'outelles point de bout; je les tranche souvent, comme Alexandre son nænd. Après tout c'est mettre ses conjectures à bien haut prix que d'en faire cuire un homme tout vif (1)....

Les écrits de Montaigne étaient destinés à passer dans bien des mains : la lecture des Exais aurait du faire une vive impression sur l'esprit des jurisconsultes, sur la hante magistrature : malheureusement les opinions de Montaigne, comme celles d'Alciat, que les rois s'honoraient pourtant de recevoir à leur cour, ne furent guère goûtées par le clergé, et par conséquent par tous ceux qui tenaient en main la balance de la justice ecclésiastique. Les classes inférieures de la société n'étaient rien moins que préparées pour la lecture des ouvrages de science et de baute philosophie; la plus grande partie des populations resta donc partout en Europe sous le jong de la plus déplocable ignorance.

A présent, la frayeur qu'inspirent les esprits déchus et les adorateurs supposés de Satan constitue une véritable calamité sociale. Partout dans les états chrétiens l'on s'eutretiest des loups-garous qu'on dit porter la désolation dans les campagnes, des esprits qui attentent à la pudeur des filles, des sorciers qui emportent des cufans au sabbat; les démonolàtres sont accusés de paralyser les organes génitaux, de provoquer des maladies épidémiques, des épizeoties, de faire périr leurs cunemis en faisant rôtir des figures de cire, en proférant des mots haroques. Les mélancoliques s'étudient à se faire passer pour sorciers; ou ne possède plus aucun criterium pour distinguer les assassins, les meurtriers, les véritables empoisonneurs d'avec les hallucinés et les lypémaniaques. Un jour un brigand est qualifié d'hérétique et admis à faire abjuration de ses erreurs; un autre jour un innocent est condomné pour avoir laucé le

<sup>(1)</sup> Montaigue, Essais, 661. de 1725, to-1", t. 3, p. 261, 252, 263.

diable dans lo corps d'un épileptique ou pour avoir attiré les esprits malins dans quelque communauté religieuse. Partout les théologieus, les prévots, les lieuteuses criminels, les buillis, les parlemens sont occupés à poursuivre on à juger des lycanthropes et des sorciers. Les moines ont pris la place des médecins et rherchent à faire cesser les convulsions des énergumènes en conjurant activement les esprits. L'on juge les démondatres par dix, par quinze, par bondes de cent cinquante (1). Est-il possible qu'on en ait déféré cent mille à la justice sons le seul règne de François premier (2)?

Le prêtre Trois-Échelles, auquel Charles IX lit grace une première feis, et qui finit par expirer sur un gibet, dénouca un nombre si considérable de démonolitres qu'on n'esa pas exercer des poursuites contre tant de citoyens, Boguet, juge, en Bourgogne, imprimait sérieusement du temps de Henri IV : » Je tiens que les sercires pourroyest dresser une armée égale à celle de Xerxez qui estoit néantmoins de dix-huit-cents-mil hommes; car s'il est ainsi que Trois-Échelles, l'un des mieux expérimentez en leur mestier, déclara, sous le roy Charles neullesme, qu'ils étovent en la France seule trois cents mil (les antres lisent trente mil), à combien estimerous-nous le nombre qui se pourroit reneautrer ès autres pays et contrées du monde," et ne croirons-gous pas encore que dés lors ils sont accreux de plus de moitié? Quant à moi je n'en fais nul doute, d'autant que si nous jettous seulement l'oril sur sos voisins nous les verrous tous formiller de ceste mal-heurense et damnable vermine. L'Allemagne n'est quasi empêrhée à autre chose qu'à leur drisser des feux ; la Suisse à ceste occasion en dépeuple beaucoup de sex villages ; la Lorraine

<sup>11</sup> Bodie, 20 for Greenwaterie, etc., p. 167-

<sup>1</sup> Drimers, De Externibilité et méritaine, etc., p. 384

fait voir aux étrangers mil et mil ponteaux où elle les attache; et pour nous (car nous n'en sommes pas exempts non plus que les autres) nons voyons les exécutions ordinaires qui s'en font en plusieurs pays. La Savoye, afin que je retourne à nos voisins, n'en est pas vuide, carellenous envoye tous les jours une infinité de personnes qui sont possédées des démons, lesquels estant conjurez disent qu'ils out été mis dans le corps de ces panyres gens par des sorciers : joint que les principaux que nous avons fait brusler ici, en Bourgogne, en estoyent originellement sortis, Maisquel jugement ferons nous de la France? Hest bien difficile à croire qu'elle en soit repurgée, attendu le grand nombre qu'elle en sontenoit du temps de Trois-Échelles : je ne parle point des autres régions plus éloignées ; non, non, les sorciers marchent partout à milliers, multiplians en terre ainsi que les chenilles en nos jardins.... Je veux hien qu'ils seachent que si les effets correspondovent a ma volonté, la terre seroit tantest repurgée, car je désiremys qu'ils fussent tous unis en un seul corps pour les faire bruster tout à une fois en un seul feu (4), « Abominable fauxtisme!

Enfin, Casman, comme pour couronner dignement les travaux théologiques de ce siècle, publia en 1597 sa fameuse monographie des esprits déchus et non déchus intitulée Angréographie, dans laquelle les anges et les démons sont définis, classés, dénommés et presque comptés avec un 
soin que les physiciens n'apportent pas toujours dans 
l'étude des êtres corporels. On est sur de trouver dans 
cette élocubration la solution succincte de toutes les 
questions qui se peuvent débattre à propos des êtres surmaturels (2).

<sup>(1)</sup> Bogart, Discours des acresres, dans sa Déficates à l'athé d'Aory.

Others Courses; Augelagraphia, Francolmu, in official Pollonii typegraphi, petit in 85.

# CHAPITRE SECOND.

FAITS DONT LA VALLEUR A ÉTÉ MAG APPRÈCIÉE PERDANT LE SEIZHÈRE SIÈCLE.

S L.

L'ampiosion de Cabalorra condenter su supplier du fru treste frances affeites de déparentiers.

#### 1507.

Parmi les hérétiques que l'inquisition d'Espagne livra aux flammes dans le courant du treizieme siècle, il se tronve dejà un certain nombre de condamnés qu'on qualifie d'adorateurs du démon. Beaucoup de prétendus sor « ciers furentencore poursuivis par les juges cerfésiastiques pendant la dernière moitié du quatorzième siècle. Eymerick ne craint point d'assurer que de son temps plusieurs accusés avadent poussé l'impiété, jusqu'à rendre à Satanun culte de latrie, avec tous les signes, les cérémonies et les paroles qui accompagnent celui que les catholiques adressent à Dieu même, puisqu'ils l'honoraient comme une divinité ennemie de Dieu et revêtue d'une puissance égale ou même supérieure à la sienne. Le même théologien prétend avec la même assurance que d'autres individus : « croyaient seulement que les diables étaient éganx oux bons anges et aux saints du christianisme, et que pour cette raison ils leur adressaient un culte de dulie. «Eymorick a mécounu la valeur des phénomènes qui caractérisent la démonomanie; ce qu'il dit de la prétendue rellgion des démonolâtres de la Catalogne prouve seulement

que les hallucinations et les idées fixes de ces mélancoliques leur faisaient dire qu'ils hantaient et adoraient des démons, bien qu'en définitive ils fussent incapables de s'attacher à un culte quelconque.

Trente femmes que le tribunal du Saint-Office fit brûler à Calaborra en 4507 sont simplement qualifiées de sorcières dans les procédures de l'inquisition; c'est ainsi qu'on nommait alors les individus atteints de démonolátric. Il est présumable que ces maibeurenses se vantérent d'avoir adressé leurs adorations au dien du mal; tels étalent au moins les aveux que s'empressaient de faire toutes les autres sorcières de cette époque (1);

## 直記

Le désountaire régue épidémiquement dans la Londondre; les tières de Sont-Donnique front expirer par le feu jampés mille undades par an dans le seul duriet de Come.

### 1404-1523

Jules II, informéque le culte prétendu du diable tendait à se répandre chaque jour davantage en Italie, et que le peuple avait multraité à Crémone l'inquisition déléguée, expédia à George de Casal un bref qui l'autorisait à sévir avec vigueur contre les stryges de ce pays. Plus tard, le pape Adrien VI, revenant sur le contenu des bulles fulminées par Innocent VIII et par Jules, autorisa les frères de Saint-Dominique à explorer toute la Lombardie, et à y poursuivre à outrance toute la race des sorciers (2). Tels furent le zête et l'ardeur déployés alors par les frères de Saint-Deminique que d'après le témoignage beauconp trop.

<sup>11</sup> Dorote, War, sest, de Daguis, & Esp., t. 1, p. 100.

Quentire de altypolos, per cumiam forth, de Spina, in Matter matériesrant, i. 2, p. 352, 662, de 1695.

certain de Barthélemi de Lépine, le nombre des malheureux qu'ou livrait à l'exécuteur, et qui périssaient par les flammes, s'élevait à mille par an dans le soul district de Côme (1). On ne peut pas songer sans frémir au nombre des victimes qui durent être atteintes dans l'esparé de quelques années soit dans le Piément, soit dans la Lombardie, soit dans la Mirandole.

On voit, d'après les termes du bref de Jules II, que les symptomes notés sur les stryges de toutes ces contrées ne différaient presque pas de ceux qui avaient été notés sur les monounniaques de Bâle, de Constance et des villes de la Haute-Allemagne. Les femmes figuraient presque exclusivement sur les hancs de l'inquisition, et comme toujours les prévenues divaguaient sur le culte qu'on doit rendre au démon, sur la scélératesse de ses disciples, sur leur penchant pour les plaisirs que l'en goûte avec les esprits déchus. Les détails qui suivent donneront une idée de l'expression des principanx phénomènes morbides qui constituaient le délire des stryges au commencement du seizième siécle.

D'après la version des inquisiteurs, presque tous les démonolàtres qui obéissaient à cette espèce de contagion mentale avaient à se reprocher la mort d'un certain nomlire d'adultes ou de nouveau-nés. Ils recevaient de la main du diable, auquel ils abandonnaient corps et ame, une pincée de poudre qu'ils poetnient, leur vie durant, dans un lieu secret de leur vétement. Un seul atome de cette ponssière suffisait pour causer aussitôt la perte des individus qu'elle atteignait. Ils avaient plusieurs procédés pour ravir l'existence aux enfans, et les sorcières s'acquittaient

Overeiro de atrygiber, per examina iterité, de Spinie, in Medico analejicorane, 1-2, p. 372, edit. de 1601.

surtout avec une adresse merveilleuse de cette cruelle mission. Quelquefois, affectant pour un nourrisson un redoublement de tendresse, elles lui prediguaient de perfides caresses, et un démon qu'elles invoquoient soit mentalement, soit en proférant des paroles sacramentelles, se hitait d'immoler cette faible créature. Le plus ordinairement elles parvenaient à se métamorphoser en chattes, et c'est sous la forme d'animaux qu'elles allaient tendre leurs embûches aux nouveau-nes. Possedant l'agilité et la sonplesse des chats, elles ponvaient s'introduire par les lucarnes, santer lestement sur les lits, sucer glontonnement le sang de leurs victimes et s'évader prestement par le s moindres issues. Les doigts, les orteils, les fontanelles du crane, les lèrres, toutes les parties délicates de ces féles. organismes étaient autant d'endroits qu'elles choisissaient de préférence pour appliquer leur bouche avide. Chaenne d'elles devait, en procédant de la sorte, mettre à mort au moins deux nourrissons par mois; or, comme le nombre de ces infernales religionnaires semblait immense, on avait peine à concevoir que l'espèce humaine résistat à une semblable dépopulation. L'ongle, une aiguille que les soccières avaient soin d'emporter avec elles, servaient à pratiquer sur les vaisseaux des petits enfans une ouverture Imperceptible; cependant plus d'une mère éveillée en sursant par les vagissemens et les cris plaintifs de son enfant ne s'était que trop souvent aperque à la rougeur de la peau, aux taches de sang répandues sur les langes du nouveauné, que le malheureux avait été sucé. Les orphelins recueillis et protégés par la charité publique n'étaient point à l'abri des atteintes des démonolátres; le séjour des hospices n'était point pour eux un refuge assuré, et les sorcières pouvaient se vanter d'exercer, dans ces asiles, une influence terrible sur la fréquence de la mortalité,

Les discipées de Satan se faisalent une grande joie d'assister aux assemblées consacrées aux plaisirs des esprits déchus. Presque tonjours ils arrivaient à ces réunions à cheval sur des diables. Parfois ils étaleut emportés jusque dans la Judée, et le sabbat se tenait sur les bords du Jourdain. Le plus ordinairement c'était cependant au pied du mont Paterne, à Ferrare, à Bologne, dans la plaine de la Mirandote, que les sectaires du démon avaient coutume de se réunir en plus grand nombre. Leur prenait-il fantaisie d'alter à pied; le diable accélérait leur unrelie et les nonssalt violemment en dirigeant son souffle vers leur dos et vers leurs éganles. Sonvent des vertiges sucvédaient à ces courses rapides. De retour à leur domicile, its se sentalent comme moulus de fatigue et le lendemain on les trouvait gisans sur lour grabat. Le démon se chargeait d'élargir les voies souvent très étroites par où ils devalent passer. Ils contraignaient le démon a les venir chercher en se frottant à su avec des graisses qu'ils avaient soin de tenir carhées dans quelqu'endroit écarté de leur habitation.

Leur assemblée était quelquefois présidée par une espèce de dishlesse qu'ils nommaiont la sage déesse (d'autres l'out appelée la blanche sibylle, l'opposant avec intention à la reine des anges), et dont ils redoutaient singulièrement le courreux. En général, c'est un démonqui, sous les déhors d'un personnage imposant, occupe le siège d'honneur autour duquel la finde se presse et cirrule au sabbot. Une fois que les adorateurs de Satau sont réents dans le tien qui leur a été indiqué, ils n'out plus rien à faire, si ce n'est de se livrer au plaisir de la danse, de s'abandonner aux junissances des feities et de prêter l'oreille aux accens de la musique. Il arrive rependant que le diable fascène les yeux des convires en faisant apparaître des mets prestigieux, et les convives qui ont mâché à vide arrivent le matin à leur domicile plus affamés qu'ils ne l'étalent la veille. Certains jours les tables sont cependant chargées de viandes réelles et de vins exquis ; des bœufs entiers qu'on a en la précaution d'enlever dans les étables des riches servent à assouvir l'appétit des sorciers. Ces vols ne peuvent être soupçonnés par les propriétaires. La sage déesse connaît le secret de remplir les fintailles qui ont été vidées, et il lui soffit de faire rassembler les ossemens des hœufs qui ont été dévorés par fes démonolàtres, de les faire déposer les uns auprès des antres sur la peau qui servait primitivement à les reconvrir et d'agiter sa huguette, pour que ces bœufs puissent recommencer à vivre et être reconduits chez leurs auciens propriétaires.

Les démonolàtres qui ont le mallieur de déplaire à Satan sont parfois délaissés au milieu de la campagne par le démon qui s'était chargé de feur servir de monture pendant leurs excursions nocturnes. Les stryges, qui rédent chaque mit sous la forme de chattes, ont soin de cacher sous le seuil de feur porte un crapaud démoniaque, dont l'assistance leur est nécessaire pour reprendre la forme humaine quand elles rentrent au gite vers la fin de la unit. Les prévenues affirment qu'elles ne se font point illusion, que rien de ce qu'elles racontent ne peut être attribué à l'effet d'un songe ou d'une maladie du cerveau; elles en appellent au témoignage de leurs parens, de leurs amis, de leurs voisins, qu'elles prétendent être aussi du nombre de ceux qui rendent un culte à Satan.

L'idée qu'elles ont mille fois donné la mert, commis d'innombrables infaaticides, domine toutes les autres contictions dans le délire des femmes d'Italie. Ce fut encore cette idée mère et fondamentale de la sorceilerie, naguére si funeste au bas peuple des autres pays, qui fit verser le sang dans le Midi. On sera frappé, l'imagine, de l'habileté avec laquelle les stryges de la Lombardie combinent, au point de vue où la maladie les a placées, toutes les raisons qui peuvent donner du poids à leurs assertions et aggraver leur position devant les tribunaux. Il semble aussi que l'exemple de ces mélancoliques si ingénienses à controuver et à faire valoir des preuves pour se noireir et se perdre, quand bien certainement elles sont innocentes, ne peut que contribuer à faire ressortir l'innocence des démonolatres qui avaient été immolés à Berne, à Strasbourg, sur tous les bords du Rhin.

Il paraîtra extraordinaire, pent-être, que le délire de la zoanthropie uit tout à coup pris missance dans le cervean d'un aussi grand nombre de femmes. Pour toute réponse, je répète que les inquisiteurs affirment que des centaines de prévenues racontaient avec une assurance importurbable qu'elles avaient été changées en chattes, qu'une fois métamorphosées en bêtes, elles avaient usé de toutes leurs ressources pour s'introduire dans les maisons on elles savaient qu'il existait des enfans, pour surprendre la vigilance des mères et pour sucer, jusqu'à extinction de la vie, le sang des nourrissons. Barthélemi de Lépine reconnaît et vent bien convenir qu'elles étaient sous l'empire d'une sorte de fascination de l'espeit et des sens, qu'il attribue à une influence, à un pouvoir diabolique, lorsqu'elles s'imaginaient se voir les unes les autres dans certaines assemblées sous la forme propre à l'espèceléline; qu'eiles se trompaient aussi, quand, en se regardant, chacune d'elles se voyait sous l'aspect d'un animal convert de poils. Mais cet inquisiteur, retournant contre

les stryges l'orme de sa fatale logique, se bâte de conclure que finalement elles n'en commettaient pas moins besuceup d'homicides, parce qu'en s'entendant avec le démon, elles parvenaient à tromper les yeux des nourrices et à tuer les enfans à leurs côtés, sans que d'abord elles se doutassent de leur présence.

Je ne crains pas que l'assertion de l'inquisiteur italien fasse aujourd'hui beaucoup d'impression sur l'esprit des médecins qui se vouent à l'étude des affections mentales; mais enfin comme il s'est trouvé déjà des écrivains qui ont soutenu que les femmes de la Lombardie n'étaient point malades, qu'il y avait de l'absurdité à admettre la possibilité d'une sorte d'épidémie fortuite d'hallucimations sur un aussi grand nombre de personnes du sexe, qu'en admettant que rela fêt possible, ce serait une raison de plus pour taxer de témérité ceux qui osent soutenir que fa vie des enfans aurait pu être en sûreté dans un pays où le délire de la zoanthropie aurait sévi en même temps sur un aussi grand nombre de malheureuses; que la où la monomanie est dans toutes les habitations, la surveillance des enfans doit être négligée et l'accomplissement des homicides facile; que, soit qu'elles fassent folles ou vendues an diable, les stryges n'en devaient pas moins être redoutables. pour l'enfance ; je me vois obligé de réfuter ces argumens,

Ces objections ne sont que spécieuses; je feral observer d'abord que d'après ce qui est dit dans les écrits mêmes des inquisiteurs, les enfans qui étaient censés périr n'appartenaient point à des mères réputées sorcières. Les mères qui croyalent devoir mettre la mort de leurs enfans sur le compte des stryges n'étaient ni hallucinées, ni atteintes du délire de la zeonthropée; rien ne s'opposait donc à ce qu'elles fissent bonne garde autour du hercean de leurs nourrissons. Elles se plaignaient, j'en conviens, de l'importunité de certains chats qui s'étaient introduits dans leurs maisons; les maris signalaient la peine qu'ils avaient ene à les atteindre, en leur donnant la chasse; mais les stryges n'étaient jamuis surprises sous la forme humaine, dans aurune habitation; c'étaient surtout les mélancollques que l'on brûlait, qui soutenaient que telles on telles malbeureuses s'étaient métamorphosées en chattes pour turr les enfans de leurs voisins à la dérobée; c'étaient surtout les prévenues qui prenaient à tâche de convaincre les juges qu'elles avaient humé le sang humain; mais par le fait, il n'y avait qu'un état maladif qui pût leur inspirer l'idée de soutenir de pareilles choses, et elles n'avaient attenté aux jours d'aucun nouveau-né (1).

Vonlez-vous maintenant savoir au juste quel était l'étal. des facultés sensitives et intellectuelles des monomaniaques qui prétendaient hanter la société des démons, subir des changemens de formes, exercer par instans une sorte de vampirisme? Il semble probable, d'après leur propre récit, qu'elles étaient au moins pour la plupart exemptes d'hallucinations pendant le jour, C'est la nuit, pendant que tout le monde repose, qu'elles s'abandounent, à les en croire, au commerce des esprits, qu'elles exécutent des courses lointaines, qu'elles savourent le goût du sang, qu'elles apercoivent des chats qui fêtent le sabbat. Elles conviennent qu'elles se sout mises au lit, comme le reste de lour famille, à la fin des travaux de la journée; mais elles assurent aussi qu'un démon n'a pas tardé, au bout de quelques minutes, à les venir prendre pour les emporter par l'air, et qu'alors a commencé pour elles un genre de vie plein

<sup>(1)</sup> Burth, de Spinit, in Weltre malerie., edit de 1684, i. 2, p. 51, 92. +

de merveilles. Il n'est pas invraisemblable que la plupart de res femmes reposalent déjà ensevelles dans un profend sommeil, lorsque leur imagination commençait à être affortée de pareilles hallucinations, leur cerveau à être assiègé par d'aussi étranges conceptions, et que le lendemain à leur réveil il ne leur était plus possible de se persunder que ce n'était qu'en songe qu'elles avaient tru subir des métamorphoses, immoler des enfans, voyager sur le dos des démons. Il n'en fallait pas davantage pour constituer un état de délire sérieux, puisque les ballucinations survenues pendant le sommeil entretenzient ensuite le jupement dans le plus funeste égarement. Quant à la fréquence de cette bizarre monomanie, elle pourrait jusqu'à un certain point s'expliquer par la vivacité des impressions, que le récit des affaires de sorcellerie retentissant sans cesse aux oreilles du peuple devait comme nécessalrement entretenir dans son esprit; on peut penser aussi, sl l'on admet que le délire commençait pur des songes, que cette circonstance concourait encore à accroitre le chiffre des invasions; car on n'est pas maître de prévenir les rêves et de se soustraire aux ébronlemens qu'ils causent à l'intellect.

Beaucoup de malades, après avoir passé un certain nombre de nuits au milieu de ce tumulte de sensations, se sentaient accablées de lassitude et de fatigue. Ce qui faisait mon désespoir, disait une de ces femmes au moment d'entrer dans les flammes, c'est qu'au retour du sabbat, bien que personne ne m'ent aperçue soit que je sortisse ou que je rentresse par la cheminée, toujours cependant mes proches devinaient aussitôt que j'avais passé la nuit dans la compagnie des démons. La nécessité ou je me trouvais de garder le lit, à la suite de cette espèce de vagaboudage, pour réparer mes forces à demi épuisées, ne leur indiquait que trop la manière dont j'avais employé mon temps, tandis que chacan d'eux se livrait tranquillement au repos. Cette sorte d'accablement léthorgique, ce besoin impérieux de sommeil paraîtront très naturels si l'on ré-Béchit que l'organe de la pensée, ou plutôt que la plus grande partie du système nerveux avaient été pendant un grand nombre d'heures le siège d'une violente exaltation morbide; mais il importe d'examiner si cet accablement ne tenait point à une véritable intexication.

Il est constaté que déjà, à une époque très reculée, quelques logenses d'Italie connaissaient très bien les propriétés de la mandragore, et qu'elles se servaient quelquefois du suc de cette plante pour étourdir les véyageurs qu'elles se propostient de dévaliser. Quelques autres plantes, de la famille des solanées, ont été employées aussi plus d'une fois aux mêmes usages par des misérables familiarisés avec tous les genres de crimes. On a cru pouvoir s'appuyer sur ces faits pour soutenir que les stryges d'autrefois avaient recours à l'emploi des agens narcotiques pour se procurer des espèces de rêves fantastiques, et une sorte de béatitude momentanée. Nous verrons que partout les sorciers ont déclaré qu'ils étaient obligés de se frotter. la peau avec une certaine pommade pour obtenir que le disble les vint prendre pour les porter au sabbat; on n'a pas manqué de dire que cette pomunade contenait un principe vénéneux, et que les hallucinations et les idées maladives qui assiégealent pendant certains instans le cervean des stryges tenaient à l'absorption de ce principe enivrant. On ne serait plus emborrassé, si cette supposition venait à nequérir de la vraisemblance, pour expliquer les vertiges, la pesanteur de tête, la somnolence dont se plaignaient beaucoup d'individus à la suite de leurs accès de délire; on cesserait de s'étonner aussi de la fréquence d'une maladie qu'on saurait avoir été provoquée avec intention; mais bien certainement la démonolátrie n'était pas, sonf pent-être un petit nombre de cas exceptionnels, le résultat du narcotisme.

On a souvent cité le fait d'une sorcière qui s'engages à aller au subbat en plein jour et devant tout le monde, à la condition qu'on lui permettrait de se frotter le corps avecune certaine pommade dont l'emplot lui était familier ; on ajonte qu'aussitôt que l'opération fut achevée, elle tomba comme morte, et qu'elle n'en soutint pas moins, après avoir passé plusieurs heures raide et dans la plus parfaite immobilité, qu'elle revenuit du sabbut, et qu'elle avait été témoin de tout ce qui s'y était passé (1). Il n'y a qu'un empoisonnement, au dire de beaucoup d'auteurs, qui soit capable de provoquer un assoupissement aussi prompt, aussi intense, et qui poisse exciter de pareils rèves, de semblables illusions des sens. l'ignore si un principe somnifère avait été mélé à la pommade dont cette prétendue sorcière fit usage; mais il est certain que sur mille démonolátres qu'on mettait en jugement, il ne s'en trouvait pas quatre qui enssent de pareils agens à leur disposition. D'où vient que les sorcières qu'on arrétait par bandes dans certains pays continuaient à délirer, à soutenir qu'elles allaient au sabbat, qu'elles recevaient encore la visite des démons pendant toute la durée de leur captivité? On s'était bien assuré pourtant que ces malheureuses n'avaient aucun onguent entre les mains. Pendant que les înpaisiteurs étalent occupés à Côme à exterminer la pré-

<sup>(8)</sup> Barth, de Spink, in Matico muticie., édit de 0514, p. 530.

tendue corporation des démonolitres, le notaire de l'inquisition, un jour de Vendredi-Saint, trouva sa femme immobile, toute nue, et dans une posture peu décente, sur le funier d'une étable. Dans un premier mouvement d'indignation, il fut sur le point de percer avec son épée celle qu'il se figurait vouée au déshonneur et à l'infamie, Cependant il retini son bras, et lorsque cette malade ent recouvré la sensibilité et le mouvement, elle ne tarda pas à avouer, non sans émotion, qu'elle avait passé la nuit au sabbat. Ordre fut donné à la force armée d'arrêter la prétendue surcière, mais ce fut inutilement qu'on la chercha; sachant bien la peine qui lui était réservée, elle s'était évadée, et l'on crut dans le pays qu'elle avait elle-même mis fin à ses jours, en se précipitant dans les carx du lac voisin (1).

Le notaire disait hantement que jusque-là sa femme avait puru mener la vie la plus sainte: est-il croyable que cette dame, qui avait chaque jour sons les yeux le spectacle des victimes que l'on passait par les flammes, qui suivait d'une manière scrupulense les pratiques de sa religion, ait en l'imprudence de se laisser aller à provoquer un pareil accès de catalepsie, et de choisir précisément le jour du Vendredi-Saint pour exciter chez elle un pareil dérangement de la sensibilité et de la raison? Blen n'autorise à penser que cette espèce de ravissement ne fût pas spontané; car la malade ne se vanta nullement d'avoir en quelqu'onguent nurcotique à sa disposition. Tont semble donc indiquer qu'elle avait été atteinte d'un accès subit de catalepsie ou d'extase, et il est probable que l'invasion des mêmes arcideus avait lieu aussi quelquefois de la

<sup>1.</sup> Buth de Spini, in Malley malefie, out de 1911, p. 131.

même manière sur les autres femmes d'Italie. Au demeurant, sans nier l'abus que certains pâtres ont pu faire quelquefois des substances somnifères, je nie que la maladie des stryges de la Lombardie fût causée par une intoxication mementanée.

De temps en temps, à ce qu'il paraît, les personnes qualifiées de sorcières s'échappaient la muit de leur domicile, dans l'effervescence du délire, et marchaient quelquefois à travers les plaines sons se douter qu'elles se tronvalent alors dans l'état le plus complet de nudité. Les inquisiteurs rapportent plusieurs exemples de ces excursions nocturnes, et il faut bien en convenir, ces espèces d'accès d'evaltation rappellent les symptômes de la paraphronisie produite par le narcotisme; mais d'un autre côté ne semble-t-il pas évident que la voie publique eut été chaque ione encombrée de furieuses, si le défire eût été le résultat du nurcotisme dans des pays tels que Côme, où l'on brâlait chaque mois près d'une centaine de démonolitres? Ne voit-ou pas aussi qu'il eût été impossible à des femmes aussi complétement ignorantes de faire un usage journalier des substances vénéneuses sans s'exposer à de graves àccidens; tandis qu'on ne cite jamais dans les anciens fiyres ancun exemple qui tende à faire croire qu'une sorcière se soit involontairement empoisonnée? Tout bien considéré donc, il paraît à présent certain que l'emploi de la mundragore, de la helladone et des autres poisons dont on a cru que les sorciers se servaient pour composer leur pommade, n'a jamais été nulle part très répondu.

## S BL

Une beste hathreiner et mjette a des recissemens extatiques affire l'attention. des imprisiteurs d'Espagne,

### 1511.

Parmi les procès qui furent jugés sous le ministère de Cisueros, fait observer Llorente, il en est un qui, vers 1511, eut un grand retentissement.

« Une fille élevée à Salamanque se livra avec tant d'ardeur aux exercices de l'oraison et de la pénitence que son esprit, affaibli por les austérités, en fut troublé et qu'elle tomba dans des illusions. Elle prétendait voir continuellement Jésus-Christ et la sainte Vierge, et leur parlait devant tout le monde comme s'ils enssent été présens pour l'entendre. Elle portait l'habit de héate ou de religieuse du tiers ordre de Saint-Dominique, se disait l'épouse de Jésus-Christ, et persuadée que la sainte Vierge l'accompagnaît partout, elle s'arrêtait à toutes les portes où elle voulait entrer, se raugesit comme pour céder le pas à quelqu'un qui aurait été avec elle et assurait que la mère de Dieu la pressait de passer la première, en qualité d'épouse de Dien, son fils : honneur qu'elle refusait par humilité, en disant assez haut pour être entendue. O Vierge, si voca n'aviez pas enfanté le Christ , je n'aurais perobleur d'être son éposse; il convient que la mère de mon époux pane arant moi, 1

Elle était continuellement en extase; la raideur de ses membres et de ses nerfs était alors si grande pendant que ses mains et son visage perdaient leur conleur naturelle, qu'il semblait que ses doigts n'eussent plus d'articulations et que son corps fut incapable d'exécuter aucun mouvement. Le peuple était persuadé qu'elle faisait des miracles. Le roi ayant été informé de tout ce qui se passait ordonna qu'on la fit venir à Madrid; il lui parla ainsi que l'inquisileur général; des théologiens de tous les ordres furent consultés, mais ils ne furent point d'accord. Les uns disaient que cette fille était une sainte remplie de l'esprit et de l'amour de Dieu; les autres qu'elle était plongée dans l'illiusion et dominée par le fanatisme. Personne ne l'accusait d'hypocrisie ni de mensonge. On s'adressa à Rome pour savoir ce qu'on devait faire et le pape charges son nonce et les évêques de Vic et de Burgos de découvrir la vérité, et d'arrêter le seandale dans sa source s'il était prouvé que l'esprit de Dieu n'eût aucune part à l'état de cette fille. Le roi et l'inquisiteur général avaient honne opinion de la béate et la croyaient inspirée. Les commissaires du pape ne trouvérent rien à reprendre dans sa conduite ni dans ses discours et ils crurent qu'il fallait attendre que la Providence fit connaître si l'esprit qui l'animait était de Dieu on du démon.

Les inquisiteurs entreprirent de lui faire son procès en examinant si les apparitions qu'elle disait avoir, et les discours qu'elle prononçait dans ces circonstances ne devaient pas la faire sompçonner compable de l'hérésie des illuminés; mais comme le roi et l'inquisiteur général semblaient la protéger, elle se tira henreusement de cette éprenve, et son état continua d'être un problème. Le plus grand nombre l'attribusient à la faiblesse de son imagination (1).

Cette béate, sujette, comme tant d'autres, à des accès

<sup>(1)</sup> Liorente, ountage cité, t. 1, p. 361 et suiv.

extatiques, à des ballucinations de la vue, de l'ouie, et probablement anssi à des ballucinations du toucher, aurait dû être confiée à quelque savant Esculape; personne ne se mit en peine de remédier à l'état d'exaltation qui portait le désordre dans les fonctions de cette ballucinée. En revanche, on ât de grands efforts pour découvrir si extre visionnaire était fascinée par un ange ou par un esprit décliu. Grace à la protection de Ferdinand V et à colle du grand inquisiteur, cette malade se tira heureusement des mains de l'inquisition; elle courait le risque de périr dans un cachot ou sur un bûcher si la nature de ses idées l'eût portée à croire et à dire qu'elle était fiancée à quelque diable de la catégorie des lucubes.

## 5 IV.

Hamoniani prilimaka: Ismaiodo. — Paces Tarqui, et Michel Verdora i promon ampalito de crime d'homiride et de lyvanthropio, et sont brible rille a Patroro.

### 1521

Burgot, dit le Grand-Pierre et Verdung-Michel, comparaissent devant l'inquisiteur Boin; ces deux hommes sont poursnivis comme magiciens et accusés de s'être transformés en longs-garoux.

Pierre Burgot formule la coafession que l'on va lire: j'appartieus depuis à peu près dix-neuf ans à la scete des adorateurs du démon. Je me suis laisné embaucher par un diable un jour de foire de l'edigny, à la suite d'un orage afireux qui avait dispersé tous les bestiaux et jeté les villageois dans la consternation. J'ai cé lé aux instances et aux promesses d'un cavalier vêtu de noir qui s'est fait connaître pour un serviteur de Beelzébuth, qui m'a donné l'assurance que je parviendrals à trouver mon troupeau et que son maître m'accorderait des largesses si je voulais consentir à m'enrêder sons la bannière de Lucifer, J'étnis éperdu, courant dans la campagne, saus savoir si je parviendrais à rassembler quelques mouteus; je me suis décidé à accepter les offres de cadémon. Au bout de qualques jours fe me suis retrouvé en présence du même cavatier : l'ai féchi le genou. j'ai consenti à rendre hommage au dlable, j'ai renoncé aux graces du haptême, à l'amour de Dieu, à la Vierge, aux saints, et buisé la main du diable qui m'a semblé froide comme celle d'un cadavre; le démon s'est engagé à veiller à la garde de mon troupeau et à me procurer de l'argent. l'al cessé de réciter le cruto, j'ai cessé d'assister aux cérémonies du culte; à peine si j'osais entrer dans l'église vers la fin de la messe et après la consécration de l'exu. Pendant deux années que l'ai tenu mes promesses à Saian je n'al rien en à craindre pour mon troupeou. Pai fini par oublier mes engagemens et je suis revenu dans le saint lieu comme par le passé, recommençant a réciter mes prières comme un fidèle chrétien. Mon enaccusé m'a de nouveau entraîné dans la voie de la perdition en me falsant accroire qu'à la fin j'obtlendrais des richesses et en me faisant renouer avec Satan.

Après être tombé dans cette demière faute, je suis allé un soir avec Michel à une réunion de sorciers qui prenaient leurs ébats dans un bois; l'assemblée était nombreuse; les assistans tennient en main une bougie de cire verte, d'où émonaît une lueur bleualtre.

Un autre soir, Michel m'a proposé de courir à travers la campagne, rappelant à mon servenir la foi jurée par moi au démon. J'ai douné mon consentement, mu par l'appat de la fortune. Michel possédait une pominide dont il m'a frotté à nu; à peine cette opération était-elle termi née que je me suis vu sons la forme d'un toup ; je marchais à quatre pieds, mes membres étaient velus et couverts de longs polls ; je parcourais l'espace avec la rapidité du vent, et ce miracle s'opérait par l'assistance du diable qui me faisait pour ainsi dire voler par la force de son pouvoir; Michel s'est frotté à son tour ; telle a été la vélocité de sa course, que l'œil avait de la peine à suivre ses mouvemeus. Cette première métamorphose n'a pas duré plus de deux heures; pour reprendre nos anciens traits, nous avons en recours à une graisse qui était donée, à ce qu'il paraît, d'une efficacité particulière. La pommade dont nous nous servons pour obtenir d'être transformés en loups nous est apportée par nos démons, qui se nomment l'un Guillemin et l'antre Moyset. Je me sentais accablé de l'assitude à la suite de ces excursions; j'avais peine à me tenir debout; le diable affirmait que bientôt je ne ressentirais plus une pareille fatigue.

Une mit, mettant à profit les leçons de Michel Verdung, j'attaquai à belles deuts, aussitôt que je me sentis, transformé en bête féroce, un jeune garçon âgé de six à sept aus, que je me proposais de tuer; ses cris, ses vociférations m'empéchèrent d'en venir à mes fius; je fis aussitôt retraite; je gagnal en toute bâte l'endroit où j'avais caché mes habits et je parvins, en me frottant le corps avec de l'berbe, à recouver la forme humaine.

Une autre nuit que j'étals transformé en loup, ainsi que Michel, et que nous parcourious ensemble la campagne, nous sommes venus à bout de tuer une femme qui cueillait des légumes. Nous nous disposions à traiter avec la même cruanté un individu qui parvint à prendre la fuite et qui ainsi se trouva soustrait à notre fureur. Une autre fois nous avons donné la mort à une petite fille âgée d'environ quatre ans; à l'exception des bras, tout son cadavre a servi à assouvir notre faim. Michel trouva cette chair délicieuse bien qu'elle répugnât beaucoup à mon estomne.

Dans une autre circonstance nous avens tué ensemble une autre petite fille; c'est au cou que nous suçâmes son sang et que nous attaquâmes sa chair.

Une troisième victime du sexe féminin a été immolée encore par Michel et par moi; j'étais affamé, j'ai mangé une partie des entrailles de cette enfant.

Enfin nous avons tué une quatrième fille, âgée d'environ neuf ans, qui avait refusé de m'assister de ses aumônes.

J'ai commencé aussi par blesser avec mes dents une chèvre qui paissait dans la campagne; je me suis servi ensuite d'un instrument tranchant pour couper la gorge à cet animal.

Fétais complètement nu lorsque mes métamorphoses d'homme en bête devaient s'effectuer; j'ignore ce que devenait ma peau de loup lorsque je redevenais homme. Michel ne laissait pas de rester vétu pendant qu'il se sentait transformé en loup-garou.

Il nous est arrivé plus d'une fois de nous accoupler avec des louves; nous éprouvions autant de plaisir pendant ces accouplemens que si nous eussions été unis à nos femmes.

La durée de notre transformation en loups n'a pas toujours été aussi longue que nous l'enssions désiré, et nous redevenions quelquefois hommes après un très court délai. Nous avons en en notre possession les pondres les plus vénéneuses; le seul contact de ces substances suffisait pour entraîner la mort des êtres qu'elles atteignaient.

Michel Verdung confirma tontes les assertions de son coaccusé; senlement ces lycanthropes se trouvérent plus d'une fois en désaccard, lorsqu'on leur demanda des explications circonstanciées sur les lieux on ils avaient accompli tous leurs homicides. Tous deux subireat la peine du fen (1).

Boguet, qui remplissait les fonctions de juge criminel dans le comté de Bourgogue vers la fin du seixième siècle, et qui s'était trouvé à même de causer de ce procès avec d'anciens contemporains des condamnés, cite le nom d'un troisième lycomane appelé Philibert Montôt. Il prétend aussi que Michel, qu'il nomme Udon et non Verdang, fut arrêté dans une cabane après avoir été blessé, pendant qu'il se croyait loup, par un gentilhoume du pays. Il ajoute que l'on a un de tout temps les tableaux de ces trois sorciers en l'église des Jaccopins de Poligny (2),

Guillaume d'Auvergne rapporte le fait d'un mélancalique qui s'absentait quelquelois de son domieile à certaines heures de la journée, et qui affirmait en rentrant dans sa maison qu'il vensit de donner la chasse à des innocens, et qu'il ha arrivait souvent d'être transformé en loup; on ne tarda pas à découvrir, en suivant la trace de ce prétendu loup-garon, que par le fait il se retirait dans une caverne obscure où il restait plus su moins longtemps ravi en extase. C'était au sertir de pareils acrès, qu'il se vaniait d'aveir porté la terreur dans le voisinage des habitations. A l'aide de soins convenables, cet homme fut rendu à son ancien hon seus. La déposition des lyenthropes de Poligny mérite-t-elle plus de confiance que le témoignage de ce dernier extatique? Semmes-nous tenus

<sup>(</sup>I) Wieri, Opena eminia, etc., p. 484.

<sup>2.</sup> Tagort, Discours des terriers, etc., édit de Leux, 1003, p. 156.

à croire que deux misérables rustres, évidemment dominés par des idées maladives, aient pa tuer comme à loisir an moins cinq personnes et dévorer leur chair toute pantelante, sans être inquiétés par les porens, par les voisins de toutes ces victimes de leur cruanté? Wier, dans le long commentaire qu'il fait sur le procès de Burgot et de Michei Verdang, ne craint pas de soutenir qu'il faudrait être privé de toute espèce de bon seus pour ajouter foi aux crimes de ces deux lycomanes. Ou'importe en effet que ces deux patres indiquent avec une certaine précision le seae, l'age, le genre de mort des sujets qu'ils prétendent arnir été par eux tués et divorés; qu'ils indiquent avec une sorte d'affectation l'impression produite sur leur palais par le goût du sang et de la chair crue, quand tout semble devoir faire croire que ce sont des hallucinations qui les portent à émettre de pareilles assertions? Ne inrent-ils pas aussi qu'ils se sont unis à des louves, que ces accomplemens leur procuraient de délicieuses jouissances, qu'ils se sont vus plus d'une fois converts de poils, qu'ils fendaient l'air, en battant la plaine avec la rapidité d'un trait, qu'ils apercevalent devant eux le démon qui leur servait de guide? Il n'y a que des imbéciles ou des monomaniaques qui puissent débûter et affirmer des choses aussi peu vraisemblables ou aussi ridicules. Quand il serait vrai, comme l'assure Boguet, qu'un chasseur côt blessé Yerdung dans un moment où il faisait le loup-garon, on ne pourrait pas cependant inférer avec certitude de la que ce pâtre avait réellement tué et mangé avec son co-accusé sue femme et quatre petites filles. Sans doute le délire de la lycanthropie tensit, dans plus d'une circonstance, de la monomanie homicide; mais il est difficile d'apprécier, d'après les faits qui pous out été transmis, quels sont les

ras où les lycomanes out en réalité répandu le sang humain. Il n'est point dit, dans le procés de Poligny, que les restes des cinq cadavres dont les accusés prétendaient avoir entamé la chair aient été présentés aux juges; eût-on manqué, dans le cas où cinq mentres aussi atroces eussent été commis dans un aussi petit endroit, d'insister sur le siège, le nombre, la profondeur des blessures relatées sur le corps des victimes? La procédure ne mentionne, par le fait, aucun corps de délit, et c'est d'après le dire de deux aliènés qu'on a admis que des scènes de carnoge avaient en lieu en 1521 dans cette partie de la Franche-Comté. En somme, l'on ne peut qu'approuver les auteurs qui ont refusé de s'en rapporter à la déclaration de deux malheureux qui couraient au-devant de la mort avec une sorte d'empressement, et de gaité de cœur,

Wier pense que ce fut peut-être l'usage des frictions narcotiques qui contribua à troubler le cerveau et à faire naître les différentes ballucinations de Burgot. Sans rejeter absolument cette supposition qui semble appuyée par le témoignage des accusés, je ferai remarquer qu'à l'époque du procès, plus de dix-huit ans s'étajent écoulés depuis que Burgot avait éprouvé su première vision, et que le jour où il avait eru faire la rencontre du diable monté sur un cheval noir, il ne lui était certainement pas venu à l'idée de se procurer des rèves fantastiques, en se frottant le corps avec des ouguens. Il est donc très douteux que les accès de lycanthropée de Burgot aient été provoqués avec intention.

J'ignore si les lycanthropes de Poligny parconraient effectivement les champs et les bois pendant leurs paroxismes; on vient de toir que le malade cité par Guillaume d'Auvergne me bougeait pas de sa place, bien qu'il crit agir; mais Pencer cite le fait d'un autre lycanthrope qui éventra un cheval en cherchant à abattre avec une faux un papillon qu'il prenait pour un diable.

# 5 V.

La démundifrie contane à régner en Espaçae ; cest simparate frames sont fountière à Estella ; d'autres sont britées à Sarragouse.

### De 1627 a 1636.

En 1627, les prisons de la Navarre se remplirent de femmes qui déraisonnaient sur les matières religieuses et qui se perdaient par des accusations mutuelles. Il est à remarquer qu'aucun homme ne fut alors accusé d'entretenir des relations avec les esprits impurs.

Les prévenues de la Navarre comparaient leur prétendu dieu à un bouc noir. Elles formaient, disaient-elles, des chœurs de danse autour de ce démon, prenaient un maigre repas à ses dépens et s'unissaient ensuite avec lui. Il leur semblait que les sons qui s'échappaient du gesier du bouc étaient rauques comme ceux de l'airain, et qu'il leur suffisait de se frotter la peau avec des excrémens de reptiles ou des excrémens de corbeaux pour acquérir la farulté de s'élever en plein air. Elles disaient aussi qu'elles s'évertuaient chaque nuit à tuer des enfans et à faire périr les animaix domestiques. Le pain qu'elles s'imaginaient avoir vu consacrer au sabbat pour les communions des démonolàtres leur avait semblé tout à fait noir.

Cent cinquante femmes qui furent jugées à cette époque à Estella furent condamnées à la prison; mais pour que la correction devint plus efficace, chacune d'elles dut en même temps recevoir deux cents coups de fonet sur les épaules. L'inquisition de Surragosse procéda au moins en apparence avec plus de sévérité encore contre d'autres prétendues sorcières qu'en disait avoir appartenu à la corporation des démonolâtres d'Estalla, et qui furent jetées dans les prisons de l'Eglise, en 1536; toutes ces malheureuses perdirent la vie sur des hûchers. Quelques juges étaient d'avis d'épargner leurs jours et de les retenir indéfiniment dans les prisons, L'usage et la loi voulaient qu'en pareils cas on en référât à la décision du conseil de la suprême; mais la mojorité des juges s'opiniâtra à passer outre et les accusées furent aussitôt livrées à l'exéruteur (1).

## 5 VI.

Procés et condomistion du doctrur Terralto ; cei hollacimi cruit avois un graic à con service.

#### De 1529 a 1531.

Torralba est peint quelque part par Cervantes, qui le représente comme perdu dans les espaces aériens et tont prêt à toucher de su main le disque de la lune, Cette peinture résume quelques traits de la folie d'un savant qu'on ne voit pas sans peine figurer à côté de Don Quichôtic.

Torralba s'adonna de bonne heure avec une ardeur égale à l'étude des lettres, de la philosophie et des sciences sérieuses. Aussités qu'il ent obtenu le titre de médécin, il se fit un devoir de fréquenter les homnes en renom, les universités, les écoles célébres, et enfreprit, suivant un usage fréquent de soit temps, des voyages

<sup>(</sup>i) Disposte, Mad. coll. de l'Asquit, d'Esp., tom, 2, p. 55.

longs et pénibles, dans l'espoir de se procurer de nouvelies lumières et de donner à sou éducation tout le perfectionnement dont son esprit était avide. Fixé à Rome des 4503, après avoir visité la France, l'Espagne, la Turquie et l'Italie tout entière, il fut bientôt en possession d'une renommée méritée et obtint d'être attaché en qualité de médecin à la moison du cardinal de Soderini. Ce docteur ne tarda pas à être généralement recherché des grands, et sa vie s'écoula dans la société des personnages les plus éminens de Rome. Peu à peu le caractère de Torralha devint sombre; ce savant, qui avait paru jusque-là très ferme dans ses croyances religieuses et philosophiques, sembla assiépé dans certains momens por des dontes pénibles; on crut remarquer aussi qu'il s'adonnait avec enthousiasme à la chiromancie.

Le cerveau de Torralba ne tarda pas à éprouver un dérangement aussi réel que sérieux; mais d'abord cet accident ne fut nullement soupçonné. Ce docteur commença à aperceroir à ses côtés, au renouvellement de la June surtout, un être fantastique qui le suivait en voyage, qui faisait avec lui la conversation dans la solitude, et il n'en fallot pas davantage pour lui faire croire qu'il avait fait la croquête d'un génie. Comme cet esprit lui apparaissait aussi à l'église, Torralba ne donta pas qu'il n'apparaint à la catégorie des hons anges. Du reste, il ne se lassait pas d'admirer la science prodigieuse de ce génie; cur il parfait avec lui toutes les langues, semblait lire dans l'aventr et pénétrer les choses les plus cachées. Cet être extraordinaire portait tantôt le custume d'un cemite, taniôt le vêtrment d'un homme qui voyage.

En 1510, Torralha vint en Espagne, et parla à tont le monde de ses hallucinations. On était émerveillé à la conr de la hardiesse des prédictions du docteur, et l'on disait tout haut que son génie lui révélait d'avance une foule d'événemens; qu'il était instruit d'avance de la destinée des peuples et des nations. La curiosité de l'archevêque de Toléde fut piquée à ce point, qu'il sollicita avec instances la faveur de voir le génie de Torralba; l'ange, est-il dit dans le procès de Torralba, refusa de paraître devant le prélat.

De retour à Rome, Torralba se montra fort émerveillé de la puissance de son génie familier. Un jour il raconta à qui vouint l'entendre que cet esprit l'avait transporté en un clin-d'œit jusqu'à Venise, et que ses domestiques et ses familiers n'avaient même pas en le temps de sonpçonner son absence, tant le mouvement pendant ce parcours avait été rapide.

Vers ceite même époque, Torralha s'installa une nuit, à la prière du cardinal de Santa-Crux, auprès d'une dame hallucinée qui se plaignait des importunités d'un spectre. Snivant le dire de la malade, ce spectre devait être l'ombre d'une personne morte assassinée; au moins la pâleur livide de l'image semblait, disait-elle, donner de la vraisemblance et du poids à ce soupçon. Torralha prétendit apercevoir l'ombre d'un homme, et l'effigie d'une femme; il assura en même temps que ces fantomes articulaient des sons. Ce fut en vain qu'un personnage qui veillait aussi dans l'appartement où se trouvait placé Torralha chercha à voir ou à entendre; il se retira le matin sans avoir éprouvé la moindre sensation.

En 1519, Torralbo, se trouvant en Espagne, songea à revenir à Bosse. En reparaissant dans cette fameuse cité, Torralbo ne craignit pas d'affirmer qu'il avait fait le voyage à travers l'atmosphère, à cheval sur un bâton, et guidé

par un nuage enflammé. Ce récit ne laissa pas de faire une grande impression sur beaucoup d'esprits, et le cardinal de Volterre manifesta à son tour le désir de voir face à face le génie qui procurait à Torralba des avantages aussi peu ordinaires. Pour la seconde fois le fantôme refusa d'apparaitre.

En 1525, pendant que Bome, tombée au pouveir des troupes de l'empereur, subissait toutes les horreurs d'un sac, Torralba, qui se trouvait alors à Valladelid, en proie à des inquiétudes cruelles, car Bome était pour lui une seconde patrie, se figura que son génie l'emportait sur les bords du Tibre; il mit un matin les habitans de Valladelid dans la centidence de ce neuveau voyage aérien, jurant qu'il s'était eru à deux doigts de sa perte, qu'il avait aperça pendant cet enlèvement la mer à ses pieds et sur sa tête un astre resplendissant de lumière. Il se trouva que le docteur avait dit vrai en annouçant la prise de la neble cité.

Tant de révélations imprudentes firent décréter l'arrestation de Torralba qui fut incarcéré à Guença en 1528; des son premier interregatoire, il avous saus hésiter qu'il avait un génie à ses ordres, et confirma franchement tout ce qui se disait parmi le peuple de la puissance et du savoir de cet être singulier,

L'inquisition désira savoir si le génie qui favorisait Torralba de son assistance appartenait à la classe des êtres rélestes ou à celle des démons, si le docteur ne l'avait point contraint à lui obéir en ayant recours à des conjurations, s'il ne s'était point lié lui-même par quelque coupable engagement. Le malheureux halluciné fut soumis à la torture et sommé de répondre catégoriquement à toutes res questions. Torralba jura qu'il n'avait jamais usé de conjurations, qu'il n'était lié par aucus pacte, que l'esprit confinuait à le visiter dans son cachot, qu'il ne faisait rien pour l'y attirer, qu'il ne demanderait pas mieux que d'en être débarrassé, que sa présence finissait par lui être importune et par unire à son sommeil.

Torralba, après trois années d'attente, d'incertitudes, de souffrances physiques et morales, fut condamné à faire abjuration comme lairétique, à renouver au commerce du démon, à paraître en public avec le sun-hénito, et à vivre pendant un certain tomps dans les prisons de l'Église. Il ne dut, suivant toute apparence, la conservation de sa vie qu'anx instances de la cour et à la protection de queiques grands qui l'avaient autrefois qualifié d'ami (1).

L'histoire de Terralha confirme ce que nous avons dit des croyances du selzieme siècle et du danger de la felie à certaines époques sociales. Comment les grands de la cour de Rome, de la cour d'Espagne, comment un cardinal de Volterre, un amiral de Castille, qui bouoraient ce savant de leur amitié, n'out-ils pas senti qu'il régnait en dernier lieu un véritable déserdre dans arx armations et dans acc idées? Torralba, comme le prêtre cité par l'ie de la Mirandole, est obsédé par des hallurinations de la vue et de l'onie; à l'église, dans son cabinet, dans ses voyages il croit apercevoir un génie à ses cités ; il Fentend parier, il lui adresse la parole, il ne manque jamais de prendre conseil de sa tagesse, et personne n'est tenté de révoquer en donte l'existence de ce fantôme. L'archevique de Tolède, le cardinal de Volterre demandent même avec instance à être mis en rapport avec l'ange gardien de Torralla: bien mieny un seigneur proposa très sérieusement à Torralba, si je ne me trompe, de faire l'acquisition de cet être

<sup>(</sup>f) Marrier, that cost of Forgets of Eqs. 1. 2, p. (0.4) min.

extraordinaire. Mais voits que bientôt le malheureux balluciné se persuade qu'il lui suffit de placer un bâton noueux entre ses jambes pour que son génie l'emporte par l'air ; il raconte partout qu'il lui suffit de quelques minutes pour voler d'une ville à l'antre, pour aller d'Espagne en Italie, d'Italie en Espagne, en prenant your guide un nuage enflammé. Une puit qu'il dort à Valladolid, il s'imagine assister au sac de Rome; son imagination lui représente tout ce qui se passe parmi les vainqueurs et parmi les vaincus, et il s'attendrit le lendemain sur les désastres dout il croit avoir été témoin. Cependant on se demande avec étonnement si un homme auquel il arrive de pareilles aventures ne's'est point vendu au démon, si ce n'est point un ange de ténèbres qui favorise Torralba, et finalement l'inquisition se charge de résoudre tous ces doutes, et ce savant, antrefois si vénéré, que l'embre d'un fantôme poursuit jusque dans son cachot, est obligé de supporter les douleurs de la question et d'avouer que son ange qui est cause qu'il est soumis à d'anssi cruelles épreuves pourrait blen. par le fait, appartenir à la catégorie des esprits déchus, Il y a tout à parier que c'en était fait de la vie de Torralha pour pen que son délire l'eût entraîné sur le terrein de la sorcellerie. Mais beureusement il avait constamment eru avoir affaire à un ange (1).

<sup>(</sup>i) Le Pére d'Aconte raconte qu'un professour en théologie, qui passait pour un strocte à Linux, capitale du Péron, se personais acont que Diru lui araul donné un supe familier qui l'instrument de tout ce qu'il rentret servoir; qu'il avant le bonheur de ventreteur touvent acre. Ducu d'une manière tambiére; qu'il ou pouvait manques d'être en un pape, et qu'il transférent ators le Saint-Seège au Pèreu ; qu'il avant été étable efficacement rédempteur du mourée. La rédempteur par Jesus-Christ n'ayant été que inflicante; que Dien lui avant offert l'union bypositique, mus qu'il n'arait pas voule l'accepter... L'imposition émilienne et disting a mer brafe sur . (Jos. Lossis, les. 2, eb. 2, Do mercini. — Ch.-Gob. Porée, Le pour et le compre de la possepsion des fétes de les peuvenne de Lander, etc., in 8°, 1738, p. 43.)

# 5 VIL

Halbrigations et condemnation d'une lamousé abbeste de Cordine.

## 1564.

Il ne tint presqu'à rien que l'inquisition ne fit brûler en réputation de faire des miracles, dont le peuple, les rois, les inquisiteurs avaient autrefois imploré la bénédiction, et dont la sainteté avait été courtisée par des comtes, des dues, des cardinaux et même par le légat du saint père. Cette religiouse, donée d'une intelligence rare, d'une incroyable activité d'esprit, mais visionnaire et en proie aux plus singulières hallucinations, a été considérée comme le type de l'Impocrisie la plus raffinée. On ne portait pasd'elle un parcil jugement avant qu'on cût soupçonné son prétendu commerce avec les démons ; l'épouse de Charles-Quint bui envoyait à bénir les langes du prince Philippe, en l'appelant dans ses lettres sa très chère mère; le lameny cardinal don Manrique ne croyaît pas déreger en la nommant devant tout le monde sa très chère fille en Dieu.

Madeleine de Cordone, ou de la Croix, fit elle-même le récit de sa vie, dont je ne consigne ici qu'un abrégé. Elle n'avait que cinq ans, assurait-elle, quand le diable, commençant à lui apparaître sous la forme d'un ange de lumière, lui donna le couseil de se vouer à la vie dévote, et lui annonça qu'elle passerait bientôt pour une grande sainte. Ces apparitions se renouvelèrent ensuite plusieurs fois, et un jour le démon se présenta à ses regards sous la forme de Jésus crucifié, et lui dit de se crucifier ellemême: elle chéit, s'attachant par les membres à l'aide de clous enfoncés dans la muraille. Le diable lui ayant donné

l'ordre dans ce moment de se préparer à le suivre, elle se laissa choir sur le parquet, et se brisa deux oltes : cette blessure fut guérie par le faux Christ. A l'âge de sept aus, le démon, continuant à lui faire des visites, redoubla ses instances pour l'affermir dans la voie de la dévotion. A cette époque elle se retira dans une grotte pour embrasser la vie des ermites; mais après une nuit d'absence elle se retrouva dans le cercle de sa famille sans savoir comment. elle y fut rapportée. Bientôt le démon, toujours sons les traits du Christ, la prit pour sa fismoée; elle ne tarda pas alors à voir autour de sa personne des diables qui prenaient la forme de saint Jérôme, de saint Autoine, de saint François, de saint Dominique ou d'autres personnages non moins vénérables. Quelquefois c'était la Trinité tout entière qui s'offrait à sa vue; croyant bien faire elle se prosternait, en rendant hommage aux anges de ténèbres.

Mais son plus grand crime était d'avoir écouté les séductions d'un chérubin déchu, nommé Balban, d'avoir fait un pacte exprès avec cet esprit, et de lui avoir servi d'épouse pendant un grand nombre d'années. Un soir le démon se présenta à cette amante sous la figure d'un homme noir et difforme; dans l'excès de sa frayeur elle invoqua le nom de Jésus, et mit Satan en fuite. Le diable revint, lui reprocha sa défiance, fit la paix avec sa favorite, et obtint de se présenter à ses regards quand bon lui semblerait avec son visage d'enfer. Balban était souvent accompagné par un autre diable nommé Pithon.

Il lui était arrivé dans plusieurs circonstances de faire par l'air des voyages à l'insu de tout le monde, d'aller à Rome, d'aller faire des excursions dans des communautés d'hommes, pour écouter ce qui s'y disait. Pendant qu'elle se donnait ce plaisir, personne dans le couvent ne soupconnait ses absences ; le diable l'ithon sous les traits de Madeleine remplissait le rôle d'abbesse parmi les sœurs de la communanté. Souvent le diable lui avait révélé les secrets de l'avenir. Une fois Balhan lui avait proposé des jouissances infames (Del Rio); mis en colère par le refus de la religieuse, il l'enleva en l'air et la laissa tomber sur le sol d'où elle fut relevée dans un état fâcheux.

Comment toutes ces hallucinations furent-elles découvertes ? En 1545, Madeleine tomba malade; le médecin qui la scognait, désespérant de son rétablissement, manda le confesseur du convent, et cet ecclésiastique, en se présentant pour disposer la religieuse à recevoir les derniers sacremens, ne fut pas peu surpris de la voir tember dans des attaques de tremblemens. Comme les accès convulsifs persistaient le lendemain, il vint à l'idée à ce peêtre que le diable pouvait bien u'être pas êtranger à la manifestation de ces phénomènes, et Madeleine fut exorcisée. Alors, est-il dit dans le procès de cette fille, le démon, contraint de parier par la force de l'exorcisme, déclura qu'il était Séraphin, qu'il avait un compagnon et des légions de diables sommises à son obéissance, qu'il possodait le corps de la religiouse depuis le jour où elle était née, qu'elle lui apportenait, qu'il ne la quitterait pas, qu'il l'emporterait incessamment dans les profondeurs de l'eufer. Tomes les religieuses du couvent furent russemblées autour de Hadeleine. Celle-ci n'hésita pas à confesser qu'elle avait depuis l'enfance plusieurs démons à ses ordres ; qu'elle les gardait avec intention depuis l'âge de treize ans, qu'elle avait fait avec eux un pocte au moyen duquel elle avait pu acquerir sa réputation de sainteté... Cependant l'ancienne abbesse échappa au trépus qui avait semblé inoninent, et dès que sa santé fut affermie, les sbires de l'inquisition la conduisirent dans les cachots du saint office.

« Madeleiue fut condamnée à sortir de la prison en

habit de religieuse et sans voile, la torde au cou, un baillon dans la bouche, un cierge allumé dans les mains ; à se rendre dans cet état à la cathédrale de Cordone, à paraitre sur un échafand dressé pour la cérémonie de son autoda-6é... à être enfermée resulte dans un couvent situé bors de la ville ; à y passer le reste de ses jours sans voile et privée du droit de voier, etc. (1).

L'observation de l'ancienne abbesse de Cordone offre un grand intérêt scientifique. Tout à l'heure, mais surtout à une époque plus éloignée, nous verrous l'extase, les couvulsions hystériques, le délire de la possession, les fantses sensations des organes aexuels, les tourneus de la démonopathie, faire le désespoir des nounes, se manifester dans les communautés les mieux dirigées, dans les pensionnats, les hospices, et devenir épidémiques jusque dans les villages. Madeleine de la Croix purait avoir offert l'une des premières un ensemble de phénomènes nerveux très analogue à celui qui constitue l'hystéro-démonopathie proprement dite.

Dans le moment où l'en propose à Madeleine, que l'on juge mourante, de se mettre en état de recevoir l'encharistie, elle doute de la possibilité de l'acte de la communion, et elle est prise de longues attaques convulsives.
Gétoit le plus ordinairement quand il leur fallait approcher du tribunal de la pénitence que dans le siècle suivant
les moinesses manifestaient la crainte de la damnation, et
qu'elles devenaient sujettes à de violentes crises nerveuses.
Quand on les exorcisait dans de pareils momens, le diable,
à les en eroire, premait la parole à leur place, et elles se
déclaraient possédées. Les choses se passèrent de point

Danner Mitt. and de Fingute d'Esp., and france 4.2 p. 403 et sain.
 Wirel, Opera causia, p. 436. — Del Em. Maquitalionese malgranum, Mr. 4rd. p. 446, 383.

en point de la sorte sur Madeleine de Cordone. Il est dit aussi dans les procédores que cette fille avait en autrefois des transports extatiques, autre point d'analogie entre la maladie de cette religieuse et celle des filles de Loudun, por exemple. Un fait curieux dans l'histoire de Madeleine, c'est le fait de son crucifiement réel ou imaginaire ; il est à remarquer aussi que les hallucinations ont débuté des l'age de cinq aus ; qu'elles ont persisté presque sans interruption jusqu'à un âge assez avancé; que pendant un si grand nombre d'années leur existence n'a point été soupconnée ; enfin que loin de nuire à l'avancement de cette religieuse, elles ont au contraîre servi d'abord à l'élévation de sa fortune et de sa renommée. Ou ne doit pas être surpris du rôle que jonent les sensations utérines dans le délire de Madeleine; il est bien constaté à présent que le récit de ces sensations occupait presque toujours la première place dans les divagations des vierges hystériques, Mais l'illusion ne résidait pas sculement dans le vice du toucher. Madeleine voyait son amant, elle l'entendait parler, elle se guidait d'après ses conseils, elle se confiait à lui, disait-elle, chaque fois qu'il lui prenaît envie de se faire emporter à de grandes distances et de faire quelque nouveau voyage; ainsi sa vie semblait s'écouler à l'insu de tout le monde dans la compagnie des démons. On notera que pendant sa longue prospérité, pendant ses années de bonheur, Madeleine parut toujours considérer les esprits qui la faverisaient de leur présence comme autant d'êtres célestes; c'est Jésus-Christ en personne qui lui fait entendre ses admonitions en lui rendant visite ; c'est la Trinité qu'elle contemple ; c'est tantôt saint Jérome, tantôt saint Autoine qui obtiennent des marques de sa vénération. L'incube Balban lui-même se donnait le titre de chérubin, Madeleine avait alors le cerveau tourné véritablement par l'angélomanie. En changeant tout à coup le nom des esprits dont la fréquentation avait duré si longtemps, elle se plongea dans le délire de la diablerie qui fait que les malades rapportent toutes leurs sensations, toutes lours idées à des esprits impurs. Il lui était arrivé hien des fois, probablement, depuis sa jeunesse de concevoir des doutes sur la nature des êtres qui la poursuivaient de leurs caresses jusque dans les bras du sommeil; de croire un jour qu'elle avait affaire à de véritables anges; de redouter le lendemain d'être dupe des entreprises de quelques démons; car phisieurs dévotes hallucinées sont demeurées en proie par momens à de pareilles perplexités; mais quand vint la perspective de la mort, le doute se changea en une certitude cruelle et la terreur de l'enfer remplit tout entière l'ame de l'ancienne abbesse de Cordone. Cette religiouse, s'imaginant sentir, entendre parler le diable dans son estomac, s'arrêta décidément à l'idée, en apparence si bien fondée, qu'elle n'avait jamais en jusque là d'autres compagnons que les suppôts de Satan, Madeleine avait autrefois simulé des miracles, fait semhlant de ponvoir vivre pendant des années entières sans prendre aucune nourriture ; ce calcul de la vanité n'exclut point la confiance que doit inspirer le récit de ses hallucinations; on sait même que ce sont surtout les femmes affectées de monomanie religieuse, de délire extatique avec retour d'accès hystériques, qui ont coutume de se vanter de vivre sans manger. Madeleine de la Croix n'a donc point simulé l'hystéro-démonopathie, et il est même à présumer que si elle n'eut pas d'abord caché les symptômes de sa maladie avecautant de soin qu'elle le fit, plus d'une religieuse dans sa communauté eût été exposée à contracter le germe de son mal.

# S.VIII.

Hystico demonspathe des religiones d'Escriet, — des religiones de Erigion, des religioses de Hesconont, — des filhes de locatory. — des uffreçois de Unimone, — des labitates de Houst, — des filhes de Nazareth, — des juites consertice à Econo, — des orphisties d'Amsterdam.

### De 1850 & 1865.

Vers le milieu de ce siècle, on vit éclater dans une foule d'endroits, mais surtout parmi les filles des clottres et dans les établissemens consucrés à l'éducation des eufans, une affection convulsive épidémique compliquée de désordre dans les actes, et de la plupart des arcidens qui se remarquent dans la démonoporthie. Cette maladie, souyeut désignée dans les auciens livres sons le nom de possession des nouscour, causa pendant longieums un grand étonnement dans le Brandchourg, en Hellande, en Italie, mais principalement en Allemagne. Tout défiguré qu'il est dans les écrits du temps, le tableau de cette terrible affection permet d'affirmer que presque toutes les fonctions encéphaliques étaient plus ou moins et simultanément lésées sur les personnes qui se croyalent alors possédées, Il est à remarquer que l'invasion de la peste suspendait tont à comp le retour des phénomènes musculaires en faisont aussi cosser le delire.

 — L'hyptim-demonyather descrit épidemons dans le menti de thorre, con 1564, une materiae monde de major mourt par cette de la question.

La maladie nerveuse qui affligea les religienses du convent d'Uvertet, dans le comté de Hoorn, se déclara sur la fin du cardine. La plupart des nonnes n'avajent vérin pendant plus de cinquante jours que de sue de rave. A la suite de ces privations, elles avaient abondamment réjeté par la bouche un liquide noir, acre, amer, et qui semblait devoir détacher l'épiderme de la langue et des lêvres,

D'abord les nounes d'Uvertet furent réveillées en sursaut, croyant entendre les gémissemens plaintifs d'une personne souffrante, Bientôt elles se firent illusion an point de se persuader que teurs compagnes appelaient à leur secours, et se levant à tour de rôle, en toute hâte. elles étaient étonnées de leur méprise, Plus tard, l'équilibre des mouvemens fut troublé; les malades après avoir uriné répandaient Involontairement l'urine sur leur linge et sur leurs convertures. Quelquelois il leur semblait qu'elles étaient chatouillées sous la plante des pieds, et elles s'abandonnaient aux accès d'un rire inextinguible, Elles se sentaient aussi entraînées hors du lit, et glissaient sur le parquet comme si un les eût tirées par les jambes. Les bens, les extrémités inférieures se terdalent en tous sens, et la figure était le siège de sposmes convulsiés. Par instans elles bondissalent en l'air et retembaient avec force sur le sol. Plusieurs portaient sur le corps la murque des coups qu'elles se donnaient sans que personne en soupcounat l'origine.

Dans des instans où elles paraissaient jouir d'un calmé parfait, il leur arrivait de tember à la reuverse, d'être privées de l'usage de la parole, de demeurer étendues sur le sol romme si elles eussent complètement perdu connaissance. Mais parfois elles sertaient subitement de cette immobilité momentanée, et imprimaient à leurs contractions mosculaires un degré d'énergie let que les assistans ne parvenaient qu'à grand'peine à contenir leurs mouvemens, et qu'elles s'élevaient et retombaient par bonds

d'une manière effrayante. Quelques minutes de repos suffisaient pour leur faire oublier le sentiment de fatigue occasionné par la violence de ces secousses nerveuses.

Quelques-unes, éprouvant de la difficulté à se tenir en équilibre sur les articulations, marchaient sur les genous en trainant les jambes derrière elles; d'autres s'amusaient à grimper au haut des arbres d'où elles descendaient les pieds en l'air et la tête en bas.

Les filles d'Uvertet attribusient leurs souffrances aux effets d'un pacte; une pauvre matrone du voisinage dont toute la vie avait été consacrée à des œuvres de bienfaisance et de charité eut le malheur d'attirer sur elle les soupçous de ces énergumènes : cette matrone fut jetée dans les prisons et sept autres femmes soupçonnées comme elle de renére un culte au démon furent aussi mises en état d'arrestation. La sage-femme, sommée de faire l'aveu de ses crimes, repoussa avec courage l'injuste accusation des religieuses; mais elle n'en fut pas moins appliquée sur le chevalet de la question d'où en la retira à moitié morte; et elle cessa de vivre immédiatement après cette terrible épreuve.

Les attaques hystériques des nonnes d'Uvertet commencèrent à perdre de leur intensité après une durée de trois années; il fut aussi décidé alors que le public ne serait plus admis à visiter ni à voir ces énergumènes (1).

 Byskire-klassosysthic contrajence dum to mountier de Brigille; holisainstions des files de convent de Récouge, au annet de Henre.

La folie et les attaques nerveuses des moinesses de Brigitte persistèrent sur beaucoup de nonnes pendant dix ans.

<sup>(</sup>I) J. Wieri, Operar amnie, p. 229.

Les symptômes ressemblaient, dans leur ensemble, à ceux qui avaient été notés au convent de Hoorn. Les filles de Brigitte imitaient les cris des animaux et le bélement des troupeaux. Leurs attaques éclataient souvent dans le chour où ciles tombaient à la renverse dans le plus grand désordre. La constriction qu'elles éprouvaient au pharynx était parfois tellement intense qu'elles se trouvaient souvent dans l'impossibilité de prendre de la nourriture,

La maladie en question se déclara d'abord sur une jenne nonne qui avait pris le voile a la suite d'une contrariété amoureuse, et qui ne fut pas plutôt séquestrée dans l'enceinte du monastère qu'elle tomba dans une exaltation nerveuse effrayante. L'hystérie qui la tourmenta ensuite devint contagieuse dans la communauté.

Les filles du Mont-de-Hesse furent aussi considérées comme démoniaques. Elle se figuraient la nuit entendre retentir dans leur dortoir les sons de la harpe, de la cithore et différens instrumens de musique; cette mélodie était attribuée à l'habileté du démon qui était accusé d'user de séduction envers ces saintes filles. Une nonne croyait recevoir sur son lit un diable transformé en chien (1).

La religieuse soupçonnée d'avoir inoculé l'hystéro-démonopathie aux filles de Sainte Brigitte, fut enfermée dans les prisons de l'Église.

6. — Byddyn-demonpathic contigues dans is a sevent the Euristy propagation by part; it mutatic state is flammous at time in place on Europe, the Europe is an even and believe.

1552

La maladie des meinesses de Kintorp est parfaitement décrite et caractérisée par Wier (2).

Wiers, Operat country, A&L. 10-44. p. 200. — Bodies, Disconceptuate Accessions, etc. 664., pp. 362.

<sup>(2)</sup> Wirth Opens country, p. 302, 203, 325 - Coundist count Balls (Name accounts des consume, and a 1742, p. 101.

Le monastère de Kinterp., situé près d'Hammone (Strasbourg), dans l'ancienne Marche, coutenait des filles appartenant à diverses classes de la société. Plusieurs de ces nomes étaient issues de familles nobles ; presque toutes se crurent affigées par des esprits déchas.

Dans le principe les convulsions n'atteignirent qu'un petit nombre de moinesses; les phénomènes musculaires et le délire étaient attribués à l'épilepsie. Les lésions du système nerveux se propagèrent comme par voie de contagion, d'une fille à l'autre.

Au fort de l'épidémie, les religieuses étaient averties du retour des accès par l'odeur infecte que répandait leur halcine. Quand éciatait l'attaque, elles perdaient la raison, tout en conservant en partie leur connaissance, ponssaient des cris, épronvaient le besoin de mordre et se tordaient dans les convulsions les plus violentes. Les muscles du pharynx participaient à l'état spasmodique général : la durée et la fréquence des crises nerveuses offrait de continuelles variations.

Aussitöt qu'une nonne tombalt dans ses ottaques, les autres religieuses se sentaient atteintes du même mal. Le bruit que faisait une molude en se délattant dans sen lit suffisait pour provoquer le retour des convulsions sur toutes les moinesses qui conchaient dans les lits contigus et dans le dertoir.

Les filles de Kinterp n'exerçaient plus aucun empire sur teur volonté. Il leur acrivait de se mordre, de frapper et de mordre leurs compagnes, de faire des efforts pour se jeter sur les étrangers qu'elles auraient voulu blesser. On les surprenait à se porter les unes les autres, à se précipiter centre le sel et à faire cent autres actions non moins dérai-onnaldes. Cherchalt-on à réprimer le désordre de leurs actes; le tumulte et l'exaltation redoublaient. Les laissait-on maitresses de leurs mouvemens; elles s'obstinaient à se frapper, se faisaient des ecchymoses et des morsures, et tout cela sans donner aucun signe de douleur.

Anne Langon, qui avait été affectée de convulsions l'une des premières, racontait qu'elle s'était décidée dès le principe à faire un pélerinage au monastère de Nonhertich. Elle souffrait alors dans l'hypocondre gauche, et consentit à hoire sur le crâne de sainte Corneille. En vain ou chercha à lui prouver qu'elle était moins mal; elle s'aperçut hientôt que son état s'aggravait.

Anne se mettait quelquefois à parler tout bant au moment de ses attaques bystériques; elle n'ignorait pas alors qu'elle articulait des sons, mais il lui semblait qu'un autre être parlait dans son intérieur. Une fois l'accès fini, elle paraissuit avoir oublié les paroles qui lui étalent échappées pendant le paroxisme. Quand on rappelait à son souvenir les divagations auxquelles elle s'abandonnait pendant la période convulsive, elle paraissait embarrassée et confessoit qu'elle rêt préféré ignorer ce qui s'était passé.

Très souvent cette religieuse se sentait dans l'impossibilité de prier, de concentrer son altention sur les choses qui se rapportaient à la dévotion; il lui semblait qu'elle était hébétée, privée de l'exercice de ses facultés intellectuelles et morales, incapable de prendre une détermination. Les lomanges qui s'adressaient à Dieu augmentaient son état de souffrance; tous ces accideus étaient mis sur le compte du démon. Anne fut soumise à des conjurations; elle rendit par la bouche des flois de sang ; ses crises nervenses furent momentanément suspendues. Sa gué rison devint compléte au sein de so famille, où elle fu; ramenée par l'ordre de son père. Pendant longtemps la vue d'une lettre émanée du couvent suffisait pour donner à cette fille des tremblemens généraux, et elle se croyait menacée d'une rechute chaque fois qu'on lui remettait quelques lettres de son ancienne supérieure.

Toutes les démoniaques de Kintorp accusaient à la plante des pieds une sensation de brûlure comparable à celle qui aurait été produite par le contact de l'eau bouil-lante sur ces parties. Les plus jeunes sœurs, dont la loquacité était le plus exubérante, et qui étaient surtout frappées de l'idée que la cuisinière du couvent s'entendait avec le diable pour produire les vexations auxquelles elles se veyaient en proie, prétendaient apercevoir autour d'elles des diables cachés sous la forme de chattes, des ombres qui les assiégeaient sous les traits de la cuisinière, sous les traits de la mère et du frère de cette malheureuse fille.

Else Kame (c'est ainsi qu'on nommait cette cuisinière) fut signalée par un misérable comme une insigne magicienne, et aussitôt les maux qui affligraient la communanté de Kintorp lui furent imputés. Else Kame était sujette aux mêmes attaques que les religieuses; dans certains momens elle tombait dans un état complet de déraison et tenait des discours hors de sens. Les religieuses sontineut qu'elle simulait l'épilepsie et la folie pour mienx dissimuler sa scéleratesse. Else Kume, arrêtée et sommée de dire la vérité, assura qu'elle avait mélé du poison aux alimens des nonnes, et que les accidens nerveux qui faitaient le desespoir des sœurs provensient de ses unléites. Ces aveux la firent condamner aux flammes; et sa mère dut se résigner à subir le même sort. En montant ser le bucher, la enisinière du momastère de Kintorp ré-

tracta ses premières dépositions; mais elle prétendit jusqu'à la fin que ses imprécations avaient causé la maladie qui régnait dans le couvent.

La mort tragique de ces deux femmes ne fit, selon Wier, qu'accroître l'audace du démon, et presqu'aussitôt après l'exécution de Kintorp la démonomanie se répondit dans les environs du cloître. Cinq villageois, dont un ecclésiastique entreprit la guérison, se comportèrent en sa présence comme de véritables insensés. Deux d'entre eux, après avoir parlé du bonc noir comme d'une monture propre à les emporter partout où bon leur semblerait, se mirent à contrefaire sur leur escabelle le chevauchement d'un cavalier. Un troisième se vantra par terre et parvint en se roulant sur int-même à descendre toutes les marches d'un escalier. Ces monomaniaques prononçaient tout hout les noms de quelques femmes qu'ils accusaient de se complaire à l'adoration du démon.

Les énergumènes semblérent bientit pulluler dans le village de Howel, non loin de Strasbourg. La démonopathie ne tarda pas à se déclarer dans une bourgade limitrophe, et un grand nombre de personnes suspectes de sercellerie furent conduites dans les prisons. Plusieurs individus, suivant le témoignage de Bodin, payèrent de leur sang la témérité qu'ils avaient sue de déférer à la religion du diable et d'attirer le démon dans le corps de leurs voisins (1).

D. - Bythler-demonspattic contagness parmi les julyes à focus.

### 1554.

Cardan, Bodin et Wier font mention d'une maladie

<sup>(1)</sup> Bodin, Dimensmanse des seresers, etc. in-\$1, p. 164.

contagiense qui fut observée à Bome en 1554, et qui atteiguit subitement un grand nombre de jeunes filles. Ces maludes, dont le chiffre s'éleva à quatre-vingts, étaient juives d'origine; elles avaient été initiées aux vérités de la religion chrétienne dans une même maison veligiense, et venaient d'être lavées par les eaux du baptême.

Le cardinal de Gondy, évêque de Paris, qui avait été sulvi à Bome par un bénédictin, chargea ce moine d'exorciser les possédées. Il n'y fit pas grand'chose, dit Bodin, encore qu'il y fitt six mois. Il interrogea Satan pourquoi il avait saisi ces pauvres filles. Il répondit que les juifs l'avalent envoyé de dépit de ce qu'en les avait baptisées, parce qu'elles étalent juives, pour la plupart. On pensait que Satan dit cela parce qu'il estima que le pape Théatin ferait mourir les juifs; d'antant qu'il les hayoit à mort. Mais un jésuite soutint devant le pape que les hommes n'ont pas cette puissance (1).

Les énergomènes de Rome avaient la prétention de posséder la connaissance des langues. Suivant l'habitude de presque tontes les démoniaques, elles ne manquèrent pas d'attribuer leur état maladif à la scélératesse du prochain. Par bonheur pour les juifs, l'opinion du jésuite prévalut; car Bodin ne manque pas de faire observer que le diable pent fort bien prendre possession du corps humain quand Dieu le permet.

1. - Cornous ByShripes, symplessine et désemplike indépenes à Cologe-

## 1564.

Vers 1560, presque toutes les religieuses du convent

<sup>(</sup>ii) Georgiana : Carden, De provietate renam. — Endin. Démonomanas des terciera, edit. in-il<sup>n</sup>, p. 160. — Wieri, Opera casso, p. 17.

de Nazareth, à Cologne, éprouvérent de violentes attaques hystériques et une série d'autres accidens nerveux qui firent croire qu'on devait les considérer comme possédées.

Vers 1564, la violence des phénomènes musculaires sembla s'accroître, et les filles de Nazareth ne furent plus en état de garder le respect qu'elles devaient à leurs personnes, Souvent il leur arrivait de se coucher à la renverse et d'exécuter, en fermant les paupières, des monvemens honteux. Au soctir de ces espèces de crises elles éprouvaient de la suffocation et ne savaient comment dissimuler leur honte et leur embarras.

Une jeune nonne nommé Gertrade, cloitrée depuis sa quatorzième annee, passait pour avoir inoculé l'hystérie et la nymphomanie à ses compagnes. Gertrade croyait partager sa conche avec un incube; bien qu'elle eût soin de placer à ses côtés une étole consacrée pour éloigner cet esprit charnel de sa personne, il lui arrivait de s'abandonner pendant la nuit à des mouvemens animés qui effrayaient les moinesses.

Une religieuse couchée dans un lit voisin de celui de Gertrude temba la première dans des attaques de convulsions : à la suite des paroxismes, sa raison parut égarée et on l'entendait délirer sur les matières qui ont trait à la damnation. Bientôt les convulsions et les idées déraisonnables purent être notées sur la plupart des nonnes du couvent.

Wier qui se rendit sur les lieux jugea les religieuses atteintes de folie, et récliement tourmentées par des esprits malfaisans; il convient que la débauche la plus coupable avait régné dans le monastère; cette cause, probablement, avait suffi pour porter le trouble dans l'appareil nerveux des récluses (1).

<sup>(1)</sup> Wirri, Quent counts, Allt. in-51, p. 307.

1. - Hydro-dimonspillis confesione pormi les Enfant-Troprés à Birchelon (I):

### 1566.

Sur la fin de l'hiver de 1566, la plupart des enfans-trouvés de l'hospice d'Amsterdam furent atteints de couvnisions et de délire. Trente petits malades, suivant Wier, soixante-dix, garçons on filles, suivant Réal, présentèrent le spectacle le plus triste : tout à coup ces enfans tombaient sur le carreau, et là ils se débattaient comme des forcenés pendant une heure on une demi-heure; au sortir de

(1) In soil tire wentbence career is matable environ qui allegait ven ertin même époque (1965, Se jour de la litte des Morie), la nomesée Nicole Otter ou Astry, jeune fomme Agés d'environ seine pas, fille d'un boucher, moniée depuis, frois moto, et très comme som le nom de la possible d'Uservia ou de Vervino. family, been certainement, jusque-to to demonstathic stavoid excite porter les-Baldings d'autom page putant d'yons qu'elle en causa alors pormi les habitans de Lieue, de Lain et Berr, eirrogramins. A Laon, on Nirole était executoir avec un cruel apparet sur un immene éducient au milios d'un escent de monos, ée carés et de prélats, en poisseur d'un flot de exthétiques et de Augustacis dont le nombre fut évalué quelquelois à trente mille, on faith vingt fois en come pay prises, les uns erient ministère, les infres à l'impostince Le prince de Coulé Count promé en présence de Nicole Findermone, fit tout con possible pour to fairy assess qu'elle jouait la comédie, et finit pur la trice heraroleer. Churles IX, ampact elle se fit aussi présenter. la trada un contraire avec hieuveillance, et doma des sodres pour la ture rendre à la Sherié. Fundement, edite villagoise official des signes de délitre et tout en qui coracterpe l'hystèsie et la expropsie.

Apres atoir sté mordne au frant par un gros chien et Mresse à la Mit d'un europ de pierre, ou remarque que ses Brailles mirifectuelles n'acquiraisai que peu de deschapement; elle stuit, du reste très partie à la desction. Un soir qu'elle print reule dons l'épies de Versian, agressailles sur la lieuxe de san grand-père, elle crui voir dont l'explos de Versian, agressailles sur la lieuxe de san grand-père, elle crui voir dont le comp devant elle une forme bancame ouverte d'un sautre qui alranqual de son côte, et ce fantième, après lui avant ell qu'il représentant l'anne de son grand-père, la supplie de centréburé par ses hommes mustres à le tirer du purpatoire, où il confirmit, disait-il, depuis le jour de son dévis, Les règles de Norde se mouvirent supprimées subdirement, sons l'influente de l'effest que le causa sette rivion, qui se renouvrée emblément, sons l'influente de l'effest que le causa sette rivion, qui se renouvrée encer pendunt qu'elle cherchit à gazquer le chemin de su mine au le monte che rivie des riviers en l'entre de bourne a l'effest controll une compression desdeuvrour son en ritioner, et elle se bourne mot. I'm ne tarda pas à disperseroir qu'elle était sonnest repropée sur le rol, et

ces attaques qui reparaissaient à des intervalles variables, ils se figuraient avoir fait un somme, et ne soupçounaient aucunement ce qui leur était arrivé. Les secours de la médecine ne leur procurant aucun soulagement, l'on peusa que le diable avait pris possession des corps de ces enfans, et l'ou ent recours aux prières, aux lectures picuses, aux adjurations et aux exorcismes. Les orphelins continuèrent à être affligés de convulsions, et bientôt on leur vit rejeter par le vousissement des clous, des aiguilles, des flocons de laine, des chiffons, des morceaux de peau et d'autres corps étrangers qu'ils avalaient à l'insu de tout le monde.

qu'elle perduit connissance pendent des lieures entières. A le suite deires espèces l'attiques, elle relissit august que l'ombre de son grand-père lai partiit éstérieurement et qu'il enignati qu'en se hatit de taire des comônes et des prierinages. Test oils fall scrouple says que la mobile resentit menn evoluparent. La lamitte de Nocele, décospérée de la tences laute à de continuedes attiques consulaires, a des fourmeps moraus neu moias terribles, ne surhant à que attribuer set étanonissemens, la perte du sommeil, les actes de décaison anniquels elle es litrait per momons, cut recours an cierge, qui afferna ausoillit que c'était le diable et mon. le bon auge au l'ame du grand-père qui avait pris possession de rette mallicurenov. A partir de ce jour, les hellurimitions et le déline chargent de nature. Nicole apercott autour d'oile des troupes de démune, des flombenux ardens qui la beillent, don't Fedrur in sullisque. Des êtres multistens s'dispont ser se personne sous in Demo l'énormes chats, cherchout à la mordre et à la désisaget ; ses attaques loslériques nout si tralestes, que plocieure hommes aut besurrag de prine à firstpôcher de se bleuer. A la mile des aceix, elle mele sourde, muette, paralysée du rôlé grache, turdae et pelotomor sur elle-même, le duide est censé produire tion en plenimines. La vice qui parle dien sa politime trá indique quelquebis d'arance l'heure en corrientent de nogrelles commisions, de nouveaux acrès d'exattition, et les porssièmes delitent à l'houre indiquée par cette voix. Il su sans date que les conjurations jetteni cette posseble dans un cité qui la rend effrayante à voir : que, dans es llareur, elle apostrophe avec insolence tous ceux que lui depleisent; qu'elle pe gande plus apropré retenne, et que sous ent la raideux. L'impobalaté, l'insercideble emplète qui racredent su tomulte des plèes et des contractions muscultures fant cruire-qu'elle ta pendré le dernier sonfile de ste. Ou concest, combien an operfacte purel derait faire d'imperssion sur la foule et sur les fidries, Lined chacum printi-il pour la possedde ; mais les languemets, qui avaient ressé de ersire sa parcoir de Sidan sur la berre, ne parend relevar bear indignation, et Nirole dat quittet Lacu pour estauruse à Vervius, où s'achera peu à peu sa guirison. Verer le curieux ourrage de Jehan Toulouse, un volonie in-D, Paris, 1478.)

Il n'en fallut pas davantage pour accréditer l'idée que ces accidens dépendaient d'une influence diabolique (1).

« Je ne puis, dit Hoost, m'empêcher de rapporter ce que plusieurs témoins oculaires et dignes de foi, romains et non romains, m'ent racenté comme un prodige surprepant et inconcevable à l'esprit humain, à savoir comment les pauvres orphelius de cette ville furent si épouvantablement tourmentés en ce temps-ci, que les cheveux en dressent à la tête quand ou v pense. Car une grande partie de ces enfans ayant été possédée des esprits malins , fut non seulement tourmentée en plusieurs manières, mais même après qu'ils en eurent été délivrés, ils s'en ressentirent toute leur vie; et même ils grimpoient comme des chots sur les murailles et sur les toits, et avoient un regard si affreux et si bideux, que les plus bardis sembloient en avoir peur. Ils parloient des langues étrangères et savoient ce qui se passoit ailleurs, même dans le grand conseil de la ville. Ils faissient des grimaces et des postures épouvantables aux portes de certaines femmes, ce qui les fit passer pour sorcières, mais dont je tairai les noms pour sauver l'honneur de leur parenté (2), «

Simon Goulard n'a pas manqué d'insérer dans seu fameux Trésor l'histoire complète des vexations prétendnes diabeliques auxquelles tant de personnes s'étaient crues exposées, du temps de Henri 11 et de Charles IX. Le rérit de Goulard résume en ces termes le tableau des phénomènes morbides signalés par Wier:

4° « Les tourmens que les diables tirent à quelques nonmins enfermées à Uvertet, en la comté de Horne, sont énerveillables et horribles. Le commencement vint, à ce

<sup>(1)</sup> J. Wiers, Opera sussia, p. 296.

<sup>(2)</sup> B. Braker, ourtrips eite, I. A. p. 517.

qu'on dit, d'une pauvre femme, laquelle, pendant le caréme, emprunta des nonnains une quarte de sel pesant environ trois livres, et en rendit environ deux fois autant un peu devant Pasques. Dès lors elles commencèrent à trouver dedans leur dortoir des petites houles blanches, semblables à de la dragée de sucre, salées au goût, dont toutefois on ne mangeoit point, et ne savoit-on d'où elles venoient.

· Pen de temps après, elles s'apereurent de quelque chose qui sembloit se plaindre, comme feroit un homme malade; elles entendirent aussi une voix admonestant quelques nonnains de se lever et venir à l'aide d'une de leurs sœurs malades; mais elles ne trouvérent rien, y étant accourues. Si quelquefois elles vouloient uriner, en leurpot.... Il leur étoit soudainement ôté: tellement qu'elles gastoient leur lit. Parfois elles en étoient tirées par les pieds, trainées assez loin, et tellement chatonillées sous les plantes, qu'eiles en pâmoient de rire. On arrachoit une partie de la chair à quelques unes, aux autres, on retournoit seus devant derrière les jambes, les bras et la face. Quelques unes ainsi tourmentées vondssoient grande quan-Lié de liqueur noire comme encre, quoique par avant elles n'eussent maugé, six semaines durant, que du jus de raifort, sans pain. Cette liqueur étoit si amère et poignante, qu'elle leur élevoit la première pean de la bouche, et ne savoit-on leur faire sauce quelconque qui put les mettre ca appétit de prendre autre chose; aucunes étoient élevées en l'air à la hauteur d'un homme, et tout soudain rejetées contre terre. Or, comme quelques uns de leurs amis, jusqu'au nombre de treize, furent entrés en ce couvent, pour réjouir celles qui sembloient soulagées et presque guéries, les unes tombérent incontinent à la renverse, hors de la

table où elles étoient, sans pouvoir parler ni connoître personne. Les autres demeurérent étendnes comme mertes, bras et jambes renversés...

- \* Une d'entre elles fut soulevée en l'air, et quoique les assistant s'efforçassent de l'empêcher, et y missent la main, toutefois, elle leur étoit arrachée malgré eux, puis tellement réjetée contre terre qu'elle sembloit morte. Mais, se relevant puis après, comme d'un soume profond, elle sortoit du réfectoire n'ayant aucun mal.
- Les unes marcheient sur le devant des jambes, conme si elles n'eussent point en de pieds, et sembloit qu'on les trainât par derrière, comme deslans un sac... Les autres grimpoient au faite des arbres, comme des chats, et en descendoient à l'aide du corps. Il avint aussi, comme leur abbesse parloit à M<sup>\*\*</sup> Marguerite, comtesse de Bare, qu'on lui pinça fort rudement la cuisse, comme si la piece en eût été emportée, dont elle s'écria fort..., Cette bourreillerie des nonnains dura trois ans à découvert; depuis on tiat cela raché...
- Ce qui jadis avint aux nonnains de Brigitte, en leur couvent prés de Xante, convient à ce que nous venons de réciter. Maintenant elles tressuilloient ou béloient comme brebis, ou faisoient des cris horribées. Quelquefois elles étoient poussées hors de leurs chaires, au temple on à la messe; en leur arrachoit le voile de dessus la teste; et quelquefois leur gaviou (leur gosier) étoit tellement étouppé (fermé) qu'impessible leur étoit d'avaler aucune viande. Cette étrange calamité dura l'espace de dix aux, en quelques-unes. Et disoit-on qu'une jenne nonnain éprèse de l'amour d'un jenne homme en étoit cause, pour ce que ses parens le lui avoient refusé en mariage, et que le diable prenant la forme de ce jeune homme s'étoit montré.

à elle en ses plus ardentes chaleurs, et lui avoit conscillé de se rendre nonnain, comme elle le fit incontinent. Enfermée au couvent, elle devint comme furieuse et montra à chacun des horribles et étranges spectacles. Ce mal se glissa comme une peste en plusieurs autres nonnains. Cette première séquestrée s'abandonna à celui qui la gardoit, et en eut deux enfans,

- » J'ai entendu dire que le diable tourmenta pendant quelques années les nonnains de Hessimont, à Nieumège. Un jour il entra par un tourhillon en leur dortoir, où il commença un jeu de luth et harpe si mélodieux que les pieds frésilloient aux nonnains pour danser... Puls il prit la forme d'un chien, se lançant au lit d'une soupçonnée coupable du péché qu'ils nomment muet.
- En un autre couvent près de Cologne, environ l'an 1560, le diable se pourmenoit en guise de chien, et se cachant sous les robes des nonnains, y faisoit des tours honteux et sales.
- Autant en faisoit-il à Hensberg, en la duché de Clèves, sous figure de chat...
- Nous pouvous ici rapporter les convulsions monstrueuses et innombrables avenues aux nonnains du couvent de Kintorp, en la comté de la Marche, près Hammone. Un peu devant leur accès, et durant icelui, elles poussoient de leur bouche une puante haleine qui continuoit parfois quelques beures. En leur mal, aucunes ne laissoient d'aveir l'entendement sain, de ouir et de reconnoître ceux qui étoient autour d'elles, encore qu'à cause des couvulsions de la langue et des parties servantes à la respiration, elles ne pussent parler durant l'accès. Or, étoient les unes plus tourmentées que les autres et quelques unes moins. Mais ceci leur étoit commun qu'aussitôt que l'une étoit tour-

mentée, au sent bruit, les autres séparées en diverses chambres étoient tourmentées aussi.

- « Une des plus anciennes de ce couvent affligée des premières, nommée Anne Langon, m'a fait le récit de toute l'histoire. Dés qu'elle se sentit mal au côté gauche, qu'on eut coinion qu'elle fût atteinte d'épilepsie, elle fut envoyée an monastère de Nonhertic, à quoi elle rondescendit par quelque dévotion, et après avoir bu là dans le test de Si-Corneille, le bruit courut qu'elle se portoit beaucoup mieux que de coutume, ce qui se frouva tout au rebours, car elle et les autres, en pire état que devant, envoyèrent vers un devin, lequel leur fit entendre qu'elles avoient été toutes empoisonnées par leur cuisinière nommée Else Kameuse. Le diable empoignant rette occassion commence à les tourmenter plus que devant, qui pis fut, les conduisit à s'entre-mordre, entre-hattre et se jeter par terre les unes les autres, ce qu'elles faisaient sans aucun mal et aussi aisément que si elles cussent jeté des plumes, tellement qu'elles s'apercevoient bien que leur volonté n'étoit en leur prissance. Quand on les empéchoit de frapper on faire autre violence, elles se tourmentoient griefment, et si tôt qu'ou les hissoit faire, elles s'entre-mordoient !...
- « Si Anne parloit en ses accès, cela sembloit se faire par le moyen de quelqu'antre qui tiroit et repoussoit sen vent. Elle s'entendoit bien parler, mais les paroles finies, elle ne se ressouvenoit nullement de ce qu'elle avoit dit, si ce n'étoit qu'on le lui répétait, car alors elle se remémoroit les avoir prononcées; mais labonte faisoit qu'elle almoit mient se taire. Si quelquefais elle se mettoit en oraison, sondain elle étoit troublée par le maiin esprit, tellement qu'elle ne peuvoit, comme cile cût bien voulu, attentivement poursuivre son propos ni mouvoir sa langue. Mais s'il avenoit qu'elle

mormurât, sans y penser, les prières ou heures vulgairement nommées canoniques, tant s'en fant alors qu'elle se sentit empêchée que même elle sentoit allégement.

- » Au reste, elle demeura toute béhétée, destituée de sens, de discrétion et de jugement, si qu'elle ne put oncques penser attentivement à quelque chose que ce fût. S'il avenoit que quelqu'homme de bien, dévot et craignant Dieu, parlăt à elle, lors il sembloit que le diable l'en punit. Au contraire, si les autres femmes devisoient avec elle de menues affaires et de choses de néant, elle y prenoit plaisir et en étoit allégée. Depuis anssi, lorsqu'on l'exorcisoit, elle jeta grande quantité de sang par la bouche, sans que pour l'heure il lui en avint autre mal. Or, toutes ces nonnains ainsi tourmentées sentoient une douleur, laquelle gagnoit inégalement depuis la plante des pieds qui leur sembloit être brûlée d'eau chande. Et encore que toutes fussent ainsi étrangement affligées, si n'en perdirent-elles point l'appétit et ne laissèrent de prendre nourriture. Le diable parloit souventes fois par la bouche des jeunes, lesquelles avoient l'esprit troublé, auxquelles aussi il se présentoit en forme de chat noir et sous la figure d'Else Kamense, ou sous celle de sa mère, ou bien celle de son frère, tellement, que toutes pensoient, mais faussement, que ces personnes fussent cause de tels tourmons.
- » Anue s'étant résolue à ne plus retourner au couvent, duquel ses pureus l'avoient retirée, mais de servir Dien dévotement.... cette calamité la taissa. Toutefois, si elle rerevoit seulement des lettres de l'abbesse, elle sentoit un frémissement par tout son corps comme si, de bref, elle oût dû retomber en ce premier étal.
  - . Elle me racontoit aussi qu'Else Kamense était affligée

de même mal que les autres, à savoir, l'épilepsie, et que même quelquefois elle tenoit des propos sans raison, qui fut cause que les nommins pensèrent qu'elle s'étoit ensorcelée, afin qu'on nela soupçonnât de métalt, tellement, que toutes, tant qu'elles étoient, se prenoient à cette servante que le devin leur avoit dit être sorcière.

- « Cette pauvre fille, tirée en justice, confessa premièrement qu'elle avoit été cause de ce triste spectacle, excité par le moyen du mélange de queiques venins. Tontefois, étant au supplice et près de mourir, elle protesta n'avoir one usé de poison, ains seulement prononcé parfois queiques maudissons.
- Après qu'elle et sa mère curent été brûlées, quelques-uns des habitans de Hammone, bourgade prochaîne de la, commencérent à être tourmentés du malin esprit. Le pasteur de l'église en appela cinq en son logis afin de les instruire et fortifier contre les impostures de l'ennemi. Mais après avoir récité quelques articles de la créance des chrétiens, ils commencérent à se moquer du pasteur et à nommer certaines femmes du tieu chez lesquelles ils disoient vouloir aller montés sur des boucs qui les y porteroient. Incontinent l'un d'eux se met à chevauchon sur une escabelle, s'écriant qu'il alloit et étoit porté la. Un autre, se mettant à croupeton, se recourba du tout en devant, puis se roula vers la porte de la chambre par laquelle soudainement ouverte, il se jeta et tomba du inut en bas des degrés, sans se faire de mal.
- Au même temps, en un village nommé Honel, près la même bourgade, plusieurs hommes furent encore tourmentés cruellement par ce malin esprir.
- Les nomains du content de Nazareth à Cologne furent presque tourmentées comme ceiles de Kintorp.

Ayant été par long espace de temps tempétées en diverses sortes par le diable, elles le furent encore plus horriblement l'an 1564, car elles étoient couchées par terre et rebrassées comme pour avoir compagnie d'homme durant laquelle indignité leurs yeux demeuroient clos, qu'elles ouvroient après honteusement, et comme si elles enssent enduré quelque griève poine.

« Une fort jeune fille, nommée Gertrude, âgée de quatorze ans, laquelle avoit été enfermée dans ce couvent. onvrit la porte à tout ce malheur. Elle avoit souvent été tracassée de ces folles apporitions en son lit, dont ses risées faisoient la preuve, quoiqu'elle essayat parfois d'y remédier, mais en vain; car, ainsi qu'une sienne compagne gisoit en une conchette, tout exprès pour la desfendre de cette apparition, la pouvrette cut frayeur en entendant le bruit qui se faisoit au lit de Gertrude, de laquelle le diable prit finalement possession, et commença de l'affliger par plusieurs sortes de convulsions. En son accès, elle sembloit comme avengle, proférant paroles très étranges, inconstantes et qui tendoient à désespoir. Autant en faisoient plusieurs autres, et ainsi cette peste gagna petit à petit, et s'augmenta encore davantage quand ces pauvres afflinées commencerent à recourir aux remèdes illégitimes. Or, tandis que le diable les bourreloit ainsi, aucunes d'elles forent saisies de peste, et tandis qu'elles en forent affligées, le malin esprit ne les tourmenta aullement...

On peut mettre en ce rang une antre nonmin du convent de Boisleduc, près le temple de Saint-Jean-Baptiste, nommée Judith, laquelle j'ai vu tourmentée du diable par étranges convulsions, car il lui serroit la gorge tellement qu'elle ne pouvoit avaler... Et lui tenoît aussi la langue parfois en telle sorte qu'il l'empéchoit de parler. D'autrefois je lui ai on proférer des propos ridicules et barribles.

- » L'an 4566, le dix-buitlème jour de mars, avint en la ville d'Amsterdam en Hollande un cas mémorable duquel Adrian Nicolai, chancellier de Gueldres, fit un discours public, contenant ce qui suit:
- · Il va deux mois, ou environ, dit-il, que en cette ville trente enfans commencèrent à être tourmentés d'une facon étrange comme s'ils eussent été maniaques on furieux, Par intervalles ils se jetoient contre terre, et ce tourment duroit demi-heure on une heure an plus. S'étant relevés debout, ils ne se souvenoient d'aucun mal, ni de chose quelconque faite lors, ains pensoient avoir dormi. Les médecins auxquels on eut recours n'y firent rien, pour ce qu'ils estimoient que ce fut une maladie procédante de causes non naturelles. Puis après leurs parens estimant que les surciers s'en l'ussent mélés eurent leur refuge à eux, mais ils ne firent rien avec toutes leurs sorcelleries; finalement à cause que l'on croyoit que ces enfins étoient démonisques, on s'adressa vers plusieurs exercistes, pour ce que les enfans discient sans y penser beaucoup de choses qui surpassojent leur portée et leur âge. Ces exorcistes déplevèrent toute leur science et perdirent temps; durant les exorcismes, les enfans vomissoient force aignilles, des épingles, des doigtiers à coudre, des lopins de drap, des pièces de pots cassés, du verre, des cheveux. Pour cela toutefeis les enfans ne furent guéris, alus tombérent en ce mai de fois à autre, au grand étonnement de charur, pour la nonveauté d'un si étrange spectacle.
- Le même avint à Ronse l'an 1555; car en l'hôpital des Orphelins, en une mult, environ septante jeunes filles devindrent démonlaques, et demeurérent en cel état plus de deux ans (1).

S. Gostari, Michaires admirphlitz of microvables, etc., 1, 1, Paris, 1000, p. 35 et sain., Jacqu'à 00.

En dernière analyse, les symptômes musculaires notés sur les nomes d'Allemagne et sur les juives d'Italie sont ceux de l'hystèrie. Sur presque tontes ces filles, les convulsions reviennent par accès, se manifestent par des espèces d'élans, de bonds consulsifs, interrompus par une pose qui reasemble à un évanonissement; les malades, même pendant l'attaque, continuent souvent à entendre, à associer leurs idées, et si elles ne parlent pas, c'est qu'elles en sont empéchées par les spasmes du pharyux et les tiraillemens de la langue. La moindre impression instrondue suffit pour rappeler de nouvelles crises; des éclats de rire involontaires, des vociférations signalent aussi l'approche des contersions, à ces caractères on recommit aussitét le mal auquel on applique à présent le nom de mal hystérique.

Dans le couvent d'Uvertet, il semble que les monvemens des religieuses étaient habituellement mal assurés, que la tête et les membres étaient, bors le temps des attaques hystériques, secoués, ébranlès comme dans la chorée. Cette forme de lésion spasmollique n'est pas rare dans la démonopathie; enfin les religieuses avaient fait un long usage du suc de raifort, et on suit que la graine d'une plante veisine du cochléaria a souvent causé des convulsions, bersqu'elle s'est trouvée mélée dans une certaine proportion aux substances alimentaires des villageois.

La folie des religiouses des différent couvens d'Atlemagne présentait certainement hemosup de gravité. Dans les momens où ces filles s'échappaient pour primper sur les arbres, où elles cherchaient à se sullinter, à se mordre les unes les autres, où elles imitéent les cris des animanx, où elles exécutaient des monvemens laseifs, l'exaltation cérébrale dovait être portée jusqu'à la fareur, Bodin pense que la violence de la nymphomanie les portait à rechercher le commerce des animaux; mais ees chats, ces chiens que les religienses voyaient sur leurs lits et sous leurs accoutremens, existaient-ils réellement? Je connais une monomaniaque qui a longtemps soutenu qu'eile était visitée chaque muit par des singes et par des chiens, qu'elle accoucherait un jour on l'autre d'une portée d'animaux; on n'eût pas manqué de dire autrefois qu'elle commettait des abominations. N'a-t-on pas cru que le diable partapeait la conche de la noune Gertrude? N'a-t-on pas cru
que c'était lui qui apparaissait aux religienses sous les traits d'Else Kame, tandis qu'il était si facile de constater que les attouchemens et les visions qui unusaient le tourment des nonnains n'avaient en définitive de réalité que pour celles qui en éprouvaient la sensation!

Il est clair, d'après le récit d'Anne Langon, que les nonnains avaient pris en aversion tous les exercices de péré, et que l'idée qu'elles étaient tombées sous la domination du diable était dévenue pour la plupart d'entr'elles une léée dominante. Anne ne dit pas précisément que le diable se servait de sa langue pour parler, mais il lui semblait que les muscles de sa poitrine fussent mis en jeu par une puissance qui lui était étrangère.

La crustoté avec laquelle les religieuses de Hourn accusérent la pauvre matrone qui leur avait emprunté du sel, la dureté que celles de Kintorp apportérent dans leurs accusations contre deux pouvres femmes, dont l'une, altaquée comme elles d'hystéro-demonopathie, avous d'abord tout ce qu'en voulut lui faire avouer, ne prouve que trop que la pitié, que les sentimens affectifs avaient subi chez les convulsionnaires d'Allemagne l'atteinte d'une cruelle aliénation.

Comme la plupart des cufans tronvés d'Amsterdam appartensient au sexe masculin, on a dù croire à une époque où on faisait toujours dépendre l'Instérie de l'état de l'utérus, que les convalsions notées sur ces orphelins étaient positivement de nature épileptique. On sait aujourd'hui que l'hystérie peut atteindre les deux sexes, comme la plupart des autres affections encéphaliques. Il y a quelques années, un jeune homme fort et robuste fut pris, à la suite de quelques excès, de violentes attaques convulsives; six ou sept élèves appartenant comme lui à une célèbre école réunirent leurs efforts pour empêcher leur condisciple de se blesser. Celui-ci, étendu sur le dos, les veux fermés, exécutait de continuels assuvemens de déglutition , allongenit tantôt un bras, tantôl une jambe, poussait des vociférations, et tout d'un coup imprimait à toute sa machine des mouvemens d'une violence effrayante. Il n'en fallut pas davantage pour causer un profond ébranlement sur le système nerveux de plusieurs de ces jeunes gens. Vingtquatre heures ne s'étaient pas écoulées depuis le moment eù l'on s'était trouvé dans la nécessité de recourir à leur assistance, que déjà cinq nouveaux éléves présentaient tous les signes de l'hystèrie la mieux caractérisée. Au bout de quelques jours, le nombre des élèves atteints d'attaques nerveuses s'éleva à dix, et bien certainement, si l'on ne se fat haté de soustraire au plus vite les jeunes gens malades à la vue de leurs camarades, le nombre des invasions n'en serait pas resté à ce dernier chiffre. L'éloignement des convulsionnaires arrêta la propagation du mal et fut suivi de résultats tellement satisfaisans, que tous ceux qui avaient épronyé des attaqués purent bientôt reparaître au milieu des classes. L'épilepsie, dont ces jeunes gens n'offraient point du reste la plus légère apparence, n'eût point

cédé de la sorte; il ne serait donc point impossible que les enfans d'Amsterdam cussent été, oux aussi, attaqués d'hystérie. Ce qui rend cette supposition plus probable encore, c'est que ces enfans déliraient sur les objets relatifs à la démonopathie, et que toujours, dans les épidémies analogues, les convulsions, lorsqu'il en a existé, se rapportaient à l'hystérie. Bekker fuit observer que ces explicities mangealent en commun, se réunissaient dans les mêmes salles, passaient cusemble les heures consacrées aux récréations, qu'ils conchaient les uns auprès des autres, et souvent deux à deux; il u'en fallait pas davantage pour rendre les rouvulsions contagieuses.

Quelques personnes ont dit que les enfans d'Amsterdans se jouaient de la crédulité des simples, qu'on n'aurait pas dù ajouter foi à leur prétendu état de souffrance, qu'il était absurde de croire qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de miauler, de monter sur les arbres; qu'ils en impreaient en assurant que le démon entassait mille ordures dans leur estomar. Mais a-t-ou donc oublié que ce n'étalent pas seulement les démonlaques d'Amsterdam qu'on surpremaît à aboyer, à misuler, à avaler des corps étrangers, à faire beaucoup d'autres extravagances? Les prétendus possédés et possédées se comportaient partout, à une certaine époque, comme les orphélias de la Hotlande. A présent encore, certains monomaniques avalent tout ce qui leur tombe sous la main. l'ai ouvert une ieune fille folle dont le canal digestif était depuis le commencement jusqu'à la fin comme bourré de paille. J'al vu avec M. le docteur Pouzia une selle rendue par un monouranique, dans laquelle on remarqualt plus de vingt silex enveloppés de unions dont les moins volumineux égalaient la grosseur d'une châtaigne ; il n'est pas d'unteux que c'était un état de maladie et nou le désir de se faire passer pour possédés, qui déterminait les enfans d'Amsterdam à se conduire comme des monomaniaques et des furieux.

# 5 IX.

Un homme en prefe au détire de la tycombropie (ne quatre embras et menge de la résur homoine, Arrêt qui permet aux villagests de fisire la chaque aux leupsgareux. Condumention de G. Gornier, del Fermite de Saint-Beunot, au feu.

#### 1574

Sur la fin de l'autonne, 1573, les villageois furent autorisés par le parlement, dans les environs de Dôle, à faire la chasse aux loups-garoux.

« Sur l'avertissement fait à la Court souveraine du parlement, à Dôle, «est-il dit dans cette singulière permission, que : és territoires d'Espagny, Salvange, Courchapou et villaiges circonvoisins se voioit et rencontroit souvant, puisquelques jours en ca un loup-garoux, comme on dit, lequel avait déjà prins et rayl quelques petits enfans, sans que depuis ilz ayent été veus ni reconnus, et s'estoit efforcé d'assaillir aux champs et offenser aucuns chevauchiers qui, aver prine et grand danger de Jeurs personnes, lui avoient résisté; leelle Court désirant obvier à plus grand înconvénient a permit et permet aux manans et habitaus des dictz lieux et autres, de, nonohstant les édictz concernant la chasse, eux pouvoir assembler et avec épieux, halbordes, piques, harquebutes, bastons, chasser et poursuivre le diet long-garoux par tous lieux où ilz le pourront trouver et le prendre, lier et occir, sans pouvoir encourir aucune peine et amende..... Fait au conseil de la dicte Court le treizième jour du mois de septembre 1575 (1), «

<sup>(</sup>i) Surrant l'abstruction de M. Errent de Fréville, august je dain er précieux.

Quelques mois plus tard le parlement de Dûle condamnait au feu le nommé Gilles Garnier, dit l'ermite de Saint-Bounet; l'arrêt qui frappe cet bomme est ainsi conça :

- L'an mil cinq cent soixante-quaterze, en la causé de messire Henry Camus, docteur és droits, conseiller du roy notre sire en sa cour souveraine du parlement de Dôle, et son procureur général en icelle, impétreur et demandeur en matière d'homicides commis aux personnes de plusieurs enfans, dévorement de la chaire d'iceux sous forme de loups-garoux et autres crimes et d'une part; et Gilles Garnier, natif de Lyon, détenu prisonnier en la conciergerie de ce lieu, deffendeur d'autre part.
- » Pour, par le dit dessendeur tôt après le jour de seste Saint-Michel deruier, lui étant en sorme de loup-garoux, avoir prins une jeune fille de l'âge d'environ dix ou donce ans en une vigne près le bois de la Serre, nu lieu dict Gorge, vignoble de Chastenoy près Dôle un quart de lieue; et illec l'avoir tuée et occise tant avec ses mains semblans pattes qu'avec ses donts; et après l'avoir traînée avecques les dictes mains et tigres de dents jusques auprès du dict bois de la Serre, l'avoir dépouillée et mangée pourtant de la chair des enisses et bras d'icelle, et non content de ce, en avoir porté à Appoline, sa semme, en l'ermitage de Saint-Bounot, près Amenges, en laquelle lui et sa dicte semme saisoient leur résidence.
- Itam, par le dict dessendeur buit jours après la sesse de Toussaints aussi dernier, estant semblablement aussi

decument, en fat probablement le 3 décembre que lat rendu cet arrêt. Les daiss assignées aux premiers meurlers, dans la sentence de condumntion de G. Garmer, cambement tent à fact ce soupont, du reste, il est certain que le parlement de Franche Comté danns, le 5 décembre 1573, un réglement pour absoncé tes hispogar, sur Collection Brez, sur la Franche Comté, Mélanger, 1, 6, fois-261. Bebliebleque coyate. — Voir amei : Dout, même collection, sel. 22, fois-267, recis. en forme de loup, avoir prins une outre fille au mesme lieu près du pré de la Pouppe, territoire d'Athume et Chastenoy, peu de temps avant le midy du dict jour, et l'avoir étranglée et meurtrie de cinq plaies avec ses mains et dents en intention de la manger, n'enst été la recousse qui en fut faicte par trois personnes, selon qu'il a recogneu et confessé par mointes fois.

- « Itém, pour par le dict deffendeur environ quinze jours après la dicte fête de Toussaints estant comme dessus en forme de loup, avoir prins un autre enfant masle de l'âge d'environ dix aus, près une lieue du dict Dôle, entre Grédisans et Menoté, en une vigne sise au vignoble du dict Grédisans et après l'avoir étranglé et occis ainsi que les précédeus et mangé de la chair des cuisses, jambes, et du ventre dudict enfant, avoir démembré une jambe du corps d'icelui.
- Et pour, par le diet desfendeur avoir, le vendredi avant le jour de seiste Saint-Barthélemy aussi dernier passé, prins un jeune garçon de l'âge de douze à treize ans, estant sous un gros poirier près le beis du village de Perrouze du costé de Cromary, l'avoir emporté et trainé dedans le diet bois où il l'étrangla comme les autres enfans ci-dessus mentionnez, en intention d'en menger. Ce que il out faiet n'eust été qu'il vint tôt après des gens pour le secourir; mais l'enfant étoit jeu mort, estant lors le diet desfendeur en soume d'homme et non de loup. En laquelle sorme il eust mangé de la chair du diet garçon sans le diet secours non-obstant qu'il sut jour de vendredi selon qu'il a par réitérées sois consessé.
- Veu le procès criminel du dict procureur général, mesme les réponses et confessions réitérées et spontanément faites par le dict deffendeur, la dicté Gour par arrest

le condamne à estre ce jourd'huy conduit et trainé à revers sur une claye par le maistre exécuteur de la haute justice depuis la dicte conclergerie jusque sur la terre de ce lieu, et illet par le dict exécuteur estre brusié tout vif et son corps réduit en cendre, le condamnant en outre aux dépens et frais de justice (1), :

Il est vraisemblable que l'individu qui avait déjà pris et ravi quelques enfans, lorsque le parlement de Dôle se décida à autoriser la chasse aux loups-garoux, n'était autre que Gilles Garnier; de toute manière, donc, le sort destinaît à cet homme une fin misérable. Ce lycauthrope paraît avoir donné effectivement la mort à plusieurs enfans, et la manière dont les faits sont exposés dans l'arrêt ne permet guère de conserver de doute à cet égard : mais l'horreur qu'inspirent de pareils homicides ne justifie nullement la sentence de mort rendue par le parlement; car les lois criminelles de l'époque voulaient qu'on épargnit le sang des furioux ; or un malheureux qui courait à quatre plefis dans les vignobles, parce qu'il se croyait métamorphosé en loup, qui fondait sur sa proie comme un animal, pendant ses paroxismes de délire, qui attaqualt à ses risques et périls Jusqu'à des cavaliers, qui dévorait gloutonnement la chair de ses victimes, no pent pas être considéré comme maître de ses déterminations et de ses volontés; quelque atroces qu'ils fussent, on ne pouvait donc pas raisonnablement lui imputer ses actes à crime; mais la cour était à cent fieurs d'imaginer que le délire pût se traduire sous des apparenres musi affligeantes, et on aurait été mal reçu à implorer sa clémence ou sa pitié pour un être dont le naturel paraissait empreint d'une pareille férécité.

<sup>(1)</sup> Bodin, p. SB, de ur Dimensionenté, a douvé un extrait de cet artit. — Bogir, set. D', jupe, a cue la copie da Bodin. Le feste de l'artit et fiquite dans un décourt publie à Peris, en 1250, p. 175.

On voit que ce n'était pas toujours sans raison que les habitans des campagnes se tenaient en garde contre les dispositions sanguinaires de certains monomaniaques. D'un antre côté, la permission qui fut accordée par le porlement de Dôte aux habitans des villages, de mettre l'ermite de Saint-Bonnot à mort, tend à justifier l'assertion des écrivains qui assurent qu'autrefois les lycanthropes étaient très souvent tués on laissés blessés sur place pur les paysans on par des chasseurs.

### 1 X.

Quarte tiargo monumentagaco sont britis dans l'espare d'un su à Voltry, en Setoie.

#### 1576.

Un nombre considérable de bergers, de bacherous, d'agriculteurs, qui croyaient avoir à se reprocher envers le Créateur et envers l'humanité les torts les plus graves, furent déférés à la justice, en Savoie, vers 1574. Ce que j'avance ici se trouve confirmé par le témoignage de Lambert Daneau qui avait publié dés 1579 une seconde édition de son ouvrage sur la sorcellerie. Au pays de Savoye et aux environs, dit Daneau, dans cette espèce de dissertation, les sorciers sont si épais qu'on ne les peut déaicher, quoiqu'il s'en fasse une diligente impuisition et encore plus rigoureuse justice, et qu'on en ait brûté en un an jusqu'à quatre-vingts en une seule ville de cette contrée la (4).

Bollia parle dans plusieurs endroits de ses écrits des

Lambert Donesa, Dress travées no resonactivo miles pour parlemps, la premier fonctioni les securires. Un vol. in 12, 3° etc. 1523, p. 16.

<sup>(2)</sup> Bodin, our ppr chr., p. 83,85.

forfaits attribués aux démonolàtres de la Savoie. Ou lit dans la Démonomenie de cet auteur; « Nous avons aussi de fraiche mémoire les procès des sorciers de Valery, en Savoie, faits l'an 157\(\hat{\psi}\), ou l'on peut voir que le diable est en tont lieu semblable à soi-même, car par la confession des sorcières de Valery, et confrontation des unes aux autres, on voit le transport en corps sur un hâton seulement, sans onction, puis l'abjuration de Dieu, l'adoration du diable, les danses, festins, et le baiser aux parties honteuses de Satan en guise de bête, puis l'obligation de faire mille maux...»

Ce n'est pas le diable, pour me servir des expressions de Bodin, mais bien le délire de la démonolatrie, qui offrait à peu prés partont la même ressemblance. L'extrait que je vais rapporter du procès d'une fameuse sorcière, dont les confessions se trouvent consignées dans le travail de Daneau, suffit en effet pour faire voir que quant au fond les démonolatres de la Savoie déraisonnaient comme ceux de tous les autres pays sur les matières qui intéressent le salut.

L'accusée qui donna aux juges de Valery les éclaireissemens les moins équivoques sur la nature des symptômes qui régnaient parmi les habitans de ce pays, déclara que, pour son compte, elle se croyait ergge comme l'ou disait alors en Savoie depuis à peu près trente ans, et qu'elle avait fait hommage à la pute-léte (au diable) par malarizzement. Un soir, assura-t-elle encore, qu'elle traversait une prairie après avoir quitté la maison de son frère où elle avait été contrariée, le diable s'était offert à sa vue sous la forme d'un renard ou d'un petit chien roux. Il lui avait déclaré qu'il appartenait à la catégorie des mauvais esprits, qu'il avait nom Morguet, et lui avait fait la proposition de pourvoir aux dépenses de sa toilette. D'abord elle n'avait pas pu se soustraire à une certaine émotion, mais enfin elle s'était décidée à lui abandonner son corps, à l'adorer à genoux et à l'embrasser à l'anus qui lui avait semblé très froid. Le diable ne lui appliqua point sa marque, mais il prit un cheven pour gage de sa soumission.

Le diable Morguet lui a fait cadeau d'un bâton blanc; chaque fois qu'elle se mettait à cheval sur ce bâton, elle était aussitét transportée, même en plein jour, loin de son domicile, et se trouvait au sabhat des surciers ; son mari s'y premit de la même manière qu'elle pour se faire emporter par l'air. Morguet ne manquait jamais de se constituer président, chaque fois que les démonolatres se réunissaient pour se livrer au plaisir; on comptait parfois jusqu'à quatre on cinq cents personnes à la même assemblée. C'était surtout les jours de grande fête que Satan convoquait ses élus; les alimens que l'on prenait à la table du diable n'agaissient jamais la faim des convives; la danse faisait partie des distractions permises aux habitués du sablot. Les poisons dont elle avait fait usage pour tuer des animany n'agissaient point sur ses tégumens ; cependant il lui avait suffi d'en répundre une petite quantité sur le corps d'un nouveau-né pour le faire aussitôt mourir. Le hiton qu'elle avait obtenu de Morguet faisait périr les êtres vivans par son seul attouchement. Sa fille appartenait tout comme elle à la corporation des ervges ; presque tous les membres de sa famille assistaient habituellement aux fêtes consacrées à l'adoration de Beelzébuth. Une fois le diable s'est encore présenté à ses regards dans l'enceinte de son verger, non loin d'un arbre placé à l'entrée de son domirile.

Dans tous ses interrogatoires qu'on renouvela un

nombre considérable de lois, cette métantolique répeta presque mot pour mot les mêmes assertions; mais chaque fois qu'on lui adressait de nouvelles questions elle signalait à l'attention des juges les noms de quelques malheureux, dont elle n'avait pas parlé jusque la, purce que probablement le hasard ne les avait pas efferts à sa pensée; on s'explique à présent pourquoi les condamnations qui semérent la consternation dans les environs de Valery forent si nombreuses (1).

Les démondâtres de la Savoie semblent plongés dans une sorte d'abrutissement, et ne plus attacher aucun pris à l'existence; on finit par croire, en songeant à l'indifférence avec laquelle on envoyait autrefois tous ces malheureux à la mort, que le errar de l'homme, pendant certaines périodes de barbarie, cesse d'être accessible à tente espèce de sentiment de commisération et de pitié. Alciat avait été (rappé de boune heure de l'état de stupidité des prétendus sorciers des campagnes; Alciat n'était que trop bien fondé à manifester son étounement et son indignation en voyant immeler de sang-freid de pareilles brutes.

# 5 XL

Près de quaire cents demondières persoent par le capitice da fea, dans le Bant. Lauguedoc, D'autres matieles y cent candamaré à des princs (empurelles.

### 1577.

La démonslâtrie devint contagieuse dans plusieurs contrées du Midi vers 1577. Grégoire de Toulouse, qui était alors professeur en droit à Pont-a-Mousson ou il travaillait à la rédaction de son grand envroge de jurisprudence, a imprimé dans son trente-quatrième liere, ou les phénomènes de la sorcellerie sont rélatés : « Je n'eserois januis raconter de pareilles choses, si elles n'éloient pas confir-

<sup>(1)</sup> Londont Dimens, corresponde, p. 103 et su r.

mées par ce qui se passe chaque jour en France, « Il suffit de ce peu de mots pour vous donner à peuser que les accidens observés à cette épaque dans nos provinces méridionales ne différalent point de ceux qui avaient été notés jusque là ailleurs sur tous les prétendus partisans du démon, car c'est dans le Languedoc que Grégoire avait appris à connaître les symptômes de la démonolàtrie.

Grégoire dit dans le même livre : « Les serciers que le sénat de Toulouse ent à juger en 1577 étoient à eux seuls plus nombreux que tous les accusés non sorciers qui furent déférés à la justice locale pendant l'espace de deux ans. Beaucoup d'entre eux eurent à subir des peines plus ou moins graves ; près de quatre cents furent condamnés à périr au milien des flammes, et ce qui n'est pas fait pour exciter une médiocre surprise, presque tous portoient la marque du diable (1). «

On peut hardiment comprendre ces quatre cents condamnés au nombre des monomaniaques dont le délire n'a pas été reconnu.

# S XIII.

Thillicinations et procès de Jeanne Hervillers: — Ceile femme est brûlée sire. à Ethensoni (2).

#### 1558.

On jugea, au commencement de cette année, la cause de Jeanne Hervilliers, native de Verberie, prés de Compiègne, Bodia, qui remplissait probablement alors les fonctions d'avocat du roi à Laon, assista aux déluts et fut tellement frappé de l'abomination des prétendus crimes de l'accusée, qu'il résolut à l'instant même de composer un ouvrage sur les matières de sorcellerie, afin de faire

<sup>(1)</sup> Gregorius, Terbit an profesore (ratespelate) junis socieral para, lib. 34, rep. 21.—Limit restout le poragraphe de 10, p. 810.

<sup>(2)</sup> Bolin, ourrogs cité, dans la préface.

connaître au doigt et à l'œil qu'il u'y a crimes qui soient à beaucoup près si exécrables que celui-ci, ou qui méritent peines plus grièves. Quatre aus plus tard, le fameux traité de la Démonomanie était entre les mains de tous les érudits.

« Ceux qui assistoient au procès de Jeanne, imprime Bodin, étoient bien d'avis qu'elle avoit bien mérité la mort; mais sur la forme et le genre de mort, il y en ent quelqu'un plus doux et d'un naturel plus pitoyable qui étoit d'avis qu'il suffisoit de la faire pendre. Les autres, après avoir examiné les crimes détestables et les peines établies par les lois divines et humaines et mesmèment la contume générale de toute la chrestienté, et gardée en ce royaume de toute ancienneté, furent d'avis qu'elle devoit être condamnée à être brûlée vive; ce qui fut arrêté et la sentence exécutée le dernier jour d'avril, à la poursuited maître Claude Dofay, procureur du roi à Ribemont.

On apprit peudant les débats de cette affaire que la mere de Jeanne avait été elle-même poursuivie comme démonolitre et brûlée vive à Seulis vers 45\(\delta\)8. A cette époque, Jeanne encore dans l'enfance avait été condamnée au fouet comme sorcière, et contrainte d'assister au supplice de sa propre mère.

Jeanne Hervilliers obtint de racouter son histoire lihrement et sans être mise à la torture. Elle déclara qu'elle avait été vouée à Beelzébuth au moment même de sa naissance; qu'à l'âge de douze ans elle avait commencé à se prostituer à un diable qui se présentait à elle botté, éperonné, l'épée au côté, et qui était toujours prét à lui prodiguer ses faveurs aussitôt qu'elle ressentait quelque désir. Personne n'apercevait jamais ce singulier amant qui s'introduisait depuis plus de trente aus dans le lit conjugal sans que le mari de Jeanne se doutât de ses assiduités. Un jour, cet incube proposa à l'accusée de la rendre mère d'un petit démon; mais elle ne crut pas devoir se prêter à un pareil désir.

Jeanne croit avoir assisté plus d'une fois aux rénnions du sabbat. Elle dit qu'elle se servait pour se frotter, chaque fois qu'elle avait l'intention d'aller à ces fêtes, d'une pommade qui lui était offerte par le diable. Après avoir fait usage de ces graisses, elle était guindée d'une si grande vitesse et si loin, qu'elle était toute lause et foulée! Elle prétend aussi que le dieu qu'on adorait au sabbat ressemblait à un homme noir, qu'il paraissait âgé de treute aus, qu'il avait nom Beelzébuth, et que ses disciples se couplaient charneilement avec lui.

Jeanne prétendait avoir commis plusieurs homicides, et croyait avoir causé la mort d'un campagnard, en dernier lieu, en plaçant un sort sur son passage. Pendant le cours de la maladie de cet bomme, elle dit avoir en une dispute très vive avec le diable, parce qu'il refusait de rendre sa victime à la santé. Comme elle faisait à Beckéhoth le reproche de toujours abuser de sa crédulité, et qu'elle le pressuit de cesser le commerce qu'il entretenait avec elle, elle entendit la voix de cet esprit lui aunoncer qu'il n'avait plus longtemps à la visiter...

Les ballucinations, les nombreuses idées fixes de cette mélancolique ne ponvaient pus manquer d'entraîner su perte. Les homicides de Jeanne n'auraient point du lui être împatés à charge, parce qu'ils étaient imagimires comme ses prétendues relations intimes avec le démon. Il est difficile de décider si la folie de cette femme tenait à l'usage de substances narcotiques; mais Jeanne était tellement imbue, depuis l'âge le plus tendre, des illusions qui

constituaient son délire, qu'il est permis de penser que l'influence de l'hérédité a plutôt contribué au trouble de sés facultés intellectuelles, que l'emploi des graisses hypnotiques. Le dégoût de la vie se joignait probablement du reste sur cette démonolàtre, comme sur celles dont l'histoire nous a été conservée par les inquisiteurs d'Allemagne et de Lombardie, aux autres symptômes d'aljénation partielle, car elle se montra pressée d'en finir ayec les peines de la vie et refusa de se pourvoir en appei. Tous les jours, à cotte époque, les monomaniaques donmient aussi en France l'exemple d'une semblable indifférence pour la vie : une mélancolique condamnée à mort par le bailli de Châteauroux exigea que l'on procèdit, inunédialement à sou exécution à mort, disant : « qu'elle aimait mieux mourir que d'être plus tourmentée du diable qui ne lui laissait point de repes. « Une troisième aliénée reprorha au diable de la pousser chaque jour à faire quelque mal, et de lui rendre la vie undhoureuse. Sa maliresse l'ayant surprise à casser un vase de terre de propos délibéré, elle supplia, en avorant ses funestes impulsions, qu'on se hitis de la faire perir, attenda qu'elle sentait qu'elle n'aura point de patience jusqu'à ce qu'elle ent donné la mort à quelqu'un (1). Pigray dit, en parlant de quatorze démondàtres condamnés à mort, qu'il fut chargé d'examiner, coujointement avec Leroy, Falaisean et Renard, pendant que le parlement siègeait à Tours en 1589 : « Nous les interrogrames sur plusieurs points, comme on fait mélancollques ; nous n'y recombines que de panyres gens stupides, les uns qui ne se soncioient guire de amurir, les autres qui le désiroient. Notre avis fut de leur bailler plutôt de

<sup>(1)</sup> Bollin, surrige our, pages 85, 88.

l'ellébore pour les purgez qu'autre remède pour les punir; la cour les renvoya suivant notre rappect. I En voilà assez pour démontrer combien étaient pitoyables les fondemens sur lesquels la doctrine de Bodin s'appnyait, et combien étaient iniques les motifs de cette indignation dont le soulèvement aggrava pendant si longtemps encore le sort d'une multitude de malheureux auxquels il ne fal-lait, comme le jugea très bien Pigray un peu plus tard, que des médecins, des médicamens et surtout des consolations charitables. La leçon d'humanité donnée par le digne chirurgien de Henri IV à tous les juges de cette triste époque fut aussitôt perdue de vue ou dédaignée; personne ne voulut oublier que Bodin avait trouvé le suppliée de la corde trep doux pour les visionnaires qui se croyaient adonnés au commèrce des esprits.

# 5 XIII.

La démonstrate est junte de mort per les impliateurs, à deignois

# 1487.

On trouve, en parcourant l'ouvrage, d'aiffeurs très indigeste et fort mal écrit, du père Michaélis, sur la premuniogie, un document qui n'est pas dénué d'intérêt; il s'agit d'un jugement où la sentence, la formule sacramentelle employée par l'inquisition, lorsqu'elle livrait à l'autorité séculière, pour les faire mourir, un certain numbre de monomaniaques, se trouve textuellement indiquée. Cette pièce nous approvad qu'en 1582 l'inquisition d'Avignon fit comparaître à son tifound plusieurs prétendus sorciers, et que ces molheuroux ventient d'é-

chapper comme par miracle à tontes les horreurs de la famine. Du reste, les accusés se recomment coupables, comme cela arrivait presque toujours dans les procès de ce genre, d'avoir choisi Beelzébuth pour leur dien. Ils dirent encore qu'ils employaient, pour se frotter, de la graisse d'enfant, qu'ils voyageaient àstravers l'air, qu'ils fréquentaient les assemblées diaboliques, qu'ils commettaient le péché de fornication avec des esprits, qu'ils homicidaient les nouveau-nés pour dépécer et manger leurs cadavres, qu'ils offraient à Satan la préte qu'ils dérobaient aux cimetières (1).

Il ne m'a pas été possible de déterminer le chiffre des individus qui furent jugés dans cette circonstance; mais il ne laissoit pas d'être élevé, et les femmes, suivant l'habitude, étaient plus nombreuses que les hommes.

« Il conste par le procès, écrit Michaelis, et tretons, hommes et femmes conviennent de cela, que le diable s'apparut à oux en forme d'homme; mais les occasions sont diverses. Une femme dépose, car il appert que les femmes ont toujours condoit les bomme à ce molheur, comme Ése fit Adam, qu'étant mélancotique, et presque hors de sens, pour la perte qu'elle avoit faite d'une sienne fille, naguère trépassée, un certain bomme tout vêtu de noir, âgé de vingt-cinq ou trente ans, s'apparut à elle en lui disant; je vois bien que vous êtes en grande ficherie; toutefois, si vous me voulez croire, je vous ferai bien heureuse, Les autres déposent que du temps de la grande famine, quand pauvres gens étoient contraints de manger des herbes sanvages, et de faire sécher et cuire le faint des chevaux et des ânes, comme elles n'avoient nul moyen de bailler à des ânes, comme elles n'avoient nul moyen de bailler à

<sup>11</sup> Metastic, Farmontogic, on Oliverers too for expense, etc., in-fe, 1981.

manger à leurs enfans, un certain homme apparent, vêtu de noir, âgé, saluant et parlant, comme dessus est dit, pour les attirer à lui; vrai est que la pluspart déposent que la première fois il ne les fit condescendre à son intention, mais bien la seconde ou la troisième fois, quand on fut un petit accontumé à lui (1).

« L'inquisition ordonne que les coupables soient mis à mort, de mort non vulgaire; mais telle qu'elle puisse effrayer et servir d'exemple à toute manière de gens.... Ce qui a été saintement exécuté à Avignou, la présente unuée mil-cinq-cent-octante-deux, ainsi qu'on pourra entendre par la sentence contre eux donnée, l'extrait de laquelle est au prochain chapitre, afin que chacun juge combien tels gens sont éloignés de la connaissance de Dieu et dignes du feu (2).

Presque tous les sujets qui déliraient sur les matières relatives à la démonomanie s'accordent à confesser que les premières apparations diaboliques ou que les premières hailucinations ont en lieu après de longues souffrances ou morales ou physiques, ou bien lorsqu'ils étaient encore en proie à la plus poignante affliction. C'est encore dans des circonstances analogues que souvent aujourd'hui se déclare le désordre de la raison. De nos jours le delire varie quant à la prédominance des idées; mais du temps de Michaelis le délire partiel n'offrait, le plus souvent, qu'une même teinte, et en apercevant l'image d'un personnage fantastique, aussitôt un halluciné se croyait en présence du démon. Une fois ce premier pas fait sur le domaine de la monomanie superstitiense, il ne tardait pas à croire et à dire tout hautqu'il était soumis à l'esclavage du dieu de l'en-

<sup>(</sup>f) Michaelit, eurroge elte, p. 25, verso.

<sup>(2)</sup> Hair, p. 31, 73, 75, 71.

fer. Comment l'inquisition n'a-t-elle pas senti que cette lafortunée, que la perte de sa fille avait mise bors de sens, que ces infortunées qui avaient véeu d'herbes, et qui avaient été réduites aux derniers expédiens pour sontenir les forces de leurs enfans, étaient incapables d'immeler les enfans d'autroi, et de faire trève à leurs propres sonfirances pour ajonter de nouveaux maux aux calomités de la patrie! mais le fanatisme n'a point d'entrailles (1).

#### & XIV.

Trente religiones épronent les symptomes de la démanqueller à Mêre. — Quatre-rings démaniques attrent à la diss'Estlention sur escudent le marquisse de Evandelmerg.

#### 1590 - 1594

On lit dans le traité de l'Incrédulité : « François Bontins dit, qu'amprès de Milan, l'an 1590, il y eut une trentaine de religienses qui farent possédées par un malin esprit, toutes vierges et de petite condition. «

«C'est merveille, dit-il encore, avec quelle tromperie il les éluda, avec quels artifices il les combatit. Il print diversus formes pour les attirer à des choses exécrables et les dotourner des bounétes? Or il contrefaisoit la personne et la piété d'un moine, et ce que les oreilles ont horrour d'entendre, de Jésus Glrist même crucifié, les exhortant à des choses impies. Parfois il leur apparaissoit en ours, en lieu, en serpent, ouvrant la gueule et faisant semblant de vouloir engloutir ces pauvres filiettes. Parfois il faisoit le soldat, avec une escopette toute prête et amorcée, et le

Le mantre des condemnés foi de declarie. — Médadie, Médades de la personne et conversion d'one positions souvele par les magazine, in 8°, out, de 1944.

chien abattu, faisant semblant de vouloir délach er si elles ne consentoient à ses volontés; mais feur simplicité appuyée de Dieu et leur foi leur servit de bouclier contre toutes ces ruses et artifices de Satan (1).

Ce passage emprunté à Del Rio (2), qui s'appuie effectivement de l'autorité de Bontins, contient encore quelques détails beaucoup trep courts sur la maladie des religieuses des environs d'Arone.

Le diable, je laisse encore parler Delancre, donna une signande chaleur à une qui étoit noble et de grande maison qu'encore que ce l'ût en hiver, et qu'elle se couchât sur le carrean, elle fui contrainte d'aller dans un jardin, et là, à l'exemple de saint François, de se plouger dans la neige, de façon enfin qu'elle éteignit ce feu que Satan aveit allumé dans son corps (3).

Une autre nonne vit arriver dans sa cellule un diable qui avait pris la figure de sainte Ursule. A sa suite marchait une longue file de démons déguisés en religiouses s'avançant bannière en tête. Après un dialogue très animé, pendant lequel la digne fille opposa à la fallacieuse astuce et aux téméraires entreprèses de ces esprits toutes les ressources d'une sainte prudence, les diables, jetant enfin le musque d'une feinte dévotion, et ne pouvant plus déguiser leur insolent dépût, se répandirent en invectives contre la religieuse (à).

Je présume, d'après ce qui s'observe habituellement dans le délire de l'obsession, que tous les symptômes de

<sup>1</sup> Delaure, De l'incrédable et méréoner, étc., p. 422.

<sup>(</sup>I) Del Rio, Stiegaled, maggiograms, libri sea, in-fr, 8048, p. 506, fr. 4, ch. 1, parest, 3, seek, 5.

<sup>(5)</sup> Detisione, corresponded, p. 412.

<sup>4:</sup> Del Isia, mirrage cité, p. 565, 517.

la possession des nonnes de Milan ne se trouvent pas indiqués dans les relations que j'ai été à même de consulter. Il semblerait, d'après ce que rapporte. Del Rio, que les religiouses possédées n'étaient tourmentées que par des hallucinations; c'est ce qui a surtout lieu, en effet, dans la première période de la démonopathie comme je le prouverai en tracant l'histoire de la maladie de Louviers. Mais on sait combien les ballucinations influent d'une manière ficheuse sur le raisonnement: il est plus que probable que les nonnes qui épronvaient de continuelles visions, qui étaient obligées de rassembler toutes les forces de leur ame pour résister aux prétendues suggestions des diables, déruisonnaient en même temps sur les matières du salut. Du reste il est à remarquer qu'à Milan, comme dans les cloitres d'Allemagne, les désordres sensitifs et moraux se manifestèrent en même temps sur un nombre. considérable de religieuses.

Quatre ans plus tard, beaucoup de citoyens se crurent eucore tombés en la puissance des démons, à Friberg, à Spandaw, et dans quelques autres cités du Brandebourg. Il paraît certain, même d'après les traditions défigurées que je vais citer, que les malades du Brandebourg ne possédaient pas la totalité de leur raison. Horstius parle ainsi de ces monomaniaques :

L'an 159\(\text{i}\), an marquisat de Brandehourg, furent vues plus de luit-vingts personnes démoniaques, qui proféroient choses émerveillables, connoissaient et nommoient ceux qu'ils n'avoient jamais vus. Entre ces personnes, on en remarquoit qui longtemps auparavant étoient décédées, qui cheminoient criant qu'on se repentit, et qu'on quittat les dissaolutions en habits, dénonçoient (annonçaient) le jugement de Dien, avouant qu'il teur étoit commandé de

par le Souverain de publier unugré bon gré qu'ils en eussent, qu'on s'amendât, et qu'ainsi les pécheurs fussent ramenés au droit chemin. Ces démoniaques faisoient vage par où ils passoient, vemissoient une infinité d'outrages contre les pasteurs de l'Église, ne parioient que d'apparitions de bons et mauvais anges. Le diable se montroit sous diverses semblances, lorsque le sermon se faisoit au temple; il voloit en l'air avec grand sifflement (1)... »

Les possédés qui apercevaient l'effigie des morts, qui se persuadaient voir des diables et des anges, entendre la voix du Créateur leur crier que le jugement dernier n'était pas éloigné, croyaient aussi, à ce qu'il paraît, que les dénons résidaient dans leurs entrailles.

Jacques Coler a imprime, à propos de ces énergumènes : « Quand on veut souhaiter mal à quelqu'un, c'est à prier que plusieurs pipes de diables puissent lui entrer au ventre, et y demeurer si bien clos que nul n'en puisse sortir. Delà vient que l'on entend maintenant à Spandaw, à Friberg, et autres villes du marquisat de Brandebourg les diables s'écrier : Yous nous avez appelez depuis un temps, force nous a été de venir, nous voici. Yous n'avez tenu compte de vos supérieurs, et vous nous obéirez, veuillez ou non. Nous vous préchons l'amendement de vie quoique contre notre gré.

Comme le malin esprit vouloit faire noyer une fille de Spandaw, laquelle il possédoit, et que quelques gens de bien s'y opposassent, alléguant l'histoire des Gadaréniens és pourceaux desquels les diables n'avoient pu entrer que par la lissence et permission de Jésus, le diable (la possédée), étendant les doigts, commence à dire; vous êtes ces

<sup>(1)</sup> Simon Gontard, Histoires autonirulies, etc., t-1, p. 60.

pourceaux là, puisque vous ne cessez de gourmander et d'ivregner; vous êtes en ma puissance... Les autres enquis pourquoi ils tourmentoient ainsi les créatures de Dieu répondoient: Le souverain nous le commande; vous ne voulez écouter, obéir, croire, prier, partant soumes nous vos bourreaux (1).

Ce passage empranté à Jacques Coler annouce que le délire des habitans du Brandebeurg se compliquait de sensations viscérales particulières, et qui contribuent à aggraver l'état des malades sur lesquels on a secusion de les remarquer.

L'observation suivante, consignée dans les œuvres de Schenck, donne à penser que les monomaniaques qui furent atteints pendant le rours de cette espèce d'épidémie n'étaient pus tous exempts de convulsions.

Au dire de Schenek, « lestis d'un conturier alternand, étant encore en lus âge, crioit presque toutes les nuits en dormant, et foet haut, comme si quelqu'un l'eut hattu. Son père et sa mère lui demandant qu'as-tu! Bieu, disoit-il, ou je ne sais. En l'âge de douze ans, voici ce qui lui avint. Un jour il tomba par terre, comme abattu du haut mul, et ayant le petit ventre fort gros, perdit incontinent la parole, puis se tenant la tête, se print à tourner un long tomps saus qu'on put le faire cesser. L'accès durait une demi-heure et quelquefois davantage et parfois le prenoit de nuit; il fut envahi douze fois pour un jour. Au commencement de la maladie et durant l'accès, il sentoit et entendoit tout, mais par succession de temps, il perdit l'onie et le sentiment. Il fut en cet état presque un au entier, durant l'oquel impossible lui fut de marcher ni de

<sup>(</sup>I. S. Gosteri, serespectiv, t. I, y. III.

se tenir dehout. On ne lui voyoit point d'écume à la bouche; il mangeoit peu, nonobstant quoi il se portoit béen... On l'entendoit réciter affectueusement des psaumes et autres saintes prières, qu'il avoit aprises à l'école. Il savoit quelle heure il étoit, encore qu'il n'ouit les horloges et disoit : je suis en tel ou tel lien bien que personne ne l'en informat.

- Au bout de quelques mois la maladie fut moins rigourense et moins fréquente. Lorsqu'elle sembla acoisée (dissipée), tous les jours, entre cinq à six heures du matin, ce jeune garçon se sentoit accueilli d'une longueur incomme qui le faisoit plaindre comme le feroit quelque personne pressée au corps ou en l'esprit, sans qu'il put se remuer ou quitter sa couche. Si son père on sa mère ou autres le levoient debont, il se tenoit sur les pieds, et revenant soudain à soi, marchoit çà et là tout le jour, ne sentant aucune douleur jusqu'au fendemain matin que sa langueur revenoit.
- Au bout de quelques semaines, la moladie le laissa. Je ne saurois bonnement dire ce que c'est, ni quelles en étaient les causes, combien qu'elles aient rapport avec l'épilepsie. Mais pour dire ce que je pense, j'ai quebquefois estimé qu'un malin esprit affligeoit cet enfant, car en même temps et nou trop foin du lieu où étoit ce malade, à savoir ca quelques endroits du marquisat de Brandebourg, il se trouvoit beaucoup de personnes démoniaques.
- Aucuns affirment que telles maladies procèdent de l'impicté malicieuse des sorcières. J'appliquai divers remèdes, comme d'autres firent aussi, à la maladie de cet enfant, comme à une épilepsie; mais avec peu de succès encore qu'au reste le mal s'adoncit. Au bout d'un au et demi l'enfant, âgé de quatorze aus, recouvra pleine santé, ce que je pense devoir être plutôt attribué à la miséricorde

de Dieu, et aux prières des gens de bêen, qu'à médicamens quelconques, et depuis s'est bien porté (1)......+

Je ne crois pas me tromper en rapportant les accidens notés sur cet enfant à l'hystérie et à une sorte de somnambulisme. Ces tésions fonctionnelles figurent très fréquemment, comme on a déjà pu le constater, au nombre des symptômes de la démonopathie; mais sur ce petit consulsionnaire, on ne paraît pas avoir constaté l'existence du délire; sur les malades du Brandebourg, au contraire, il ne semble pas que les mouvemens aient été lésés. Mais en définitive la maladie épidémique de 1594 se rapproche beaucoup, par sa nature, de celle des enfans d'Amsterdam.

A en croire Goulard, « le decteur Horstins montre, par diverses raisons, que la résurrection des morts susmentionnée est diabolique et telle que l'apparition d'un faux Samuel évoqué par la nécromentienne mentionnée en l'histoire sainte et en tout le reste prouve, qu'en tout ce fait, l'on découvre l'imposture et fureur de Satan...» Horstins n'a pas échappé complètement aux préjugés de son époque et de son pays.

# 5 XV.

La demonstrate est répondue dans la Lorraine; neuf cents melancologue y sont mes à most entres peu de temps.

# 1580. - 1595.

Nicolas Remy essaya encore de démontrer dans une dissertation, d'ailleurs écrite avec méthode, et publiée à Urbie, aujourd'hui Cologne, en 1506, que les démouolâtres rendent un culte réel à Salan. Il nous apprend aussi, dans le titre même de son ouvrage, qu'on immola à peu

<sup>(1)</sup> S. Goulard, surroge old, 5-3, p. 228.

près neul cents démonolàtres, dans l'espace de quinze ans, dans les seuls états de Lorraine où il remplissait les fonctions de procureur criminel. Remy avait vu et interrogé un grand nombre de ces malheureux; il a inséré çà et là dans les différens chapitres de son livre des fragmens de prorès-verbaux authentiques; ces documens me paraissent importans pour l'étude du délire de la sorcellerie (1).

An lieu de m'attacher à réfuter et à combattre les argumens que Bemy invoque et entasse pour établir que les démonolatres se sont laissé séduire par les amorces du diable, que Satau leur a délivré des poudres, des pommades, des baguettes, toutes sortes de poisons pour donner la mort. aux créatures sorties de la main de Dieu; que si ces poisons ne produisent pas toujours des effets aussi terribles, cela tient à ce que les sorciers se sont abstenus, en les répandant, de prononcer certains mots d'où dépendent leurs vertus; que la monnaie du diable se convertit bientôt en ordure; qu'il est indubitable que le diable imprime la marque de ses ongles sur la peau de ses adorateurs, qu'il accomplit avec eux l'acte de chair, bien que ces accomplemens ne leur procurent que des sensations doulourenses, que les esprits déchus apparaissent aux démonolatres sons des formes très variées, mais, en général, avec des pieds et des mains armés d'ongles difformes, qu'ils cherchent à parler le langage des disciples qui leur rendent bommage dans chaque contrée, mais que leur vois est grêle et mal articulée, que les sorcières qui fréquentent les sabbats enderment les maris jaloux d'un sommeil apoplectique, on qu'elles laissent à côté d'eux une sorte de corps fantastique qui fait croire aux maris qu'elles ne quittent pas leur

<sup>(1)</sup> Neolat Bezigii, etc., Demanolatrie libri Ires, etc., Colonie Agrippiner, inno mones.

place, que les démondatres dévorent au sabbut des restes de cadavres, qu'ils y dansent en rend des centre des, que ces danses leur causent une fatigue pénible, que les coreligionnaires paraissent souvent au sabbat voilés ou masqués, qu'ils y adorent un démon constitué en diguité et qui préside l'assemblée, que les diables lancent quelquefois sur les prairies et sur les blés des nuées d'insectes qui dévorent en un clin-d'œil la verdure des campagnes. que Beelzébuth préfére la forme du honc à toutes les autres formes d'animaux, qu'on a mille fois constaté que les démonolátres voyagent en l'air à cheval sur des esprits, que ces pérégrinations ne sont pas exemptes de malaise et d'auxiété, qu'ils possèdent le pouvoir de congeler l'eau dans les nuées, pour la convertir en grélons et saccaper ensuite les biens de la terre, qu'on a vu sonvent les esprits déchus préndre possession de certains cadavres et agir sur ers morts de manière à faire penser qu'ils n'avaient eas eresé de vivre, que les servives composent des poisons avec les restes des malhiteurs et des suppliciés, qu'ils penyent s'introduire la muit dans les appartemens le mieux clos pour y commettre des meurtres et mille autres atrocités, que Satan fascine leur jugement et vient à bont de leur persuader qu'ils se peuvent changer en animaux, qu'ils se voient sons la forme de bêtes, qu'ils n'ont pas tort de dire que Satan se trouve constamment avec eux pour leur prôter son assistance dans leurs mauvaises actions, etc., je erois devoir me contenter de faire observer que ces récits, dont on pourrait encore remplie pluséeurs feuilles, n'ont de valeur que pour caractériser le délire des mélancoliques qui pullulaient dans le doché formin. Les troits suivans m'out para dignes, surfost, de quelque attention, ikans la dissertation de Benry.

Cet auteur dit avoir remarqué que beaucoup de démonolatres auraient bien voulu pouvoir changer leur genre de vie, se dérober à l'empire de Satan, mais que celui-ci ne leur en laissait pas la farulté, qu'il leur accordait seulement la liberté de se tuer, qu'il les pressait pour qu'ils se domassent eux-mêmes la mort, et que soit par dégoût d'une pareille tyrannie, soit par l'effet du remords, soit par la crainte de la justice humaine, il leur arrivait à tout bout de champ de se pendre, de se précipiter dans les puits, dans les rivières, de se percer avec des instrumens vulpérans : res malheureux étaient donc las de leur cruelle existence. Remy fait observer que la fureur du suiride était tellement impérieuse sur les adorateurs du démon qu'il a été à même de voir de près, qu'on ne pouvait pas les surveiller avec trop d'attention pour les empêcher d'en finir avec la vie, que leurs desseins étaient presque aussität accomplis que formés parce que le démon les harrèle et les ponsse tandis qu'ils avisent à leurs préparatifs, qu'il a noté envirou quinze exemples de suicide dans une soule année. Le nomme Désir doit être heulé vif. après avoir été tenaillé avec des pinces ardentes, attendu qu'on estime que non seulement il a appartenu à la secte des sorciers, mais qu'il a a se reprocher encore la mort de son père. Un mauvais couteau qu'il est parvenu à sonstraire à la vigitance des geoliers lui sert à se couper la garge et il expire sur le champ. Un second condamné fait neape pour s'étrangler d'une bandelette de toile à moitié pourrie deut il a fixé les bents à un es enfoncé dans la muraille. Ses jambes étalent repliées sons ses enisses, dit flemy, et ses genoux touchalent presqu'à la terre; cependant il n'en avait pas moins atteint son but, et il était mort dans celle posture tout aussi bien que si le bourreau l'ent.

lancé du haut d'une poience et tenn suspendu au bout de la meilleure corde (1).

Jeanne de Banne n'a pas en la force de se tuer, mais elle en a éprouvé cent fois la tentation. Ou ne peut pas s'imaginer, dit-elle, combien le diable a poussé loin ses instances pour l'amener à se précipiter, à se noyer, à s'étrangler, à se suicider d'une maniere ou d'une autre. Plus elle faisait d'efforts pour combattre le terrible penchani qui la poussait au suicide, plus les importunités de Salan devenaient pressantes. Elle assure qu'un jour cet esprit infernal lui montra une chaîne en fer qui avait éte laissée par inadvertance dans un coin de son cachot, et qu'il l'exhorta à profiter de ce moven pour se pendre, que déjà cet avis lui avait souri, el qu'elle se mit en devoir de fixer les bouts de cette chaîne; que toutefois elle ne parvint pas à ses fins. Anne Drigée confesse que Satan Ini a représenté qu'elle allait périr d'un supplice cruel, honteux, que sa mémoire serait entachée d'infamie, qu'elle pouvait prévenir tous ces maux en se suicidant, que l'idée do suicide s'est montrée parfois chez elle tellement impérieuse qu'il lui est arrivé plusieurs fois de se hisser jusqu'an plafond de son cachot, où il se tronvait une ouverture, et de mesurer du regard la profondeur de l'abime où elle pouvait se précipiter, que la crainte de la douleur et peut-être celle de la damnation avaient fini par lui faire abandonner cette idée. Désir Gérard assurait que le diable l'avait aussi beaucoup pressé de se tuer ; que voyant que rien ne pouvait l'y déterminer il avait fini par lui

<sup>(1)</sup> N. Remigion, opene citerio, p. 362, 333, 355, 337. — Depuis le pligne des empereurs jumple l'épospe actuelle, en voit emistienment on grand number d'occurés on de condamnés recouré à la most refendaire, aince que le progreté des taits emportés par M. Bourquelot, Ethioth. de l'ériole des elaptes, 1 à 11 l, p. 243, 457 et 530.

promettre que s'il se donnaît la mort, il obtiendraît l'insigue faveur de revivre sous la forme d'un démon et qu'alors ses moindres désirs sernient accomplis; que la crainte d'une nouvelle déception l'avait retenu dans la vie.

Le mépris des choses de re monde, le désir d'être promptement dékarrasés du poids de l'existence percent même sur les démonolatres qui n'ont osé rien tenter jusque là pour abréger le terme de leurs jours. Les femmes se montrent surtout empressées de hâter de toute la puissance de lours voox le moment de la plus terrible exécution. Autorie Marchand affirme que son unique désir est. de monter tout de suite sur le bûcher où elle doit être bridée vive. Apollonie de Freissen répétait que la mort se présentait à elle sons des conleurs riantes, que le supplice l'allait enfin délivrer de son abominable vie, que tant qu'elle respirera, elle ne saurait s'abstenir de commettre des crimes et des maléfices, que le diable était toujours la pour la pousser au mal, que le trépas seul pourra la sonstraire à la domination de ce redoutable maitre, qu'il fallait se hâter d'élever le bûcher qui devait la délivrer de toutes ses misères. Idatie prie le juge à mains jointes. d'accélérer le moment de sa mort; Jeanne Gallée, Nicole, Morée, et plusieurs autres accusées demandent avec non moins d'instances qu'on les tue, tout de suite (1),

Ce n'était pas seulement dans la solitude et dans l'ombré de la prison que les prévenus s'imaginaient voir le diable rêder autour de leur personne; ils prétendaient encore le voir, le sentir, l'entendre dans le sanctuaire de la justice, et même pendant qu'on leur infligeait le martyre de la question. Les hallucinations de la vue, de l'ouie, du ton-

<sup>(</sup>f) N. Bernigian, p. 354, 255.
Tong. I.

cher ne leur laissaient pour ainsi dire jamais aucun instant de répit. Quirinle ne fut pas plutôt incurcerée, que le démon la vint visiter et lui annouça qu'elle auruit à supporter la question la plus douloureuse; mais que si elle avait assez de fermeté pour tenir bon pendant quelques instans elle serait bien certainement relâchée; qu'elle pouvait du reste compler sur ses encouragemens poulant cette redoqtable épreuve... Aussités que cette malheureuse fut écendue sur le chevalet, il lui sembla que Satan niché dans l'épaisseur de sa chevelure cherchait à ranimer son conrage, et répétait que l'épreuve touchait à sa fin ; cependant les angoisses se prolongraient en devenant intolérables. Ah! perfide, s'écris-t-elle, C'est ainsi que tu m'abuses par tes paroles : cela étant je vais tout avouer... Francisque Felléo confesse que Satan lui ayant imposé l'obligation de garder le silence le plus absolu, elle demeura pendant quelque temps sur le chevalet sons entendre la voix du juge, qu'à la fin la violence de la douleur lui rendit l'onic et qu'elle commença à faire des aveux, qu'alors la diable. survint qui la memea de la meitre à mort, qu'elle crut donc devoir supplier les juges de ne pas la laisser seule, surtout pendant la onit, attendu qu'il pourrait choisir cet instant pour la maltraiter. Anne Morelie et quelques autres condamnés avouent que le diable s'est tenu auprès d'eux jusqu'à la fin des épreuves de la question, et qu'ils l'entendaient parler aussi distinctement que s'il côt été logé dans lenr tympan, Alexie Belliore, s'étant décidée à racouter les moindres détails de son léstoire, préluda à ce récit en adressant une prière au Seigneur. Tont à coup cette femme est précipitée en arrière, la tête à la renverse, et d'abord on la croit morte : aussitôt qu'elle à repris ses esprits. comment! ne vovez-vous pas, s'écrie-t-elle, le démon qui vient de me terrosser et qui s'est caché sous ce meuble...

Tout à l'heure il me pressait la gorge pour m'étrangler; à présent il me fait un visage menaçant, et met tout en œuvre pour que je ne trahisse pas ses secrets; pendant que l'on me torturait à la question, je le sentais, qui m'appliquait le peuce dans l'oreille gauche, et je l'entendais qui m'exhortait à ne pas me laisser vaincre comme res athlètes dénués de cour qui sont incapables de persister dans leurs résolutions (1).

Partout donc les démonolatres de la Lorraine se trouvaient en présence de sensations et d'images qui les entretenaient dans la persuasion que Satan ne les perdait jamais de vue; seulement le rôle que l'imagination et les sens faisaient jouer au démon variait suivant les phases de teur maladie et suivant les conditions où ils se trouvaient placés dans la vie; seulement c'était surtout sous l'influence de la captivité et quand une fois ils se trouvaient au pouvoir de la justice que leurs idées offraient la teinte la plus sombre.

Remy estime que la démonolàtrie est sujeite à prendre tacine dans les mêmes familles; il considére la plupart des démonolàtres comme incorrigibles; il a souvent opiné ainsi que ses collègues pour qu'on fonettat de tout jeunes enfans en présence du bûcher qui consumait leurs proches; mais Satan continuait, dit-il, à les retenir dans ses filets. Il arrivait effectivement aux monomoniques dont Bemy à tracé l'histoire, de s'ackarner à parler contre leurs parens. Nicole Morele dépose qu'elle n'avait pas atteint encore l'âge de poberté lorsque son propre père la conduisit une muit aux assemblées diaboliques; qu'elle a consenti à recenuit aux assemblées diaboliques; qu'elle a consenti à recenuit

voir les caresses d'un démon, mais qu'elle n'a pas tardé à s'apercevoir en le pressant entre ses bras qu'il était pesant et tout d'une pièce comme un bloc de marbre... Hennewelins assure qu'il a été fiancé à un démen par ses père et mère, que son épouse avait les pieds enveloppés d'un sahot de corne, comme les chevaux, que ses embrassemens et son contact lui firent éprouver une telle sensation de froid qu'il eut hâte de renouerr à un pareil commerce. Dominique Pétrone arense sa mère de l'aveir mené au sabbat et de l'avoir voulu marier à une diablesse lorsqu'il n'avait pas encore atteint sa donzième année, Agnés atteste qu'il est à sa connaissance que Cathaline et Engel out consenti à prendre Beelzébuth pour mari, et qu'on mangea à souper le soir de ce mariage, autant qu'elle s'en peut souvenir, un chevreau noir rôii. Maihien assure qu'il était à peine sorti de l'enfance quand il a été contraint pur sa mère, ainsi que sa sœur et sou frère, à courber la tête sons le joug du démon, Barbe Gillette confessa qu'il ne lui restait d'autre parti à prendre que celui de la mort, à moins qu'elle ne voulût livrer au démon les quatre peilts enfans qui lai restaient ; qu'elle n'ignorait pas qu'il la tuerait si, comme elle en avait l'intention, elle persistait à lui refuser sa proie; qu'antant valuit donc se hire tout de suite condamner par les juges. Francisque Hacquart avous au contraire qu'elle s'était décidée à lui offrir sa petite fille nommée Jeanne, et qu'ainsi elle s'était en partie délivrée de ses importunités. Jeanne ayant confirmé la déposition de sa mère et raconté plusieurs particularités qui lui étaient arrivées au sabbut, il parut évident any juges qu'elle participait déjà à la scélératesse de Francisque; cependant relle-ci monta seule sur le bûcher, et Jeanne fut confiée aux soins d'une dame charitable qui

se chargea de la surveiller, de l'instruire et de la retirer des griffes du démon : mais Satan ne laissa pas de tenter de l'eulever une nuit qu'elle reposait au milieu d'un grand nombre de gardes, dit Remy, et ce ne fut que par une taveur divine qu'elle lui échappa. Ces histoires n'indiquent-elles point, pour la plupart, que le mal des pères et mères influsit souvent d'une manière facheuse dans la Lorraine sur les dispositions intellectuelles de leurs des-cendans? Cette vérité paraît incontestable quand su repasse dans sa mémoire l'ensemble des faits recueillis par Nicolas Remy (1).

Anne Ruffe apprend aux juges qu'elle a travaillé avec que autre démo olàtre a déferrer un endavre déposé depuis peu de temps sons les dailes d'un temple, et qu'après l'avoir converti en cendre, elle s'est servie de cette drogue pour donner la mort à ses ennemis. Catherine Mathé dépose qu'elle rendait les poisons plus actifs en y ajoutant de l'année, du lupin, de la fougère, de la suie et du fiel de bonf, et qu'elle les introduisait par force dans la bonche de ses victimes. Brice raconte qu'il a emporté chez lui le corps d'un cufant enterré la veille, qu'il l'a fait bouillir dans l'eau et cuire dans son entier pour le convertir en pommade, qu'il a seulement livré ses os aux flammes afin de se procurer une pondre dont il s'est servi pour empêcher les arbres de donner du fruit. Marie-Jeanne dépose qu'il est à sa connaissance que des démonolitres out déterré un cufunt venu au moude avant terme, qu'elles l'ont converti en onguent, qu'elle s'est avisée un jour de se mettre à cheval sur un bâton enduit de cette pomunde, et qu'elle a été aussitôt transportée au sabbat par sou

<sup>(</sup>i) N. Hemigios, opere citate, p. 150, 151 et sain.

démon. D'autres mélaucoliques viennent confesser encore des choses beaucoup plus dégoûtantes et plus atroces. Quelques démonétatres ont dit plus vrai pent-être en s'accusant d'avoir mis le feu chez leurs voisins (1).

### & SVI.

La demonstitué et la tycanthrupie reguent counte épidémagnement deux le larg. Un grand nomine d'imprance et du femmes y métourai le supplice du éra (2).

#### De 1898 à 1600

Au cinquieme siècle, deux saints personnages, Frère Bomain et Frère Lupicin, fondérent au milieu des montagnes du Jura, dans un lieu désert et sauvage, une abbaye qui porta d'abord le nom de Gondate, qui fat eusuite nommée Suint-Oyant, et finalement Saint-Claude, Ce pays, situé à quelques lieues de Ferney, a eu Voltaire pour histories.

Dans le principe, il n'existait point au monde de plus misérable condition que celle des habitans de Saint-Claude. Là, jusqu'au dix-huitième siècle, les hommes naissaient esclaves de leurs biens ou de leur personne, et quelquefois esclaves de leur personne et de leurs hiens. Un étranger était-il assez mai avisé pour venir fixer sa résidence dans le rayon de la terre de Saint-Claude; tout ce qu'il possédait, menbles et richesses, se trouvait à l'instant même acquis à l'abboye, et en cas de mort l'abbé seul était déclaré apte à recueillir sa succession. La pauvreté et la misère devaient

N. Benisset, p. 200, 200, 287, 288 et sain.

<sup>(2)</sup> Begar', Planeura des serciera, etc., un tel su 6º, 5000-1600. — Yellarr, Cintres complètre, cest. de Boudmin, ch et la dans le touse 30.

réguer dans ce pays inhospitalier; aussi le produit de la vente des fromages, de quelques chétifs ustensiles en buis, constituait à peu près l'unique ressource de la population de Saint-Claude.

Vers la fin du seizième siècle, la démonomonie, la lycanthropie et la démonopathie se déclarérent parmi ces malbenieux habitués à courir après une malgre et insuffisante nourriture. Bognet, grand juge du lieu, fut chargé d'exercer des poursuites contre tous res monomaniaques, et il s'acquitta de sa mission avec tant de zèle, une si grande persévérance qu'il se vantait, sur la fin de sa carrière, suivant le dire de Voltaire, d'avoir fait périr à lui seul plus de sis cents lycanthropes ou démonolâtres.

Boguet veut que l'on arrête un adorateur du démon (un sorcier) sur l'accusation d'un seul témoin, qu'on le précipite dans uno geôle obscure et étroite, qu'on lui impose les plus douloureuses privations et qu'on l'applique cusmite à la torture, s'il s'élève contre lui quelqu'apparence de prévention. Il trouve tout simple de rentuveler jusqu'à trois fois l'épreuve de la question. Le père, est-il dit dans l'onvrage de Boguet, peut témoigner contre le fils, le fils contre le père; les malfaiteurs, les ennemis qui en veuleut à mort sont aptes à témoigner contre les sorciers. Les dépositions des petits enfans sont surtout importantes, car les sorciers d'ordinaire enlèvent les enfans pour les offrir au prince du sabbat. Les lyranthropes doivent être brûlés vifs; les sorciers ordinaires sont étranglés et brûlés après la mort, ll'estrationnel de faire périr les petits sorciers, car le mal des pères se communique à toute leur l'guée qui demeure incorrigible. Par bouté d'ame, on peut se contenter d'étrangler les petits sorciers. L'ignorance de leur âge ne peut constituer un motif suffisant d'excuse; ne met-on pas à

mort les animans muisibles bien que les brutes soient réputérs agir sans discernement?

Les scènes les plus attendrissantes ne remnent point le caur de Bognet. Le juge de Saint-Claude raconte ninsi ce qui se passa à l'une de ses audiences.

 Pierre L'villermoz, âgé de douze ans, étoit appelé à fémoigner contre son père: tous deux étoient retenus dans les prisons depuis quatre mois. D'abord le père eut de la peine à reconnoître son enfant qui avoit changé de casaque. depuis son arrestation. An moment on it reconnoit son fils Pierre, ce dernier soutient que son père l'a conduit au salibat et l'a sollicité de se donner au diable... Le père dit qu'il n'étoit point allé au sabbut et que jamais il n'y avoit conduit son fils. A l'instant il s'écrie : Alt ! mon culint, in nous perds tous deux, et il se jète en terre, le visage contre has, si rudement, que l'on jugeoit qu'il s'étoit tué. C'étoit non moins étrange que pitoyable que d'assister a ces coufronts, d'autant que le père étoit tout défait de la prison, qu'il se lamentoit, qu'il crioit, qu'il se précipitoit contre terre. Il me sonvient encore qu'étani resonrné à soi il disoit quelquefois à son fils d'une parole amiable qu'il fit tout ce qu'il youdroit, mais qu'il le tiendroit tonjours pour son enfant. Toutefois le fils ne s'eltranloit en aucune facon et il restoit comme insensible, si blen qu'il sembloit que la nature lui est fourni des armes contre elle-même, vu que ses propos tendaient à faire mourir d'une mort ignominieuse celui qui lui avoit donné la vie. Mais certex l'estime qu'en cela il y ait en un juste el secret jugement de Dien qui n'a pas vonlu permettre qu'un crime si détestable comme est celui de sercellerie demeurat enché sans veuir en évidence : aussi est-il ben raisonnable que le fils ne fut point touché en cet endroit des aignillons de la nature puisque

son père s'étoit directement bandé contre le Dien de la nature (1), »

Uvillermoz pere mourut dans son cachot avant le prononcé de son jugement; Boguet, en renvoyant Pierre Uvillermoz à sa mère, pour être catéchisé et ramené aux pratiques de la foi catholique, regretta beaucoup la mort anticipée du père auquel il comptait faire bientôt subir le supplice du feu.

Il y a présomption de sorcellerie, suivant Boguet, quand l'individu inculpé est fils de sorcier, quand il porte sur la peau des marques faites par le diable, quand il parle tout seul, qu'il se dit damné, qu'il demande à être rebaptisé, qu'il marmote encore entre les dents, les yeux fixés contre terre, des paroles inintelligibles.

Un homme qui présente de tels symptômes, ne fût-il pas influencé par l'hérédité, ne peut pas être considéré comme sain d'esprit. Sa folie ne laisse plus aucun doute s'il soutient qu'il passe d'habitude les nuits hors de son lit, qu'il va au sabbat en traversant les espaces aérieus à califourchon sur une monture infernale, s'il se vante d'ayoir dansé à la synagogue des sorciers , d'avoir donné au démon des baisers honteux, de s'être accouplé avec le diable, d'avoir fabriqué des nunges remplis de grèle, provoqué la tempête, causé la perte des fruits et des récoltes, commis des homicides; s'il soutient qu'il a fait périr les troupeaux, qu'il a noué l'aiguillette, transporté l'herbe visante d'un pré ou d'un champ dans son propre domaine, hit passer le lait d'une vache dans le pis d'une autre vache, qu'il s'est métamorphosé en loup, qu'il a envoyé le malin esprit dans le corps de ses ennemis, qu'il a fabri-

<sup>(1)</sup> Henry Rogart, Discours des socciers, Lyon, 1993, in 31 , p. 135.

qué des poisons subtils, donné à ses voisins des maladies telles que la tépre, l'épilepsie; s'il est persuadé qu'il a purcourn les montagnes et les valiées sons la forme d'un animal altéré de sang et qu'il a vécu de carange. Les malheureux dont parle Boguet offraient les signes les moins équivoques d'un affreux délire.

Pernette Gandillon, se croyant changée en louve et courant à quatre pattes dans la campagne, se jeta sur une petite fille dont le frère, âgé de quaterze aus, était occupé à cueillir des fruits. Ce jeune garçon défendit avec courage les jours de sa sœur; mais par hasard l'ernette s'emparant d'un couteau qu'il tenaît à la main lui porta à la garge un coup qui devint promptement mortel. Le peuple mit la femme lycanthrope en pièces (1).

Pierre Gandillon, frère de la précédente, fut arrêté comme prévenu du crime de sercellerie. A l'en croire, il a voué de houne heure ses deux enfans nu diable, et il les a conduits à l'assemblée des sorciers. Il s'est engagé, assure-t-il, sous la baunière du diable un jour que sa faux coupait mal, et que Satan lui apparut pour le tenter. Le démon présentait dans ce moment la forme d'un mouton noir et parlait d'une voix intelligible. Il a rencontré au sabbat des succubes et des incubes ; il a soutiré la grêle des mages ; il s'est servi, pour se frotter, d'une pourmaile qu'il tenait de la main du démou.

Un soir, après avoir frictionné ses membres avec de la graisse, il s'est senti métamophosé en lièvre. l'our l'ordinaire c'était en loup qu'il se sentait transformé. Lorsqu'il était changé en bête, sa peau se couvrait de poil et il se mettait à courir au milieu des champs, attaquant les

II. Bugart, contagness, p. 168.

animaux et même les hommes lorsqu'il était pressé par la faim. Il lui suffisait pour reprendre la forme humaine de se frotter le corps avec de l'herbe imprégnée de rosée.

George Gaudillon, fils de Pierre, est également accusé, ainsi que sa sœur, de se livrer aux pratiques de la soccelterie.

George confesse qu'il est allé au sabbat et qu'il fait usage d'une espèce de pommade pour se frotter les tégumens. Il prétend qu'il à entendu parler le diable, qu'il à vu a la synagogue des démons sucenhes et des démons incubes, qu'il porte sur l'épaule la marque de Satau. Il lui est arrivé, assure-t-il, de se métamorphoser en loup, et de marcher à quatre pattes dans les montagnes; il à tué deux chèvres pendant ses excursions necturnes. Il se plongeait dans la rosée pour redevenir homme. La nuit d'un Jeudi-Saint il lui est arrivé de rester pendant trois heures comme mort dans son lit; il est sorti de cette espèce de torpeur à la manière d'un bomme qui se réveille en sursant.

Antoinette Gandillon affirme qu'elle a fait tomber la grêle sur les récoltes et qu'elle est altée au sabbat avec son père et son frère. Elle s'est accomplée, dit-elle, avec un bélier noir; le diable a pris cette forme pour jouir de sa personne (1).

Pierre Gandillon, George et Antoinette Gandillon furent étranglés et brabés par les mains du bourresu.

Comment méconnaître aujourd'hui la signification de pareils faits et de pareils récits? Pernette Gandillou, son frère et son neveu étaient affectés de lycanthropie; dans la violence des paroxismes ils parcouraient les fieux

Berguet, merrage ciai, p. 23, 34, 32, 34, 29, 30, 40, 60, 130, 148, 168, 162, 163, 666, 469, 133.

déserts et imitaient de leur mieux l'allure et les liabitudes. des loups. Quelquefois les lycanthropes croient agir quand ils ne fout que rêver; dans cette circonstance il n'est que trop certain qu'ils ne restalent pas dans l'inaction. Les enfans Bidel s'apercurent hientôt que le loup-garon centre lequel ils eurent à soutenir une lutte acharnée se servait de mains humaines et non de pattes armées de griffes. J'ai vu, dit Bognet, ainsi que le sieur Claude Meynier. notre greffier, marcher les dénommés à quatre, par une chambre, en la même façon qu'ils faisoient quand ils étoient par les champs. Ils disoient qu'il leur étoit impossible de se mettre en loup parce qu'ils n'avoient plus de graisse et que le pouvoir leur en étoit été par la prison. J'ai de plus remarqué qu'ils étoient tont égratignés par le visage, par les mains et par les jambes, jusque là que Pierre Gandillon étoit tellement déliguré qu'il n'avoit comme point semblance d'homme et faisoit horreur à ceux qui le regardoient (1), L'aventure des enfans Bâdel, les plaies qui convraient le visage et les membres des lycanthropes indiquent que ces monomaniaques n'étaient pas toujours en état de calculer la pertée de leurs actes ni de résister à leurs impulsions moladives.

Pernette, en se jetant à l'improviste sur des enfans misérables et à demi-uns, obéissait incontestablement à l'instinct d'une férocité involontaire, et ce n'est que parce qu'elle se croyait changée en fouve qu'elle cherchait à se repaître de chair. Une femme jouissant de sa raison et qui aurait été réellement mue par le calcul d'un véritable intérét personnel aurait évité, autant que possible, d'attaquer ses victimes en plein jour; elle aurait fait en sorie de se

<sup>(1)</sup> Togart, ourrage chi p. 161.

munir d'une arme pour assurer le succès de son trime. Pernette ne porte ancune arme; elle aborde le plus jeune des enfans Bidel en marchant à quatre pieds, sans songer à su prepre conservation. Le lusord seul lui procure le conteau qui lui sert à verser le sang. Qui ne voit que la folie seule a présidé à l'accomplissement d'un homicide qui ne pouvait entraîner que des conséquences funestes pour son auteur?

Quant à Pierre et à George Gandillon l'extravagance de leur conduite suffirait seule pour prouver qu'ils étaient dans un état presque habituel d'aliénation mentale. Conçoit-on que ces deux hommes après l'événement funeste qui était arrivé dans leur famille aient continué à marcher à quatre pattes, et à vaguer la nuit dans le Jura, à la manière des loups? La fin tragique de Pernette n'apporta ancun changement dans les habitudes de son frère et de son neven. Concluous par cela même que Pierre et George Gandillon n'avaient même plus l'instinct de leur propre conservation ou qu'ils étaient incapables d'exercer le moindre empire sur leur volonté. Du reste chaque met dans la déposition de ces deux montagnards offre une preuve du désordre de leur cervean.

La folie d'Antoinette Gandillou offre quelqu'analogie avec celle de ses proches. Cette fille se vante comme son père d'avoir vu le diable sous la forme d'un bélier; comme son frère et son père, elle s'imagine avoir assisté aux réjouissances du sabbat. Copendant il ne paraît pas que cette monomaniaque ait éprouvé les symptômes de la lycanthropie.

Il nous resterait à examiner maintenant si les accès de lycanthropie de Pierre et de George Gandillon étaient réellement provoqués par l'emploi de frictions narcotiques. La question serait aussitôt résolue par l'affirmative s'il nous était permis d'ajouter une entière confiance au témoignage de ces deux mélancoliques. Mais l'on n'a pas oublié que tous les sujeis atteints du délire de la sorcellerie se vantaient à peu prés constamment, bien que souvent à tort, de faire usage de graisses hypnoptiques pour se frotter. On ne peut done pas, en bonne conscience, asseoir une opinion sur les aveux de George et de Pierre. Je feral observer même que Gandillon père était très appliqué au travail lorsqu'il épreuva les premières hallucinations de la vue et de l'ouié. Il n'est pas probable que le jugement de cet bomme fit troublé alors par l'action des végétaux vénéneux. Que si par la suite il s'avisa de recourir à l'usage de parellsagens, dans la persuasion qu'ils le feraient devenir loup, c'est que déjà il était en partie privé de raison. Finalement ou n'a point trouvé de pommade chez les lycanthropes de Saint-Claude; ancua d'eux n'a prouvé qu'il oût appeis à connaître les végetaux somniféres; tonjours au dire de ces maludes, c'était le diable qui se chargeait de leur procurer des ouguens. Il ne serait done point impossible que la lycanthropic ait régné sponsanément dans le Jura, et que l'influence d'une transmission héréditaire, de l'exemple, l'attrait de l'imitation, aient contribué à rendre ce genre de monomonie plus commun dans certaines localités que dans les autres pays.

D'un autre côté la manifestation presque constante de la lycanthropie aux heures de mit; le peu de durée des accès qui se terminaient pour l'ordinaire au lever de l'aurore; la facilité ovec laquelle l'impression du froid avait contame de modifier la nature des idées délirantes; la fatigne et l'espèce d'hébètement dont les deux Gandillon avaient l'habitude de se plaindre au moment où ils reconvraient l'exercice de la raison, pourront peut-être faire penser à quelques personnes que le délir de Pierre, de George et de l'expette était accasionné par un véritable narcotisme. Cette dernière opinion ne me paraît pourtant pas suffisamment fondée. On a mille fois expérimenté que les hallucinations et les conceptions délirantes des prétendus serciers penvent se manifester spontanément avec le premier sommeil, et se dissiper avec la même facilité au chant du coq. Pourquoi u'en serait-il pas ainsi, dans boaucoup de cas, des accidens de la lycanthropie?

Je rapporterai aussi briévement que possible les confessions de quelques monomaniaques dont le procès suivit de près celui des trois Gandillou.

Thiévenne Paget. — Le diable s'est offert à ma vue en plein midi un jour que la perte d'une vache m'avait causé une grande affliction. À peine avais-je consenti à me douner à lui qu'il m'emporta dans un pré où les sorciers ont coutume de se réunir pour fêter le sabbat. Là, il me counut charnellement, et me rapporta ensuite à travers l'air à l'endroitoù il m'avait d'abord accostée. Les organes sexuels du diable offrent la longueur et la grosseur du doigt. L'on souffre pendant le coît autant que pendant un accouchement ordinaire.

Trois fois depuis mon arrestation j'ai en commerce avec le démon.

Très souvent avant d'être incarcèrée je me suis métamorphisée en lauve. Le diable me servait de guide quand je courais la unit dans les montagnes; j'ai tué plusieurs enfans, je les faisais expirer en les tramant parmi les ravins et les rochers. J'ai assisté aux réunions des sorciers; j'ai vu chauffer au sabbat des chaudières remplies de viandes; j'ai fait périr des vaches, des chevaux en proférant des paroles impies et en touchant ces animaux avec une simple baguette (1).

Antoinette Tornier. — Je suis allée au sabbut; j'y al reçu les caresses du diable; le démon ressemblait à un homme noir, son pénil n'excédait pas la grosseur du doigt, J'ai dansé avec un démon déguisé en bélier. Sa patte qu'il me tendait en guise de main était rude et revêche. J'ai fait des maléfices pour convertir l'eau en grêle et bu avec les sorciers dans un vase en bois (2).

Antide Colas reconnaît qu'un soir le diable est venu la trouver une première fois sous l'aspect d'un grand homme vêtu de noir et affublé d'une longue barbe; bientôt elle se sentit emporter par l'air et se trouva au milieu du sabbat. Par la suite le diable la vint prendre de temps à autre sur son lit, et la transporta, dit-elle, à de grandes distances en la tenant par la tête et en lui faisant éprouver la sensation d'un vent froid.

Cette femme présente vers l'ombilic un orifice fistuleux dont les chirurgiens sondèrent à plusieurs réprises la profondeur. Elle assure que c'est par cette ouverture que le diable a coutume d'introduire ses organes génitaux, tandis que l'union maritale s'effectue par la voie ordinaire.

Antide Colas prétend avoir entendu un jour qu'elle communiait et qu'elle éprouvait de la difficulté à avaler le pain sacré, une voix infernale qui lui recommandait de retenir l'hestie et de l'offrir au dieu du mal.

Une autre fois, dit Beguet, savoir les premier et second jour qu'elle fut amenée en prison au château de Betencourt, il s'apparut à elle un petit chien blanc qui lui donna avis de se laisser baigner, et que si on la vouloit

Ti Beguet, correge cite, p. 33, 34, 35, 44, 60, 62, 23, 51, 126, 166, 171.

<sup>2)</sup> Bounet, surveyer rite, p. 33, 58, 60, 62, 60, 51.

pendre, elle le permit parce que la corde se romproit et qu'elle tomberoit sur ses pieds sans se faire de mal. Tot après il la battit par tout le corps, tant par la tête que par les bras et par les épaules et autres parties, et la piqua au côté gauche quand il s'en voulut aller.

Deux jours après, le diable s'apparut à elle en forme d'un grand homme noir, et la soilicita de se précipiter par une fenêtre ou bien de se pendre. Et pour lors, car j'ajouteral ceci, il coucha auprès d'elle et y demeura environ une heure, étant toujours fort froid; et comme elle ne voulut rien faire de ce que ce mechant lui conseilleit, il la tourmenta, la faisant trembier, et la piquoit au côté, selon que déjà il avoit fait, et au bras droit. Je ne puis omettre que lorsque le diable la sollicitoit de se pendre il y eut une voix qui lui conseilleit le contraire et qui lui remontroit qu'en se pendant elle déshonoreroit ses parens..... Il est vraisemblable que cette voix venoit de son hon ange qui la vouloit empêcher de s'étrangler alinque, mourant par justice, elle se reconnût, selon qu'elle fit aussi (1).

Clauda-Jean Prest convient qu'elle assiste autant qu'elle le peut aux fêtes de la synagogue. Elle a participé à la danse des sorciers et agité de l'eau pour la convertir en grèle. Souvent elle s'est transformée en loup-guron. On lui demande comment elle pouvoit suivre les antres si dispotement qu'elle faisoit, et même alors qu'il lui falioit courir le contre-mont de quelques rochers, attendu qu'elle étoit hoiteuse et de haut âge f A quoi elle répondit qu'elle étoit portée par Satan (2).

Clauda-Jean Guillaume possède, dit-elle, l'art de se transformer en louve. Elle se vante d'avoir guetté pendant

<sup>(1)</sup> Boguet, earnige 614, p. 22, 35, 35, 44, 70, 55, 111, 143, 141, 218.

CZ: Regnet, surremodel, p. 60, 66, 156, 166, 171

plus d'une heure deux cufaus dans les montages, d'avoir hlessé l'un d'eux à la cuisse et d'avoir étranglé un chien qui protègea ces petits innocens contre sa fureur (1).

Jacques Bocquet reconnoît que l'on peut assister au sabbat mentalement; mais il y est allé, dit-il, en personne, Jacques prétend avoir résisté aux instances du diable qui conveitoit sa propre fille; mais il s'accuse d'avoir commis des empoisonnemens et d'avoir envoyé un démon dans le corps d'une sorcière. Il lui est arrivé, ajoute-t-il encore, de se métamorphoser en loup et de s'échapper dans la campagne après s'être froité le corps et les membres d'une certaine poumode (2).

Les trois derniers prévenus confessent également qu'il leur est arrivé plus d'une fois de se prêter mutuellement thain forte nour tuer des enfans, et ils citent les nous de cinq ieunes sujets qu'ils prétendent avoir dévorés en partie, Clauda-Jean Prost, Clauda-Jean Guillaume, Thievenoc Paget et Jacques Rocquet, dit Gres Jacques, avonérent : qu'ils s'étoient mis en loups, et, qu'en cette forme, ils avoient mé plusieurs enfans, savoir, un enfant d'Anatole Cechet, de Long-Chamois, un autre de Thievent Bondieu, dit Martin, d'Orcières, agé de quatre ou cinq aus, un autre du grand Chude Godard, un autre de Clande, fils d'Antoine : finalement, ils confessorent qu'en l'am 1507 ils rencontrérent sur les charrières de Long-Chamois deux enfans de Claude Baut, un fils et une fille, qu'ils trèrent la fille et que le garçon se sauva à la fuite. Ils reconnurent, en outre, qu'ils avoient mangé une portie des enfans, mais qu'ils ne toucherent iomais au côté droit. Ces meurtres furent vérifiés tant par le rapport des pères et mères que par celui

<sup>(</sup>i) Bogart, errrape citi, p. 148.

<sup>72</sup> Biogact, corrage cité, p. 50, 73, 166, 168, 179.

de plusieurs autres des villages de Long-Chamois et d'Orcières, qui dépossient que tous leurs enfans avoient été pris et tués des loups en tel temps et en tel lieu (1).

Thievenne Paget, Antoinette Turnier, Antide Colos, Clauda-Jean Prost, Clauda-Jean Guillaume et Jacques Bocquet furent livrés à l'exécuteur des hautes œuvres et brûlés vifs. « Clauda-Jean Guillaume étant sur le bûcher dit au hourreau qu'elle savoit bieu qu'il lui feroit un mauvais tour et qu'il la feroit languir; ce qui advint, car elle se détacha et sauta par trois fois hors du feu, si bien que le bourreau fut contraint, pour jouir d'elle, de l'assommer (2). «

Sur tous ces malheureux, Toinette Tornier exceptée, le délire de la lycauthropie compliquait celui de la démonomanie. Jueques Bocquet seul paraît avoir connu l'usage des frictions graisseuses; il n'existe aucun motif pour penser que les femmes Paget, Colas, Jean Prost et Guillaume aient contribué volontairament à faire noitre leur maladie.

L'étrangelé des ballucinations de Thievenne Paget et de Toinette Tornier qui décrivent la forme et le volume des organes sexuels du diable est surpassée par l'étrangelé des sensations d'Antide Colas qui se figurait que l'accouplement du diable avait lieu par l'orifice fistuleux qu'elle présentait à la ligne blanche. L'étounement que causait aux juges le récit des prévenues, quand elles rendaient compte de leurs sensations érotiques, est peint dans les lignes suivantes que j'emprunte encore à Boguet :

 La laideur et la déformité est en ce que Satan connoit les sorcières, savoir, les unes en forme d'homme tout

<sup>(1)</sup> Bogart, corregative, p. 147, 148.

<sup>(3)</sup> Begues, corrego etc., p. 543.

noir, les autres en forme de quelque bête comme d'un chien, d'un chat, d'un bouc, d'un mouton. Il connoissoit Thievenne Paget et Antoinette Tornier en forme d'un homme noir; et lorsqu'il s'accomploit avec Jacques Paget et Antoinette Gandillon, il prenoit la figure d'un mouton noir portant des cornes. Françoise Sécretain a confessé que son demon se mettoit tamtôt en chien, tantôt en chat, lantôt en poule, quand il la vouloit connaître charnellement.

• Il fant encore, dit-il en continuant, que je rapporte une chose étrange, mais toutefois véritable. Antide Cotas, de Betoncourt, étant prisonnière à Baume pour crime de sorcellerie, et ayant été visitée, l'on lui trouva un trou au-dessous du nombril, outre le naturel, qui fut sondé le onzième de juillet 1508 par maître Nicolas Millière, chirurgien, lequel y mit l'épreuve fort avant... Et lors, la sorcière confessa que son diable, qu'elle nommoit Lizabet, la conneissoit charnellement par ce trou el son mari par le naturel... Mais qui croira de plus que Satan connoisse les sorcières même en prison? Toutefois, celle dont nous venons de parler l'a confessé, comme aussi Thievenne Paget, qui a dit que le diable l'aveit approchée par trois fois étant prisonnière (1).

Bognet reconnaît lui-même que les fromages et les poudres dont quelques-uns des condamnés prétendaient avoir fait usage pour empoisonner des hommes et causer des maladies aux bestiaux ne contenaient aucun principe nuisible; c'est donc sans aucun fondement que Gros Jacques et Thievenne Paget se sont accusés d'avoir prodigué le poison pour se venger de leurs ennemis.

Les actes de férocité, les meurtres dont Gros Jacques,

<sup>11</sup> Expant, corresponde, p. 34, 35.

Thievenne Paget, Clauda-Jean Guillaume et Clauda-Jean Prost, prétendent s'être rendus coupables pendant leurs accès de lycanthropie, doivent-ils être reléqués parmi les inventions de la folie? Est-il vraisemblable que Clauda-Jean Guillaume, qui était vieille et estropée, soit parvenue, comme elle s'en est vantée, à tuer seule un chiru, à blesser un enfant avoc l'unique secours de ses ongles? On serait plutôt disposé à ajouter foi d'abord à l'existence des meurtres que Jacques Bocquet, Thievenne Paget, Clauda-Jean Prost et Clauda-Jean Gnillaume, prétendent avoir commis en réunissant et en combinant leurs forces, Mais quand on songe combien il est difficile aux aliénés de se concerter et de s'entendre pour l'exécution d'un complot; quand on sense que le nombre des enfans de Saint-Claude mis à mort n'était pas moindre que cinq; que les lycanthropes ci-dessus dénommés affirmaient qu'ils avaient constamment respecté le côté droit de leurs vietimes, attenda que c'est avec la main droite que les chrétions se signent, on incline bien davantage à admettre que les enfans dont on déplorait la perte avaient été emportés par de véritables loups,

Antoinette Gandillon avait à poine blessé le jeune Bidel, qu'aussitôt le bruit de ce malheur se répandit parmi les habitans du pays; et les homicides avoués par Jacques Bocquet et par les trois femmes qui s'empressèrent d'accepter la complicité de tels crimes n'auraient pas été tout de suite découverts par les pères et mères des enfans qu'on voyait disparaître? Comment supposer que les lycanthropes nient pu, dans le principe, exercer assez d'empire sur eux-mêmes pour cacher avec habileté et sucrès des crimes qu'ils mirent ensuite une sorte d'empressement à divulguer? Quoi ! cinq enfans auraient été trainés dans

les montagnes, dans le voisinage des cabanes, sans attirer l'attention d'un seul villageois, sans donner l'éveil à leurs camarades, à leurs proches, par leurs cris de douleur et d'alarme! Ouoi! des aliénés auraient pu, après leur avoir ravi le jour de la manière la plus atroce, les dépouiller à loisir et se disputer leur chair à l'insu de tout le monde! Et les marques de sang que l'on doit nécessairement supposer avoir existé sur la figure, les mains, les vétemens des lycanthropes, sont restées inaperçues dans le hameau, dans leur famille! La nature des blessures n'a pas fait soupconner que les muscles des victimes avaient été divisés par des dents homnines ! Il me paralt cent fois plus rationnel d'admettre que les animaux carnassiers avaient dévoré les enfans de Saint-Claude, et que les mélancoliques qui encoururent les poursuites de la justice se firent illusion au point de croire que ces enfans avaient servi à assouvir lour faim.

Claudo-Jean Gaillard fut aussi condamnée aux flummes, La folle de cette femme ne se peint point dans ses réponses; mais Jeanne Pervin rapporta qu'elle s'était mise en loup, et qu'en cette figure elle l'avait assaillie en un bois dit Froidecombe... Elle était chargée d'avoir fait malades Marie Pervier et Clanda Pervier, en leur soufflant contre le visage, de même d'avoir fait mourir six chèvres... On lui mointint constamment qu'elle avait été vue au subbat (1).

Les prévenus du Jura étaient exposés à périr, soit qu'ils s'accusassent volontairement, soit que leurs crimes fussent de l'invention de leurs co-accusés.

Françoise Sécretain înt treuvée morte dans la prison

<sup>11</sup> Reguet, sureogn cité, p. 81, 147, 195, 188.

an moment où l'on se disposait à lui signifier sa sentence de mort. Boguet fait observer que sur les menaces qu'on bui faisait du feu, elle répondait toujours que l'on fit d'elle ce que l'on voudrait, mais que jamais on ne la brûterait. Il ajoute : l'on a vu autrefois des sorciers qui se sont étranglés env-mêmes, ce qu'ils ont foit suivant qu'il est vraisemblable à la sollicitation de Satau. Je ne doute pas que le diable n'ait sulfoqué la Sécretain, d'autant qu'elle nous a rapporté que l'on l'avoit voulu brûter cinq à six fois en prison, jusques à lui mettre le feu dans la garge (1),

Françoise Sécretain était en peole au tourment de la démonomanie; elle termina probablement son existence par un suicide. Dans le principe on l'accusa d'avoir introduit des diables dans le corps d'une petite fille.

Son histoire est racentée de la sorte par Boguet, « Francoise Sécretain demeura trois jours en prison sans vouloir rien confesser; elle disoit qu'elle étoit innocente du crime dont on l'accusoit et qu'on ini faisoit grand tort de la retenir. L'ou ent jugé à la voir qu'elle étoit la plus femme de hien du monde; car elle parloit toujours de la vierge Marie, de Dieu et des saints et saintes du paradis, et avoit un long chapelet en main qu'elle feignoit de dire sans discontinuation...

Il fut avisé qu'il seroit bon de lui faire couper les cheveux et changer d'habêts, comme aussi de rechercher si elle ne se trouveroit point marquée. Suivant ce conseil, on la déponilla, mais l'on ne s'aperçut d'aucune marque. L'on vint à la tête pour lui couper ses cheveux; elle s'exhiba d'elle-même tant elle éloit résolur. Néanmoinsses cheveux ne furent pas si tot bas, qu'elle se montra

<sup>(1)</sup> Beguet, surroge cité, p. 161, 142.

émue et commença à trembler de tout le corps. À l'instant elle confessa :

- 4º Qu'elle avoit donné cinq démons à Loyse Maillat;
- 2º Qu'elle s'étoit autresois, et des bien longtemps, hailiée au diable qui avoit pour lors la semblance d'un grand bomme noir;
- 3º Que le diable l'avoit connue charnellement quatre ou cinq fois, tautôt en forme de chien, tautôt en forme de chat, tautôt en forme de poule; que la semence étoit fort froide;
- 4º Qu'elle étoit allée une infinité de fois au sabbat et assemblée des sorciers sous le village de Coyrières, en un lieu appelé les Combes, proche l'eau; qu'elle y alloit sur un bâton blanc qu'elle mettoit entre ses jambes;
- 5° Qu'elle y avoit dansé et battu l'eau pour faire la grêle;
- 6º Qu'elle et Gros Jacques avoient fait mourir Loys Mouneret par le moyen d'un morceau de pain qu'ils bui avoient fait monger, et qu'ils avoient saupoudré d'une poudre que le diable leur avoit précédemment buillée;
- 7º Qu'elle avoit fait monrir plusieurs vaches en les touchant de la main ou bien d'une baguette en disant certaines paroles.

Elle fut encore chargée par Gros Jacques de s'être mise en loup, mais elle n'en voulut jamais rieu dire ouvertement (1). •

Françoise ne délirait que sur la sorcellerie; Gros Jacques était en outre sujet à des accès de lycanthropée. La différence de nature des hallucinations et des idées qui préoccupaient individuellement ces monomaniques, ex-

<sup>(1)</sup> Rigard, entropy cité, p. 3, 4, 5, 6, 7, 8; M1.

plique suffisamment la difficulté qu'ils éprouvaient à se mettre dans un accord parfait de langage.

Je laisse Boguet exposer à sa manière tout ce qui concerne Rolande Duvernois; les détails d'un pareil procès sont trop instructifs pour être présentés sons forme d'analyse.

Rolande Duvernois étoit du village de Cheyserie, en Savoie; elle étoit âgée d'environ trente-cinq ans; elle demeureit au lieu de la Croya, terre de Saint-Ouyan-de-Joux; elle fut faite prisonnière sur l'accusation de Jacques-Bocquet et de Françoise Sécretain.

Comme elle fut réduite en prison, le juge se transporta aussitôt en la conciergerie pour l'ouir en réponse. On lui demanda en premier lieu si elle connoissoit Jacques Boequet et Françoise Sécretain? A quoi elle répond affirmativement, se prenant cependant à crier et pleurer, et disant de seu propre mouvement qu'elle n'étoit point du métier dont on l'accusoit, et qu'elle n'avoit point été au sabbat, sans jeter toutefois une seule larme. Elle confessa encore qu'elle avoit dit aux sergeus qu'elle n'étoit pas marquée, mais bien que Gros Jacques et Françoise Sécretain l'étoient, et qu'elle l'avoit ainsi oui dire.

On lui confronte à l'instant Gros Jacques et Françoise Sécretain, lesquels lui maintinrent qu'ils l'avoient vue au sabbat seus Coyrières par trois ou quatre fois; ce qu'elle inficia usant d'exécrables imprécations et de plusieurs menaces, même à l'endroit du juge.

On la fait serrer en une prison assez étroite où elle ne demeura qu'un jour et une nuit, après quoi elle fit entendre an geolier qu'elle étoit résolue de dire la vérité, moyennant qu'on la tirât de la et que l'ou la menat chanffer,

Le juge étant arrivé sur ces entrefaites, lui promit de

la conduire lui-même vers le feu si elle vouloit confesser la vérité; ce qu'elle accorda de faire, et dit à l'heure même qu'elle avoit été une fois au sabbat sous Coyrières.

Ainsi qu'elle se chauffoit. l'en lui demande si elle avoit été au sabbat! Elle répond que oni... L'on l'interroge par après ce qui se faisoit au sabbat, mais elle demeura muette sur cet interrogat sans pouvoir répondre autre chose, si non qu'elle étoit empéchée de dire la vérité par le malin esprit qui la possédoit, et lequel elle sentoit comme na gros morceau dans l'estomac, montrant avec la main le lieu où le mal la tenoit. Elle tomba bientôt à terre et commença a japer comme un chien centre le juge, roulant les yeux dans la tête avec un regard affrenx et épouvantable. D'on l'on conjectura qu'elle étoit possédée : ce fut mieux reconnu par deux prêtres que l'on lit venir vers elle, ausquels elle déclara avec grand'peine que le malia esprit l'empéchoit de dire la vérité, Étant quelque peu de temps après retournée à elle, elle confessa, répondant aux interrogats qui lui furent adressés :

- 4º Qu'il y avoit environ demi-an qu'elle avoit été au sabbat:
- 2º Qu'elle y avoit été menée un jeudi au soir par Gros Jacques :
- 3º Que le diable se présenta pour lors au sabbat en formé d'un gros chat noir.
- 4º Que tous ceux qui étoient au sabbat alloient baiser ce gros chat noir au derrière.

Ou lui demanda succécutivement qui étoit ce gros chatnoir? Elle répond que c'étoit le diable, et sur cela le malin esprit recommença à la vexer plus fort qu'auparavant, tellement, qu'elle eut peine à prononcer de bien longtemps le nom de Jésus. Le matin il la laissa de nouveau, et pendant ce elle confessa:

- 1' Qu'étant au sabhat, elle s'étoit donnée au diable;
- 2º Qu'elle avoit au préalable renoucé Dieu, chrème et baptème;
- 3º Que Satan l'avoit conque charnellement par deux fois au lieu de la Croya, et tout aussitôt elle ajoute que le diable ne vouloit pas qu'elle dit la vérité.

L'on lui demande de nouveau s'il étoit véritable que Satan eut eu connaissance d'elle? Elle répond que oui, dissant de plus que la semence du diable étoit froide, mais elle n'eut pas sitôt fait cette réponse, que le malin esprit renouvella ses assants et lui ferma la bouche de façon que l'on ne put tirer un seul mot d'elle; et seulement sur quel ques interrogats que l'on lui répéta, elle lit signe de la tête et de deux doigts que Satan l'avoit connue charact-lement deux fois, et se prit à japer et aboyer comme un chien, sur quoi on la laissa.

Le lendemain elle rapporta : 1' Qu'elle avoit assisté au sabbat quand on avoit fait la grèle, mais qu'elle n'avoit point aidé à en faire;

- 2º Qu'elle avoit vu au sabbat Clauda Coyrière et queiques autres;
- 3º Que Gros Jacques lui avoit buillé les démons dont elle étoit possédée, et que ces démons étoient dans une pomme qu'il lui fit manger...

C'est tout ce qu'on put tirer d'elle pour lors à raison que le malin esprit recommença à la tourmenter avec une telle véhémence qu'il fut avisé qu'il seroit bon de la faire conjurer comme il fut fait le jour suivant.

Le prêtre donc s'étant préparé donna au préalable à la possèdée la sacrée vierge Marie pour son avocate, puis

passe à ses exorcismes. Il conjure en premier lieu le démon de lui dire son nom. Le démon se montre difficile à répondre; tontefois, comme il fut pressé il dit qu'il s'appeloit. Chat. L'on lui demande s'il étoit seul ; il répond que non, qu'ils étoient deux, que son compagnon se nommeit Diable et qu'ils avoient été envoyés par Gros Jacques au corps de Rollande. Le prêtre continue ses exorcismes et fait commandement aux démous de sortir. Le diable répond que l'houre n'étoit pas encore venue et qu'ils avoient bou terme. C'est ici que le combat commença grand entre le prêtre. et Satan. Le prêtre s'aidoit de prières et conjurations; le diable se desfendoit avec blasphèmes et moqueries et faisoit symblant de ne se soucier pas du ministre de Dien. Cétoit une chose étrange de voir comme ce malheureux se servoit du corps et des membres de la possédée, car tantôt elle regardoit le prêtre de travers et d'un oil courroncé, tantôt elle lui branloit la tête, et tantôt elle lui faisoit la grimace et lui tordoit la bouche. Mais surtout j'admirai la puissance qu'il avoit sur les bras et sur les mains de cette pauvre eréature, d'autant que si on lui vouloit faire baiser la croix, elle tendoit les mains en devant pour empêcher qu'on ne l'approchat d'elle, et cela avec une telle ardeur que l'on n'en pouvoit pas jouir.

Il lui en prenoit tout autant quand l'on aspergeoit la possédée d'eau bénite; car elle donnoit tous les empèchemens qu'il lui étoit possible à ce qu'elle n'en regut une seule goutte, mettant tantôt les mains en devant et penchant tantôt le visage contre terre. Mais c'étoit un cas étrange de la voir quand on lui en faisoit boire, pour ce qu'il falloit que deux ou trois hommes s'employassent pour lui faire ouvrir la bouche, et dès lors qu'elle en avoit avalé une goutte, le démon japoit comme un chien, criant: tu me brûles, to me brûles... Que si l'on continuoit à lui en faire prendre, il disoit qu'il en avoit assez... Voir même quelquefois il menaçoit la possédée de la tourmenter de tant plus que l'on l'aspergeroit, on que l'on lui feroit botre d'eau bénite. Ce qu'il faisoit aussi, car parfois il la reudoit tellement lasse et recrue qu'à peine pouvoit-elle respirer et d'autres fois elle demeuroit comme morte...

Le prêtre réitère ses exorcismes et conjurations et fait commandement aux démons de sortir et d'aller au plus profond des enfers. Le diable répond qu'il ne sortira pas et que son heure n'est pas encore venne. Le prêtre le presse davantage. Le diable dit enfin qu'il étoit bien proche, mais que son compagnon étoit encore bien bas, et en ces entrefaites la possédée mit la main sur son estomac, conduisant le contre-mont de son gosier je ne sais quoi qui fut cufin vu grossir... La nuit espendant approchoit de sorte que l'on fut contraint de se départir et de laisser la possédée en la garde de Dien...

L'un des démons, méanmoins, à savoir le diable, ne laissa pas de la quitter sur les sept ou huit beures du soir et sortit par la bonche en forme d'une limace toute noire,

L'autre démon restoit, qui étoit le chat, celui-ci rendit muette la possédée trois jours entiers, de façon que, pendant ce temps là l'on n'eut pas moyen de rien tirer d'elle. Il étoit encore hien plus fâcheux que le premier et pour cela il fallut travailler davantage après lui.

Après qu'on eut tout épuisé inutilement pour le faire sortir le prêtre le voyant si opiniâtre lui dresse un feu dans lequel il jette quelques parfums, puis après écrit son nom dans un billet qu'il brûla à l'instant. Le démon là-dessus burle et jape furieusement, si bien que les cheveux nous hérissoient en tête de l'entendre et de voir d'un autre côté la Rollande tellement exténuée du travali qu'à princ pouvoit-elle ravoir son souffle.

Finalement le démon sortit en la même forme et manière que le premier.

Cette femme étant délivrée, et ouïe de nouveau, 1° elle gémine ses premières et secondes confessions en tout, sauf en ce qu'elle avoit été connue charmellement du diable; car elle se rétracta en ce point;

2º Elle ajoute qu'étant au sabbut elle avoit offert des chandelles au diable et l'avoit baisé au derrière avec les autres;

3º Qu'elle avoit aidé à faire la dernière grêle qui tomba du côté de Moussières;

4º Que, outre Gros Jacques et Françoise Sécretain, elle avoit encore vu au sabbat Clauda Coyrières, Guillamme Uvillermoz et un sien frère;

5° Qu'il y avoit à peine trois semaines qu'elle étoit affée au sabbat lorsqu'elle fut faite prisonnière;

Elle est de rechef ouie le 3 novembre, et après avoir réitéré ses premières, secondes et troisièmes réponses, elle confesse en outre :

4º Que le diable étant en forme d'un chat noir portant des cornes, s'apparut à elle au lieu de la Croya la mit même qu'elle alla au sabbat, environ demi-au avant qu'elle fut réduite à la conciergerie;

2º Qu'après une longue poursuite, elle se builla à Satan, renouçant à Dieu, chrème et baptème;

3º Que lorsqu'elle fut au sabbat, elle étoit déjà possédée...

Quelques jours après., l'on l'ouit, et dit entr'autres choses, après avoir réitéré ses premières, secondes, troisièmes et quatrièmes confessions... 4º Que lorsque le diable s'apparut à elle, au lieu de la Croya, en forme d'un chat noir, elle étoit en bon sens rassis et n'étoit aucunement troublée;

2º Qu'avant son emprisonnement, elle ne savoit pas qu'elle fat possédée; mais bien qu'elle sentoit je ne sais quoi qui lui remuoit dedans l'estomac, et que la vue lui troubloit quelquefois, et que de plus elle se prenoit de paroles avec une sienne sœur nommée Jeanne; mais que cela la tenoit par intervalles et non pas continuellement;

3º Que le diable, lorsqu'il s'apparut à elle, lui déclara le lieu où le sabbut se tenoit:

Qu'elle ne sait en quelle façon elle y alla.

Là-dessus, le juge ordonne qu'elle seroit appliquée à la torture pour tirer la vérité d'elle sur quelques chefs, dont elle émet appel à la cour.

La cour, vidant l'appel, met icciui au néant, ensemble l'appoinctement de la question; et par nouveau jugement, faisant droit aux parties sur leurs pièces; condamne l'appelante à être conduite par l'exécuteur de la baute justice sur le tartre, à y être attachée à un poiteau et puis brûlée. L'arrêt fut exécuté le 7 de septembre 1600.

Comme on la sortit de prison, l'air à l'Instant s'obsenrcit partont de nuées fort épaisses, lesquelles vinrent à se résoudre tôt après en pluies si abondantes et impétueuses, qu'à peine put-on alumer le feu pour la brûler. Or, il est vraisemblable que ces pluies inopinées furent causées par Satan, lequel, peut-être, avoit donné l'assurance à Bollande que l'on ne la brûleroit pas, ou du moins qu'il feroit en sorte qu'elle ne sentit pas les flammes et ardeur du feu (1)?

<sup>[1]</sup> Beguet, surroge cite, p. 0, 122, 167, 190, 142, 210, 213.

Dans tontes les affaires de possession , la precédure était à peu près conduite comme elle le fut dans l'affaire de Rollande Duvernois. La plupart des aveux qui échappèrent à cette femme ressemblent aussi, quant au fond, à ceux que l'on préte à presque tous les mélancoliques qui se trouvaient impliqués dans les procès de diablerie. Mais, par extraordinaire, chez Bollande Duvernois, les idées relatives à la possession se trouvaient associées aux sensations et aux idées qui ont coutume de préoccuper seules les Individus qualifiés de sorciers; et les juges crurent devoir soumettre cette démoniaque à l'épreuve des exercismes. C'était le moyen le plus sûr d'aggraver l'état déjà si fâcheux de sa raison. Il était impossible, après avoir entendu toutes les interpellations que le prêtre adressa aux démons dont elle se croyait tourmentée, que Rollande Davernois ne s'enfonçât pas de plus en plus dans la profondeur de ses idées dominantes. Le langage qu'elle tint aux magistrats jusqu'au moment de sa condamnation. prouve que la persistance de son mal ne lui permit pas de revenir sur ses déplorables confessions.

Fai cru devoir multiplier mes emprunts à Beguet, dont le livre, bien qu'écrit sans critique et sans aucune espèce de goût, contient des documens importans pour l'étude de la lycanthropie.

## S AVII.

Un hyrauthrope, comfammé à mort par le Heutemant criminel d'Angers est represent dans un hospice de fom par le parlement de Paris.

## 1598.

Pendant que ces événemens se passaient à Saint-Claude,

on instruisait à Augers une affaire de lycanthropie dont l'issue fait houneur au parlement de Paris.

- Symphorien Damon, archer des gardes du grand prévost de l'hostel du roy, demeurant à Angers, paroisse de la Trinité, augé de trente ans, dit qu'un mardi à aoust 1598, il trouva un lycanthrope, et rapporte qu'allant avec le prieur du couvent des Angustins, à un lieu qu'on appelle Cande en Anjou, ils rencontrèrent un homme couché sur le ventre, de son long, la face contre terre, au lieu des Cinq-Chesnes... près d'une maison rompue, en lieu où personne n'habite, une lieue près de Cande. Il estoit hideux et avoit de grands cheveux et mauvais regard; et counse le déposant retournoit vers lui, il print la fuite vers un genetay.
- Et estant à Caude, au couvent des Augustins, le bruit courut partout que les loups avoient mangé un enfant masle, augé de quinze ans, dedans les patis de Dantos, près le village de la Route-Hallière, paroisse de Cournouaille.
- Incontinent on amena à la porte des Augustins dudit lien de Caude le reste du corps de l'enfant mangé par les dicts loups, sur une charrette, conduit par son père et trois antres hommes qui emmenoient aussi un homme qui se nommoit Jacques Roulet, attaché au cul de la charrette, lequel le dict déposant recogneut estre le mesme qu'il avoit trouvé en chemin aux Cinq-Chesnes, et luy ayant demandé si ce n'estoit pas luy qu'il avoit rencontré un mercredy, environ à dix beures, couché sur le ventre, il dict que ony, et sans qu'ils virent que le déposant et ceux qui estoient avec luy avoient des épees, son frère et son cousin, qui estoient rouchés dans un genetay, les veuloient attaquer; qui fut cause que, les loissant, ils allérent droit

manger cet enfant. Et ceux qui menèrent la charrette dirent publiquement, en présence de tout le monde, et mesme dudict Boulet, qu'ils avoient osté le reste de l'enfant d'entre les pattes de deux loups, compagnons du dict Boulet, et que le dict Boulet s'estoit jeté en forme de loup en un petit champ près es joygnant le lieu où le dict cufant avoit esté mangé, lesquels trois bounnes, après avoir perdu la 'vue des deux loups, prinrent la trace peur chercher le troisième, qu'ils avoient vu se jetter dans ce petit champ comme loup, est estant, trouvèrent le dict Boulet en forme d'homme, ayant le visage et les cheveux longs, épouvantables, et les mains sanghotes avec de grands ougles.

« Ils le saisirent, et livy ayant demanté qu'est-ce qu'il faisoit là, il respondit qu'il n y faisoit pas grand' chose; et luy demandant qui auroit mangé cet enfant, il diet que ç'avoit esté luy qui en avoit mangé la plus grande partie, auparavant que son frère et son cousia fassent venus à luy.

« Qu'ils envoyerent querir les officiers du comte de Chateauroux comme estant le dict fait en son fief, lesquels ayant dressé un procez-verbal, ils le commirent és mains du déposant, lequel l'amena à Angers le 7 août 1508, et le mit és prisons par commandement de M. de la Rochepot, et le procez-verbal és mains du lieutenant-pénéral et criminel P. Hérault, le 8 août 1508. Le gestier des prisons de Cambe en dit de mesme.

 L'enfant avoit les cuisses, la nature, tout le gros du corps et la moitié de la face nungés, et la chair qui estoit à l'endroit paroissoit évidenment estre luchée et découpée comme avec des dents ou ongles de beste, et que le diet Roulet avoit la face et le dedans des mains toutes sanglantes.....

- Diet en outre qu'en la diete ville de Cande il y a encore trois enfans blessez et offensez que les pères y antenèrent, aagez de douze à quinze ano, mongez ou blessez par ces longs, le diet Boulet ayant accordé que c'estait luy qui l'avoit fait, et de l'on n'y avoit pas deux jours.
- ¿ Que, quand le diet Boulet fust détaché de la charrette, it avoit les cheveux longs, les ongles des mains plus longs de deux doigts que les chairs, le ventre grand, tendu et fort dur ; et le soir qu'il fut mis en prison à Caude, il bet un seau d'eau, et depuis u'a voulu boire.

A Nicolas de Lomarche, avocat de la famille Cornier, Jacques Boulet déclare :

- Que ses père et mère ne se mélent d'aucsin estat, ains demeurent simplement au village de la Graissière, à eux appartenant; qu'il a deux frères, Guillaume et Jean, et une sœur nommée Gatherine, lesquels demeurent avec ses père et mère, mais qu'il y a blen huit jours qu'il ne s'y est retiré, pendant lesquels il a esté és parousses de Gournomilles, Leconroux, Augrie et Vrain.
- Qu'il y albrit chercher sa vie, Jean, son frère, et Julien, son cousin, estant avec luy; diet que pendant qu'ils alicient mendier leur vie, ils s'habilloient en loup.
- (Empis comment ils s'habidoient en loup: a diet qu'ils se frottolent d'ougnent, que ses père et mère lui bailleient, et que d'iceluy-mesme il frottoit son frère et son consin, et que puis après ils devenoient loups.
- » Enquis où il avoit esté ce jour-là, à zont 1598, respond: qu'il fut un village de la Route-Hallière et Barouie, puroisse de la Cournounille, avec sen frère et son cousin, et qu'ils étoient tous trois transformés en loup,
- Enquis s'ils out mangé cet entant, diet qu'ils l'ont artaqué, et que luy-même l'a prius au travers du corps le

premier, et son frère et son cousin sont arrivez après, qui l'ont prins par les antres membres. Diet encore qu'il avoit tué ledit enfant auparavant que son frère et son cousin ne fussent arrivez à luy, parce qu'il l'avait prins, et incontinent tué et étouffé; encore que lédiet enfant se soit escrié lorsqu'il le print la première fois. Que plasieurs personnes ont accouru au cry de l'enfant, qu'il recognoltra s'il les voit, et que c'estoit le matin à dix heures; que quand ils arrivèrent, il estoit à un jet de pierre de l'enfant et qu'il en avoit déjà mangé.

« Enquis que devinrent son frère et son cousin, respond qu'ils s'en sont fuis vers un genetay (champ de genets) proche du lieu où ils ont tué cedict enfant et luy ont dict qu'il ne les suivit pas et qu'il allast par un autre lieu; diet que quand il a été prins, ça esté auprès de l'endroit où ils ont tué ledict enfant, et qu'il n'était plus en forme de loup.

 Enquis qui est-ce qui luy a apprins à se transmuer, ainsi, en loup, dict qu'il n'en sçait rien, sinon qu'il fut excommunié par sentence d'excommunication.

» Enquis combien d'enfans il avoit deffaiet, respond pinsieurs; et le premier qu'il tun fut au village, en la paroisse de Frégne, près Bournault.

 Enquis s'il cognoitroit son habit qu'il avoit lorsqu'il fut prins, dict que c'est son accoutrement de vielle toile et de plusieurs pièces fort épouvantable, lequel il a recognen, luy estant représenté...

 Enquis s'il recognoîtroit l'enfant, dict que ony, et qu'il est mangé au travers du corps, et plus haut et mesme en la teste.

 Et l'enfant luy estant représenté, a dict ne le recognoître; mais confesse qu'il est couse qu'il est mort ainsi et mangé, et a montré au doigt et à l'eril à monsieur le juge par où il l'avoit prins, qui est au bout du ventre et aux cuisses.

« L'avons aussi trouvé, dit le juge, le visage mangé et l'espanle du costé gauche, et même la nature qui est l'endroit par où il nous a montré l'avoir prins et les deux cuisses. Puis on luy a représenté le père de l'enfant, nommé Cornier, et il a confessé et recognen que c'estoit luy qui vint au secours de son enfant (1).

Pierre Hérault, lieutenant criminel au siège d'Angers, a l'accusé: votre nom, votre âge, votre état? — Fai nom Jacques Boulet, âgé de trente-cinq aus, je suis pauvre et mendiant. — De quoi étes-vous accusé? — D'être larrou, d'avoir offensé Dieu; mes père et mère me donnaient un suguent, l'ignore comment il se composait.

En vous frottant de cet onguent, deveniez-vous loup?

— Non, cependant j'ai tué et mangé l'enfant Cornier; j'étais loup lorsque je l'ai dévoré. — Etiez-vous loup lorsqu'on vous arrêta? — J'étais loup. — Étiez-vous habillé en loup? — J'étais habillé comme à présent; j'avais le visage et les mains sangiantes attendu que je venais de manger de la chair dudit enfant.

Les pieds et les mains vous venaient-ils pottes de loup?

— Oui, — La tête vous venait-elle tête de loup, la bouche plus grande? — J'ignore comment était ma tête au moment de l'attaque; je me suis servi de mes dents; j'avais la tête comme aujourd'hui; j'ai blessé et mangé bien d'autres petits enfans; j'allais aussi au sabbat.

Le lieutenant criminel condamna Roulet à mort. Le lycanthrope forma appel et fut oui par le parlement de Paris,

<sup>(</sup>f) belaute, L'incrédulité et sulcréence du norbiège pleisessent connainces, etc., in-4°, 0'22, p. 385 et sain.

La cour jugea qu'il y avait plus de felie en re pauvre misérable idiet que de malice et de sortilége, de sorte qu'elle mit l'arrêt et la sentence, dont il avait été appelé, au mout, et ordonna que Boulet serait placé à l'hôpital de Saint-Germain-des-Prés où l'ou avait contume de mettre les fous pour y demeurer l'espace de deux ans, afin d'être instruit et redressé de son esprit, et d'être ramené à la connaissance de Dieu que l'extrême pauvreté lui avait fait mécoamatire (1).

Il paraît positif que l'enfant Cornier a été dévoré par des loups. La manière dont les muscles de cet enfant sont déchiquetés, dont les es sont rougés, indique que la machoire puissante de ces animanx s'est exercée sur le cadavre de ce petit malheureux.

La victime a-t-eile été tuée par Roulet ou par les loups? Roulet, réduit à la dernière indigence, perdu dans les forêts depuis bientôt huit jours, tourmenté par la faim, probablement, Boulet à démi-imbécile, sujet à un dérangement intellectuel qui lui fait croire que, par momens, il cesse d'être bonnue pour devenir bony, se seruit-il précipité sur l'enfant Cornier, et l'aurait-il étouffé pendant qu'on volait au secours de la victime ? Boulet à les mains souillées de sang ; on dirait d'un homme qui a labouré avec ses angles la chair d'un cadavre, qui vient de porter cette chair à sa bouche et à sa figure ; bui-même confesse qu'il a seul arraché la vie à ce petit villageois; il reconnait les personnes qui sont venues senstraire à la voracité des loups les restes du jeune Cornier. Tout semble donc indiquer que ce garçon a succombé sous les comps d'un idiot. Beaucoup de persource no conserveront arran donte à cet égard. Il ne seralt cependant pas impossible que les choses se fussent passées tout autrement. Cornier père a entendu les cris de détresse de son fils, il a du accourir avec précipitation : cependant lorsqu'il aperçoit le cadavre de son enfant, deux animaux affamés l'ent déjà en partie dévoré. Ne doit-il pasparaître extraordinaire, en raisocuoni dans la supposition que Roulet ent commis le meurire, qu'il se soit trouvé là deux loups pour dépécer tout de suite la victime ! Comment, d'un autre côté. Ronlet ent-il consenti à abandonner sa proie ! l'incline à croire et à admettre que ce sont les loups qui ont assailli, surpris peut-être, tué et déchiré l'enfant de Cornier, Je me persuade que Roulet, qui so croyait par instans transformé en animal, qui s'imaginait que son consin et son frère pouvoient subir la même transformation que lui, s'est trouvé couché dans les bois quand l'enfant Cornier a été terrassé, et qu'il a pris deux loups véritables pour son frère Jean et Julien son parent qui n'étaient point sur les lieux. Cette version me paraît d'autant plus croyable qu'il arrivait très souvent, autrefois, dans les pays converts d'épaisses forêts, comme cela arrive encore à présent de temps à autre, que les loups mangeaient des enfans ; à la rigueur donc Roulet, qui affirme que les loups lui ont défendu de se diriger de Jeur côté dans le moment où ils ahandonnaient forcement le cadavre de Cornier, pourrait bien s'être fait illusion de même en assurant que c'était lui qui avait ôté la vie à ce joune garçon. En admettant cette dernière version, comme véritable, il resterait à expliquer d'où provenait le sang qui couvrait la figure et les mains du prétendu lycanthrope. Mais ne serait-il pas possible que Roulet ent profité du moment où les villageois étaient à la poursuite des loups véritables, pour chercher à satisfaire sa faim sur les débris de la victime! Ou remarquera

que les habitans de Caude étaient habitués à voir leurs enfans attaqués par les animaux carnassiers, puisqu'on comptait des blessés dans plusieurs familles ; faudra-t-il aussi mettre ces blessures sur le compte de Roulet, parcequ'il prétend en assumer sur soi la responsabilité? l'avoue que le témoignage de cet idiot, loin de m'inspirer la moindre confiance, me semble empreint de la plus complète invraisemblance. Je reconnais que le délire de la lyeanthropie a quelquefois posssé des malades à répandre le sang; mais je suis persuadé, en même temps, qu'on s'eu est trop souvent rapporté aux assertions de malheureux qui mentaient sans en avoir l'intention, arrangeant sons l'inspiration de la folie des réponses dont les circonstances on le hasard leur suggéraient l'idée. En somme le parlement a fait preuve de beancoup de discernement et de sagesse en renvoyant cet imbécile dans un hôpital destiné à la séquestration des aliénés.

## 4 XVIII.

Ampetit, curé de Passe, est brâté s'él dans le Limourin.

## 1598

Pendant cette même année (1598) le vi-sénéchal du Linousin lit arrêter le sieur Aupetit, âgé de cinquantecinq ans, desservant de la paroisse de Payas, appartenant a la prétrise depuis trente ans. Aupetit était accusé de se livrer aux pratiques de la diablerie.

Aupetit refusa d'abord de répondre aux questions qui tui furent adressées par le vi-sénéchal et par le conseiller Dupeyrat, et il demanda à être renvoyé devant des juges exclésiastiques, « Le pourvoi communiqué au substitut du procureur général, il intervint sentence des présidiaux par laquelle ils déclarent ladite cause de sortilége être de celles dont la juridiction et connaissance est attribuée aux prévôts, buillifs, vi-sénéchaux et juges présidiaux, et ordonnent que le procès sera fait audit prêtre par ledit sénéchal assisté suivant l'ordonnance, sauf d'être traité conjointement par devant le juge d'église sur le cas commun suivant sa qualité.

L'official de l'évêque de Limoges, ou son assesseur, étant appelé, l'on procède à l'audition du prévenu.

Interrogé s'il a été au sabbat, dans une lande de la paroisse du Vigens, si là il ne vit pas messère Dumon qui portait les chaudelles pour l'adoration du diable, et s'il ne portait pas, lui, le briquet pour allumer lesdites chandelles, et s'il ne demanda pas à Satan, entr'autres choses, un secret pour pouvoir séduire les filles?

- Il répond qu'il ne sait ce que c'est.

Interrogé si, lorsqu'il va au sabbat, il se frotte d'une certaine graisse appellée la libette, et si un jour, étant au sabbat, à Mathegoute, il fit venir un grand nombre de cochons qui criaient à force, et lui répondaient: tyran, tyran, nous demandons cercles et cernes pour faire l'assemblée; et si alors, il fit mettre tous les assistans en un rond et un sorcier au milieu, auquel il dit qu'il ne bougeat, autrement que tous étalent perdus?

- Répond qu'il ne sait ce que c'est.

Interrogé s'il ne sait pas embarrer ou désembarrer, se rendre invisible étant prisonnier?

- Il nie tout.

Par sentence du vi-sénéchal et des juges présidiaux, il est condamné à être brûlé tout vif, avec force amendes; il est dit qu'il sera envoyé préalablement à l'évêque de Limoges pour être dégradé, et qu'il sera, avant l'exécution, appliqué à la torture et à la spression (1).

A la torture, Aupetit débita toutes les extravagances que l'on va lire; je suis allé au sabhat de Mathegoute, j'ai possédé et détruit depuis peu un livre que je n'entendais mullement et où je lisais des mots étranges. J'ai vu au sabbat le diable sous la forme d'un monten moitié noir et moitié blanc; le diable parlait, il se faisait adorer, baiser en certain lieu et il nous regagnait à croire en sa puissance. Le diable avait un signal pour rassembler les sorciers dans les landes de Mathegoute; nons nous réunissions chaque fois que nous apercerions au firmament un nuage ou se re-fiétait l'ombre d'un mouton.

Il y a vingt ans que je vais au sabbat soit an Puy-de-Dôme, soit à Mathegoute; le démon que je hante a nom Beelzébuth; j'ai le don d'embarrer, de faire cesser les hémorrhagies et de me faire oimer des filles. Il m'est arrivé de m'exercer à faire périr les fruits, à faire mourir les hommes, les femmes et les enfans; Satan nous donne une pondre noire pour commettre mille forfaits. J'ai donné la mort à Pichin et administré mes drogues à Jean Maune.

Pour faire tomber les fruits avant leur croissance, j'épais l'apparition du diable dans les nuages; des que Beelzébuth, descendant sur la terre, avait choisi le lieu du sabbat, nous arrivions, nous sorciers, autour de ce prétendu mouton, et nous tracions un cerne; les chataigues alors dépérissaient.

 Lorsque je dé-irais quelque chose, j'appelais Beelzébuth, en ma maison ou ailleurs; il venait en forme de monton.

<sup>1)</sup> Welmark, Faltings de l'incanaligner, etc., p. 502-

Brobsébuth m'a demandé l'un de mes doigts, puis un second, puis mon corps tout entier, puis mon ame: j'ai tout accordé : jamais il no m'a été possible de faire usage du premier doigt dont il s'est emparé.

Fai foit le signe de la croix an nom de Beckebuth que j'ai vo melamorphosé en homme noir. Pour le faire venir je criais tyran | tyran | Boelzebuth |

Lorsque j'aliai au sabbat du Puy-de-Dôme, nous allames aix ensemble, et ce invisiblement. Pour ce faire nous étions graissés par Beelzébuth par tout le corps en disant au nom du diable l nous cheminions rapidement et arrivious en pou de temps; il me semblait que j'avais des ailes.

Jamais je n'ai pu m'habituer à la compagnie du diable qui me causait une nouvelle frayeur chaque fois qu'il s'approchait de ma personne. Quand j'essayais de guérir des malades, car j'avais obtenu le privilège de guérir les trénétiques, le diable m'assistait de ses conseils et volait à mui sous la forme d'une mouche de grande taille.

Le diable m'avait appris au subbat à dire la messe en sa faveur. Il m'avait ordonné de dire mes prières au nom du diable et non pas au nom du Père; je ne disais plus; ceri est mon corps... ceri est mon sang... je prononçais ces mots : Beelzébuth. Beelzébuth... Lorsque je faisais des efforts pour me recueillir, pour officier dignement, le diable se mettait à voltiger sous mes yeux : prenant la forme d'un papillon, il me brouillait l'entendement et je me sentais contraint de prier à la monière du diable. La même chose arrivait surtout quand j'étais disposé à me repentir et à demander pardon à Dien. Tout de suite le papillon apparaissait pour me tourmenter et m'empêcher de faire cette louable action.

Aussitöt qu'il s'était gratiué, dit-il-encore, il se sentait force d'adorer le diable; il était emporté ensuite tant loin qu'il voulait... Aupetit assurait que Beelrébuth prenaît quelquefois la forme d'un chot et qu'il fréquentait la maison du sieur Gratoulet... Satan parlait très bien le patois limousin, et il avait proposé au prévenu de le conduire dans les habitations de ses paroissiens, pour qu'il put répandre sur eux toutes sortes de maléfices...

Aupetit, en montant sur le hücher, maintint comme véritable tout ee qu'il avait récité sur le chevalet de la question (1).

Delancre, qui a recueilli les principaux détails de ce procès, ne dit pas sur quelles preuves on se fonda dans le principe, et lorsque ce curé s'enfermait dans un système de dénégation à peu près absolu, pour le condamner à une mort ignominieuse; mais on peut présumer que cet ecclésiastique, dont la maladie ne remontait pas à une date de moins de quinze années, n'avait pas été pendant tout ce temps sans faire part de ses idées fixes à ses familiers, et que ce furent les individus qu'il avait eru devoir mettre dans la confidence de ses hallucinatious qui décidérent de sa perte, en portant témoignage contre sa personne.

On a vu qu'Aupetit croyait avoir un démon à ses ordres, qu'il l'apercevait jusque dans les mages, qu'il le voyait sous la forme d'un bélier, d'un chat, d'une grosse mouche, d'un papillon, qu'il s'imaginait fréquenter le sabhat, que sou intelligence était tellement renversée, dans certains momens, qu'il lui devenait impossible de prier; qu'il se croyait obligé en célébrant la messe de mettre le nom du

<sup>(</sup>II) Delaucec, surenge eité, p. 503, 501, 503, 500.

diable à la place du nom de Dieu, que souvent il entendait la voix de Beelzébuth retentir à ses oreilles, que la peusée et l'image du démon le suivaient partout : on admettra sons peine qu'un monomaniaque obsédé par de pareilles visions, et par de semblables idées, a dû ceder plus d'une fois au besoin de ruconter son histoire à quiconque a hien voulu l'entendre. Il n'en fallait pas tant pour le faire condamner à mort comme sorcier.

## C XIX.

Passessian de Marthe Besoner, Planieurs menitres du clempé ac soulérent contre le pouvoir et soulieusent qu'il n'a pas le droit d'introdire à ectie fille le scours des exercismes (1).

## 1599.

Le parlement de Paris chargea, en 1599, le procureur du roi Villemonté et le lientenant criminel Lugoly de faire constater avec un soin particulier l'état de Marthe Brossier, native de Romorantin en Sologue, fille d'un drapier, que les frères capucins, de savans prédicateurs, et une foule de personnages haut placés s'obstinaient à considérer comme possédée, et qui simulait peut-être jusqu'anx convulsions hystériques. Pour donnér tout de suite une idée du retentissement qu'obtint cette affaire, je ne puis mieux faire que de transcrire ici le court passage qu'on va lire : « Quand on songe qu'une misérable fille de tisserand menée de ville en ville comme un ours, et eufin empannée par deux ou trois moines qui la font passer pour démoniaque, remplit d'inquiétude Henry-le-Grand, le parlement de Paris et tous les bons Français; quand on songe

<sup>1)</sup> J. Thusens, Misterioram ant temperis, Th. 123.

qu'une sendrable crieture fait et autre qu'un grand royanne ne retombe dans la combustion qu'en vennit d'étéludre; quand en souge que, sur l'avis qu'elle va à itome, les agens de la cour de France reçoivent ordre de ne rien oublier auprès du pape afin de parer ce roup; quand, dis-je, on fait réflexion sur toutes ces choses, on ne saurait s'empécher de plaindre la destinée des souverains et leur dépendance inévitable de leur dergé...(1) A la bounc heure, mais il faltait protester pour toujours contre l'ignorance des passessionnistes et surtout ne pas sonfirir que les prêtres du Labourd, que Gautridi. Grandier et Boullé tombassent plus tard sous le poids des acrusations les plus épouvantables.

Il résulte du témoignage de tous les historieus que l'attention publique commença à se fixer sur Marthe Beossier dés l'an 1598. Il est certain qu'au printemps de cette aunée, elle quitta Romorantin avec son pere el ses sœurs, et qu'elle se dirigéa vers l'Anjou en cherchant à appeter l'intérêt du peuple sur sa personne, en implorant partout des secours spirituels pour chasser le démon auquel elle prétendait devoir attribuer les convulsions dont elle se dissit tourmentée.

Miron, évêque d'Angers, et bientôt après l'official d'Orléans sommirent cette fille à un examen scrupuleux, et à une opreuve qu'ils jugement l'un et l'antre sans réplique; il leur parut que le diable n'était pour rien dans la maladie de Marthe, et que cette convulsionnaire simulait la possession. Défense fut faite, sons peine d'excommunication, à tous les erclésiastiques du diocèse d'Orleans d'employer les éxorcismes sur la fille Brossier. - Miron... ayant donne à diner à Marthe, il bulût apporter de l'eau bénite...

Barte, Birlionvoire Alderique et critique, etc., art. Brouser, t. I.
 101 de l'elition de 1620.

Elle n'eut aucune émotion par rapport à l'eau bénite, maiselle fit cent contorsions quand on lui présenta de l'autre. La dessus ce prélat commande qu'on lui apporte le livre des exorcismes et se met à réciter le commencement de l'Enéide : autre panneau pour la possédée : car , s'imagimant que le latin de Virgile était le commencement de l'exorcisme, elle témoigna par des postures violentes que le diable la tourmentait. Il n'en fallut pas davantage pour convaincre de l'imposture l'évêque d'Angers (1). + A Orléans... on lui présenta un Despautère (un dictionnaire) relié à la vieille façon. Marthe estime que ce soit le féau des diables, et frémit à la seule voe des deux ais de in couverture et des deux fermoirs de cuivre. On l'ouvre, on lui commande de lire dedans. Elle tombe par hasard sur des vers de mots rudes et de syllabes âpres et scabreuses sans signification, qu'elle prend pour les plus violentes conjurations de l'exorcisme, et les ayant à demi prononcées, se renverse et voltige en terre... (1) Ces résultats rappellent trait pour trait ce qui arriva dans le verger de Franklin, à Auteuil , lorsque les commissaires chargés d'apprécier l'influence de l'agent magnétique firent tomber dans des accès convulsifs un jeune homme qui se figurait être en présence d'un arbre magnétisé...

Arrivée de Marthe à Paris, au printemps de 1509; pelerinage à Sainte-Genevieve. Les frères capucins soutiennent que Marthe est possédée, et qu'elle doit être soulagée par l'application des secours spirituels. Bientôt le frère Séraphin pratique publiquement, dans l'église de Sainte-Geneviève, des exorcismes qui excitent des attaques convulsives, et auxquels les habitans de Paris se portent en

<sup>(1)</sup> hopie, etc., t. 1, p. 150.

<sup>(2&#</sup>x27; Bayle, etc., t. 6, p. 158, 196.

foule. « Les postures qu'elle fit pendant que les exorcistes faisaient leurs fonctions persuadèrent aisément au menu peuple qu'elle était démonsaque, et le bruit en fut bientit répandu par toute la ville (1). »

Sur la fin de mars, le cardinal de Gendi, qui occupait alors le siège épiscopal de Paris, chargea Marescot, Riolan, Autin, Ellain et Duret de prendre consaissance de l'état de la fille Brossier, et d'émettre un avis sur la cause des phénomènes convulsife.

Le jour de la première réunion, les cinq médecins examinèrent la langue qu'ils jugèrent rouge et enflammée; ils constatèrent l'existence de certains bruits d'entrailles; mais la convulsionnaire interrogée en grec et en latin, comme cela se pratiquait alors, dans les cas analogues, d'après les préceptes du rituel, ne put répondre. L'opinion des docteurs fut : que Marthe à peine malade simulait la possession, que le diable était étranger à son état de sonffrance.

Pendant la seconde séance, à laquelle ni Marescot ni Riolan ne purent assister. Duret enfonça dans la main de la convulsionnaire une épingle qui n'excita ancune plainte.

Pendant la troisième expérience, le père Séraphin mit une grande expression de vigneur dans ses commandemens; Marthe tira la langue, tourna ses yeux, trombla par tout le corps, tomba par terre, et s'avança par sants et pur bonds jusqu'à la porte de la chapelle. « L'exorciste se mit à crier que si quelqu'un persistait encore dans son incrédulité, il n'avait qu'à se commettre avec ce démon possesseur et qu'à tâcher de le dompter au péril de sa propre vie. Marescot répond qu'il accepte le défi, et tout aussitôt saisit à la gorge la possédée et lui commande de s'arrêter, Elle obéit et allégua pour ses excuses que l'esprit l'avait quittée (1).

Le jour de la quatrième expertise, Marthe resta calme pendant tout le temps que les médecins se tinrent à ses obtés. Les convulsions survinrent pendant une absence que les docteurs simulèrent à dessein; mais ceux-ci revesant à propes, Marescot enchains pour la seconde fois les mouvemens de l'énergumène. Biolan s'emporta en adressant à Marthe des paroles dures; Autin avons qu'il se perdait dans le doute; Duret prétendit que les convulsions de la patiente, sa manière de tirer la langue, son insensibilité à la douleur, suffisaient pour établir qu'elle était sous la dépendance du diable.

Une nouvelle commission de médecins se rangea, le surlendemain, à l'opinion qu'avait précédemment émise Duret; ces nouveaux juges assurérent aussi que Marthe avait répondu convenablement quand on lui avait porlé en grec ou en anglais.

Henri IV, qui occupait alors le palais de Fontainebleau, craignit, en entendant raconter toutes ces merveilles, que la divergence des opinions ne finit par ranimer l'effervescence des haines religieuses encore mal assouples; en conséquence il ordonna au parlement d'interposer son autorité et de faire cesser les éprenves publiques.

Marthe Brossier fut séquestrée et soumise à une épreuve de quarante jours. Le sénat, après avoir en sous les yeux le rapport de la dernière commission composée de quatorze médecins, lesquels déclaraient cette fille non possédée, après

<sup>(</sup>i) Bayle, I. 4, 9, 167. Tour L.

avoir pris commissance de l'instruction dressée par les magistrats sur l'ensemble des événemens observés depuis le commencement de la maladie de Marthe Bossier, chargea Nicolas Rapin, lieutenant de la prévôté, de conduire la convulsionnaire à Romorantin d'où il lui était défendu, dorénavant, de s'éloigner, et où sa présence devait être constutée de quinzaine en quincuine por un juge du lieu.

Cependant le pouvoir n'était encure qu'au commencement de ses embarças. Il fallut se décider à interdire l'accès de la chaire au capocin Dupuy, morigéner le prédicateur de la Sorbonne qui tonnaient tout haut contre l'abus de la force, contre la géne et les obstacles que l'on opposait à l'administration des secours spirituels. La fille Brossier s'échappa de sa ville natale sous la protection d'un seigneur puissant, et dirigea ses pas vers l'Italie. Il fallut se hitter d'écrire à Siltery qui remplissait les fonctions d'ambassadeur auprès du Saint-Père : le cardinal d'Ossat fut chargé de représenter au pape qu'il n'y avait rien de surnaturel dans les convulsions de la fille Bressier; mais ce ne fut qu'après qu'on se fut bien assuré que les théologiens et les jésuites ne prendraient point parti à Rome pour le père Séraphin et pour les exorcistes de Paris, que l'on commença a respirer librement à la cour (1).

Cette histoire a perdu aujourd'hui son principal intérêt: cependant elle servira au moins à confirmer, comme tant d'autres, le danger de l'ignorance et des auciennes thénries. On remarquera que si les expériences qui furent tentées à Augers et à Orleans étaient concluantes contre la possession, elles ne prouvent absolument rien pourtant en faveur de la non existence de l'hystérie et des idées fixes.

Comparel, Mort, de M. Mouriser, pretendir possible, tires du latin, de J. de Thou, m-4r, Rames 1972.

Quand une convulsionnaire est saisie de convulsions au moment où l'ou approche certains objets de ses tégumens, où l'on débite certaines paroles en sa présence, on l'on étale à ses yeux certains talismans, c'est moins évidemment la nature des objets que les propriétés qu'ou leur attribue, moins le sens réel des mots que ceini qu'on leur suppose, qui provoquent les phénomènes musculaires. A Loudun le contact d'un sachet rempli de plumes déterminait sur les religieuses et les autres possédées des crises nerveuses tout aussi certaines que l'application des saintes reliques ; à l'époque de la fameuse épidémie de Saint-Médard, une pincée de terre que l'on supposait avoir été prise sur la fosse du diácre. Paris faisait entrer en convulsion les membres où l'on venait de l'appliquer tout aussi sûrement que si cette terre eût été prise en réalité sur le corps du vénérable prêtre. Il est arrivé plus d'une fois que des femmes qui se croyaient sons l'influence de l'agent dit magnétique, bien que personne n'eût sougé alors à les magnétiser, tombaient cependant dans des attaques convulsives involontaires. On sait qu'il suffit quelquefois d'insister sur la répuzuance et le dégoût qu'inspirent généralement certains reptiles pour que des femmes vaporeuses, que la vue de quelques uns de ces animaux a jetées déjà dans des accès de convulsions, soient reprises instantanément d'accès analogues. Il ne serait point extraordinaire que la vue d'un livre enfumé, que l'effrei cansé par le débit de certains mots latins cussent suffi pour exciter sur Marthe Brossier un violent ébraniement cérébral et des crises convolsives. Les conjurations, les exorcismes ne produisaient-ils pas généralement cet effet sur les énergamènes, c'est-à-dire sur des malades atteintes d'hystérie? Pourquoi la fille Brossier n'aurait-elle pas été passible, en la supposant sujette à l'hystérie, des

mêmes impressions et des mêmes accidens nerveux? Mais il n'eût été facile pour personne, en 4599, de réduire à des termes aussi simples la question soulevée par l'étal réel on simulé de Marthe Brossier (1).

 Voir mink: D'Ornat (Intires du cardinal), s. 3, p. 480 et mir. — Manuscrife de Colbert, mi. 52, lebb, regule.

## LIVRE QUATRIÈME.

DE LA FOLIE CONSIDÉRÉE AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

## CHAPITRE PREMIER.

DE LA BANGRE BOST LA FOLIE EST LE PLES GÉSÉRALEMENT ENVI-ALGÉE PAR LES ÉCHIVARIS DE BIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

Pendant ce siècle, la pensée humaine, fécondée par quelques rares et sublimes génles, atteindra rapidement à un degré d'élévation tel qu'il ne sera donné d'abord qu'à un petit nombre d'intelligences privilégiées d'apprécier l'importance et l'étendue d'un tel progrès. Tandis que les Bacon, les Descartes, les Pascal, les Leibnitz, les Newton, sans compter les Locke, les Hobbes, les Malebranche s'efforceroat de saper d'une main les erreurs qui ont contribué jusque-là à tenir la raison captive, frayant hardiment de l'autre à l'entendement des voies que nul n'avait avant eux pratiquées; il se trouvera encore des bommes qui redoubleront d'activité pour ressuisir et renouer solidement. les liens qui avaient pendant si longtemps tenn l'esprit humain comme enchaîné aux plus stupides raisonnemens. Nous pouvons le dire avec orgneil, les Baillon, les Plater, les Lepois, les Sylvius, les Sennert, les Willis, les Bonet, conquirent un rang distingué parmi les savans qui

contribuérent à asseoir la physiologie et la pathologie intellectuelles sur leurs véritables bases. On ne sait que tropque les préjugés ne s'éteignent qu'avec leuteur, parmi les masses; désormais cependant la vérité est sûre de son trionphe.

Pierre Delancre, conseiller au purlement de Bordeaux, ne se contenta pas d'examiner, et de ressasser longuement, dans deux énormes volumes, publiés l'un à la date de 1613 et l'autre à la date de 1622, une foule de questions relatives à la soccellerie; il prouva encore par sa conduite, ainsi que l'avaient fait avant lui besucoup d'inquisiteurs, qu'en sa qualité de juge, il aurait ern forfaire en éparguant la vie d'un seul monomanique entaché du sonpçon de magie. Pierre Delancre, pas plus que Bodin, ne saurait être confordu avec le commun des démonographes ; profondément versé dans la conmissance des lois, grand criminaliste surtout, il a encore le mérite d'avoir porté son attention sur les coquilles fossiles, dont il assigne sugement l'origine, et se distingue à une époque où notre langue n'était pas formée par une monière d'écrire qui touche parfois de très près à l'éloquence, Quand on voit un homme doné de tant de mérite, de tant de rares facultés, pálir sur les manuscrits et sur les livres pour tacher de pénétrer les mystères de la sorcellerie, entasser pages sur pages pour démontrer aux autres que les malheureux que nous considérons comme fous n'étaient pasitivement que des assassins, et que leur commerce incessant avec les démons ne permettait pas de douter qu'ils ne. fussent un fléau pour la religion, la morale et la vie des citovens, on est porté à espérer qu'un jour la justice se montrera tout à fait indulgente pour une certaine classe de criminels que les manigraphes considérent comme des fous difficiles à définir et à pénétrer. Je ne m'arrêterai point à disenter les opinions et les théories de Delancre; mais les ouvrages de ce magistrat seront lus avec autant d'intérêt que de fruit par les personnes qui désireront connoître les procédures qui concernent les démondlitres de la Navarre, du pays Basque, et de beaucoup d'autres provinces. C'est encore à Delancre qu'en doit la description de la monomanie compliquée de convulsions, qui régna épidémiquement dans les environs d'Acqs, et le rapprochement d'une foule d'histoires, qui seraient à présent perdues pour la science si elles n'enssent pas été soigneusement recueillies par ce laborieux écrivain (1).

Il parut en 4623, à Mayence, un ouvrage classique sur la démonologie, qui assura pour longtemps à Dom Francisco Torreblanca, son auteur, un rang tout à fait à part parmi les criminalistes. Ce livre, rédigé en style concis, exempt de digressions, annonce dans celui qui l'a composé des connaissances presque uniques en physique, en théologie et en jurisprudence. Qu'on se donne la peine de jeter un coup-d'œil sur les principaux chapitres de cette production, et notamment sur l'égitome, où Torreblanca examine les crimes des sorciers, où il expose les peines qui leur sont réservées par les lois, et l'on comprendra l'importance que l'on dut attacher à une certaine époque à un ouvrage qu'on peut jusqu'à un certain point comparer à nos codes, et qui embrasse tout ce qui était censé concerner les relations de l'homme avec les démons. Je n'ai pas cru devoir passer entièrement sous silence un écrit qui contient tant de matériaux utiles pour l'étude de la démonomenie; mais c'est la dernière fois que j'appelle

<sup>(1)</sup> P. Delaurre, Fablesse de l'incondance des mantois auges et démont, etc., in 6-; tittà, Paris. — P. Belaurre, L'increduzité et suéréance du sortilige pleinement conomineme, etc., in 6-, 1622, Paris.

votre attention sur de pareils livres, et le ferai maintenant tout mon possible pour me circonscrire dans le cadre des études purement médicales (1). J'oubliais de dire que dès 1599 le fameux jésuite Del Bio avait publié sur ces matières un traité qui jouit encore à présent d'une certaine célébrité; j'ai été à même de citer plus d'une fois dans les divers paragraphes de ce travail des faits empruntés à ce traité (2).

Ballion, dont pent-être l'aurais du vous entretenir plus tôt, parce qu'il a surtout fleuri dans le siècle précédent, mais dont jusqu'ici j'ai négligé de parler, attendo que ses principaux écrits n'eat été que tardivement publiés et répandus, Baillon, sans jansais penser à faire de la folie une étude spéciale, a cependant rendu les plus grands services à la pathologie mentale, en répandant, comme l'avaient fait Houlier et Nicolas Lepois, la doctrine des anciens classiques sur les causes physiques du délire, des convulsions, et d'une foule d'autres accidens nerveux. Je ne prétends pas qu'il n'y ait rien à redire dans la manière dont cet homme célèbre interprête les phénomènes encéphaliques, soit dans son mémoire sur certains accidens de nature convulsive, soit dans le livre des maladies des femmes, soit dans son précienx recueil de consultations médicales; mais comme Baillou n'a rien accordé à l'intervention des causes surnaturelles, dans la production des maladies physiques, Il est manifeste qu'un esprit positif ne pouvait plus songer, après avoir lu les ouvrages de ce maître, à faire joner un rôle quelconque aux démons, dans l'écons-

<sup>(1)</sup> Decoundinglet, seed de maged included, chemomiand, etc., Th. quiters. 1th 1, Trunctures de maged décountrier, lib 2, Translates de maged operatries, 1th 3. De parallème faque criminal in face extremas et juridice, etc., sectore III. F. Translatera, 1021, Magnetie.

<sup>(2)</sup> Del Kim, Diagnosti symme magicarente, litti sex, an 4º Aontain, 1200.

mievivante, ni être tenté de séparer dorénavant les phénomènes morbides, des appareils physiques quiétaient reconnus présider à telle ou telle fouction. Il fallait certainement être doué d'une organisation privilégiée pour envisager les phénomènes fonctionnels d'un pareil point de vue, au temps où Baillou embrassa l'étude de la pathologie et des autres sciences médicales; toutefois en devenant le guide de ses contemporains, il néfaisait souvent que reproduire ce qu'il avait lui-même appris à l'école d'Hippocrate, et de Galien; mais les traditions de l'antiquité ne pouvaient pas être commentées par un plus habile interpréte (1).

On trouve parmi les faits originaux recneillis par Baillou et réunis dans la collection de ses œuvres, au moins trente exemples d'épilepsie, d'hypocondrie, de céphalalgie, de mélancolie hypocondriaque. Dans tous ces cas d'affections nerveuses. l'auteur s'applique surtout à discuter les moyens de traitement; mais on s'aperçoit facilement que le mode d'expression de ces diverses maladies n'avait point échappé à son observation, et qu'il visait toujours à puiser ses indications dans l'état des organes lésés. Les réflexions qu'il fait, dans sa quarantième observation, où il raconte l'histoire d'une dame noble, qui présenta tous les signes d'une violente éclampsie, au moment de ses premières conches, prouvent combien il était exercé dans l'art si difficile de comparer et de peser les chances du prognostic (2). Dans l'observation trente-troisième, il s'occupe de l'état d'une jeune fille qui passait aux yeux de certaines personnes pour possédée, et qui, bien que très dévote, ne pouvait plus approcher de la table de la com-

<sup>(1)</sup> G. Ballioni, medici parisirusis, etc., Opera cumia, Generar, 1762. § vol. in-9\*.

<sup>(2)</sup> G. Ballioni, Opera consistention, t. 2, p. 137

munion sans éprouver de violentes terreurs et des soulévemens d'estomac. Tout en approuvant les moyens moranx préconisés en cas pareils par le clergé, il s'empresse de prescrire à cette malade l'usage des purgatifs, des boins et du petit lait (1). Il fait remarquer dans l'observation quatrième qu'il n'est pas indifférent pour la santé que le cerveau soit trop mou ou trop chargé d'humidité. Il rapporte qu'il a fait l'autopsie d'un enfant épileptique dont le cerveau contenuit une grande quantité de sécosité, tandis que les perfs optiques étaient atrophiés (2). Que pourrait-on exiger de plus d'un pathologiste qui avait en à surmonter tant de difficultés, et qui avait été obligé de chercher si loin les modèles sur lesquels il devait s'appayer? Mais c'est surtout après qu'on a lu le dixième chapitre du traité des maladies des femmes et des vierges, chapitre ou Baillon décrit l'Instérie et les principales nuances des affections vaporeuses, qu'on est tenté de regretter qu'un ouvrage qui aurait pu épargner les plus grands maux à l'humanité, s'il eût vu le jour quarante aus plus tôt, n'ait été répandu qu'aussi tard (3).

L'ouvrage de Félix Plater, sur la médecine pratique, et dont l'épitre dédicatoire porte la date de 1602, contient plusieurs chapitres remarquables sur la pathologie cérébrale.

L'esprit passe pour faible, dit Plater, quand le jugement, la mémoire, la pénétration, le raisonnement sont au-dessous du type normal. Cette faiblesse peut survenir accidentellement peudant le cours d'une maladie : mais sur certains bommes, elle est permanente et coincide avec la plénitude de la santé physique.

<sup>(</sup>i) G. faltimi, ibid, t. 4.p. 377.

<sup>(2)</sup> Phillip 125, 1.2.

<sup>3)</sup> Voir t. A, de la page 147 à 181.

Il y a hébétude quand l'esprit, le jugement, la mémoire pèchent à la fois par un défaut de portée; l'esprit manque d'apaitude sur les individus qui ont de la difficulté à exprimer leurs idées; qui ne peuvent s'élever jusqu'à la culture des lettres et des arts. L'imbécillité peut tenir à un vice du jugement, à un vice de la mémoire seulement. Ou sait que l'intidélité de la mémoire est commune dans la vieillesse.

Sur tous les individus dont il vient d'être question, le cerveau est affecté; mais la lésion de cet organe n'est pas assez intense pour abolir l'exercice des sens et des mouvemens, ni l'exercice des fonctions intellectuelles, bien qu'elle ait assez d'influence pour nuire à l'énergie des facultés mentales. L'altération physique ne doit point être limitée à l'un des ventricules cérébraux, mais elle doit être générale et diffuse, parce que plusieurs facultés se trouveut simultanément intéressées. Sa nature doit aussi offrir des différences parce que les symptômes subissent des variations.

L'imbécillité est quelquefois transmissible par voie d'hérédité. On s'aperçoit de bonne beure qu'un enfant issu de parens bornés est prédisposé à la faiblesse d'esprit.

Les coups, les chutes qui portent sur la tête, les blessures qui intéressent la partie antérieure du cerveau peuvent entraîner l'affaiblissement de l'intellect, et surtout l'abolition de la mémoire. L'afflux du sang vers l'encéphale, les bémorrhagies abondantes, les excès vénériens, le carus, les convulsions, l'ingestion des poisous narcotiques dans l'estomae, l'usage des philtres aphrodisioques entraînent également, avec une grande promptitude, la perte de la mémoire. On a vu un savant qui avait possedé la connaissance du grec et du latin être forcé de se remettre à l'étude de l'alphabet, après avoir été guéri d'une blessure profonde de l'orbite.

Les facultés de l'esprit demandent à être exercées ; leur inaction habituelle peut dégénérer en incapacité.

Une concentration trop soutenue de l'esprit, la prolongation des veilles et du travail de la pensée entrainent quelquefois les mêmes inconvéniens qu'un repos absolu de l'intellect.

Il arrive fréquemment, au fur et à mesure qu'en avance. dans la vie, que la mémoire tend à s'affaiblir lorsque le jugement conserve tonjours beaucoup de pénétration. On ne peut pas dire positivement de certains vieillards, qui fout preuve d'un jugement prompt, droit, sain, lors même qu'il s'agit de choses très difficiles à bien juger, mais qui oublient maintenant avec trop de facilité, qu'ils sont en démence; en s'exprimerait d'une manière plus convenable en disant que la mémoire, qu'ils ont pendant si longtemps surchargée d'impressions et d'idées variées autant que nombreuses, se comporte chez eux comme s'il ne lui restait plus d'espace pour admettre de nouveaux concepts. La mémoire des impressions qui remontent au jeune âge est en général très sûre, même au déclin de la vie; les vieillards jugent mieux des choses qui se rapportent aux temps anciens qu'au temps présent,

De même qu'une douleur intense contribue à rendre moins sensible une douleur plus faible, de même l'attention qui se partage entre un grand nombre d'objets perd de sou énergie; et quand on effleure en même temps beaucoup de choses, il est à craindre que les impressions, en se confoudant, ne finissent par ne rien laisser dans la mêmoire qui demeure faible.

La manyaise conformation du cerveau, son défant d'am-

pleur, qui se trahit au dehors par la 'petitesse de la tête, le déplacement de quelques-unes de ses parties, soit congénital, soit accidentel, qui s'annonce par un vice de conformation de la boite esseuse du crâne, doivent être notés comme autant de preuves d'imbécillité.

La sécheresse de la substance cérébrale, son défaut de consistance, la surabondance de la sérosité dans le crâne, qui souvent provient d'un travail morbide du cerveau, et qui s'annonce surtout par une disposition à la sounolence, nuit à l'exercice de la pensée et à l'énergie de la mémoire.

On donne le nom de sottise, de fatuité à l'état de ceux qui aux yeux de tout le monde passent pour imbéciles, attendu qu'il existe dans leur manière d'être un cachet auquel il est impossible de se tromper.

Les véritables idiots naissent avec la tache de l'idiotisme; dès l'enfance on s'aperçoit à la nature de leurs gestes, à la manière dont ils avalent les alimens, à leur peu de docilité et de soumission, à l'impossibilité où ils sont d'apprendre à parler, qu'ils ne possèdent rien de ce qui est nécessaire pour profiter de l'éducation qu'on voudrait leur donner. L'idiotisme est fréquent dans quelques contrées d'Egypte, dans les environs de Bremen, en Velais, dans les vallées de la Carinthie. On observe là beaucoup d'enfans dont l'idiotisme est très prononcé, dont la tête est souvent difforme, la langue épaisse, singulièrement volumineuse, le con goitreux, la constitution dégradée, qu'on tient assis au soleil jouant avec des fêtus de bois, qui impriment à leur corps des mouvemens rédicules, et qui sont pour les curieux un sujet de risée et d'étonnement.

Mais il est une manière d'imbéciles dont la maladie innée, ou postérieure à la naissance, n'est cependant pos assez intense pour exclure le développement de certaines facultés, qui possèdent même quelquéfois à un assez hant degré le génie de la musique, de la sculpture, de la peinture, de l'architecture, et dont la niaiserie se reconnaît à l'empressement qu'ils mettent à courir au devant de la louange, à la satisfaction qu'ils éprouvent à faire on à dire des choses rédicules. Les grands ont souvent à leur cour des imbéciles qui les amusent par leurs bouffonneries et par leurs bous mots.

Il n'est pas rare de rencontrer parmi les pauvres d'esprit des sujets très vicious, disposés à la colère, à des mouvemens de fureur, à la tristesse, ou à d'autres penchans qu'ils ne réussissent pas toujours bien à contenir.

On dit qu'un homme est atteint d'alténation d'esprit, d'hallucination ou de paraphrosynie quand il confond les choses imaginaires avec les choses réelles, ou que la bésion de l'imagination, de la mémoire ou du jugement le rend inapte à juger sensément des qualités des choses actuellement soumises à son examen.

Le jugement, la mémoire, l'imagination penvent être lésés simultanément ou isolément. L'aliénation peut rester déguisée, se manifester dans les actes ou par la nature des paroles. Elle peut être congénitale, accidentelle, provenir d'une cause externe, d'une cause interne, tenir à l'ingestion de certaines substances, à une violente commotion morale. Elle s'accompagne de fièvre dans la frénésie, elle est exempte de mouvement fébrile dans la manie et la mélancolie. La manie ou folie proprement dite est sujette a se compilquer de paroxismes furieux.

La lésion des sentimens, lorsqu'elle est poussée tres loin et qu'elle acquiert de la persistance, constitue une véritable espèce d'aliénation mentale; car elle peut influer d'une munière facheuse sur le raisonnement et sur les déterminations, et entrainer le sujet à faire des extravagances. Celui-ci obeit à une sorte de transport déraisonnable qui dans l'élan d'une sotte joie débûte des propos puérils, se laisse after à des démonstrations inusitées, rit et pleure en même temps; il en est de même de celui-là dont la colère dégénère en fureur, qui jure, trépigne, et n'hésite point à courir au devant du danger pour assouvir sa vengeance.

A cette classe de délire appartient la folie amoureuse qui trouble l'imagination et fausse le jugement de ceux qui sont en proie à cette maladie, et qui deviennent bientôt méconnaissables. La folie qui a l'amour pour objet n'épargne aucun sexe; les vieillards n'en sont pas exempts pas plus que les hommes jeunes; les pauvres peuvent en être atteints aussi hien que les riches et que les ôisifs. C'est sans motif aucun qu'elle a été appelée la maladie des héros, etc.

La métancolie, ainsi désignée parce qu'on a supposé qu'elle était engendrée par l'atrabile, est caractérisée par la persistance d'un sentiment de crainte et de tristesse que rien dans la position du malode, si ce n'est un vice du jugement et l'état de perversion de l'imagination, ne saurait expliquer. C'est en vain qu'on recherche si les métancoliques ont quelques secrets motifs d'affliction ou de crainte; tout ce qu'on peut découvrir, c'est qu'ils se forgent des fantômes, et que leurs appréhensions sont complétement dénuées de fondement.

Quelques mélancoliques, quoique pienx, et attachés à des principes de religion, se figurent qu'ils sont abandounés de Dieu et condamnés aux tourmens de la damnation; alors ils ne songent plus qu'au jugement dernier et aux supplices qu'ils croient leur être réservés. Cette terrible maladie, qui n'est que trop fréquente et difficile à guérir. fait souvent ressembler les mélancoliques à des désespérés. On voit quelques uns de ces infortunés s'en prendre à Dieu; lui adresser des blasphèmes, se sentir poussés à porter sur eux-mêmes une main bomicide, à tuer leurs épouses, leurs enfans, leurs voisins, le chef de l'état, sans que la jalousée ou quelqu'autre passion puisse être soupçonnée d'influencer leurs déterminations. Bien mieux, ceux qu'ils se sentent portés à immoler sont purfois ce qu'ils ont au monde de plus cher. C'est molgré eux, assurent-ils, que cette idée funcste est venue les assaillir. Il en est qui supplient le créateur à mains jointes de les délivrer de ces coupables pensées, et qui racontent en sauglotant, en fondant en larmes, et attérés par l'émotion qui les rend tout tremblans, qu'il leur semble qu'ils sont comme dominés par l'entraînement d'une force plus puissante que la volonté.

D'autres sont en proie à des terreurs qui se fondent sur la crainte d'une mort prochaine. Il leur semble qu'ils se sont attiré la disgrace du prince, que l'attentiou des magistrats est fixée sur leur personne, que leur condamnation est inévitable. L'idée que leur dernière heure s'approche les glace d'épouvante.

D'autres s'attachent à des idées absurdes dont il est impossible de les fairedémordre. Celui-ci se dit changé en bête; celui-là croit que son corps est devenu tragile comme un vase de terre, et preud de continuelles précautions pour éviter le choc des objets résistans; un autre s'insagine que son nez est démesurément long; un autre se tourmente parce qu'il lub faut chaque matin s'habiller, et recommencer à ôter ses habits au moment du coucher; on a vu une femme tember dans la mélancolie en songeant que son mori, une fois qu'elle aurait ressé d'exister, pourrait se donner à une autre épouse. Il n'est pas rare de rencontrev des individus qui croient avoir avalé des grenouilles, des serpens, et qui s'imaginent les porter vivans dans leurs entrailles.

Ceux-rà se montrent taciturnes, et ne semblent plus tenir à rien; refusant de parler, de marcher, ils recherchent la solitude, évitent la compagnie de leurs proches, et se cachent quelquesois dans les forêts ou dans quelque antre obscur, comme s'ils avaient pris le geure humain en aversion.

Les tourmens des mélancoliques peuvent durer pendant plusieurs mois, si ce n'est pendant des années entières, à moins qu'ils ne cédent à de sages conseils et à des soins tabiles. Beaucoup de ces malades succombent dans un état de complet dépérissement; d'autres, après avoir manifesté une crainte exagérée de la mort, finissent cependant par se noyer, par se pendre ou par se tuer misérablement. Les exemples de pareils suicides sont très fréquens portout.

Tous les aliénés affectés de mélancolie ne sont pas tourmentés au même degré; le même malade présente même quelquefois des rémissions pendant lesquelles il se tourmente moins, et des momens d'exacerbation pendant lesquels le mal est porté à l'extrême. Il y a dans le mois, dans l'année, des époques où ces lypémaniaques souffrent davantage : les époques lonaires, la période des règles, le temps de la grossesse et de l'accouchement sont parfois des instans d'épreuve pour ces malheureux.

La mélancolie hypocondriaque se reconnaît à des signes particuliers : les hypocondriaques oublient souvent qu'ils sont malades aussitôt qu'ils cessent de s'examiner, et leur état varie souvent d'un instant à l'autre. Sans être en danger, sans cesser même de vaquer, comme tout le monde,

Tons I.

à leurs occupations, on les entend continuellement se plaindre d'un malaise qu'ils rapportent à la région du cœur, mais qui a son siège dans l'hypocondre gauche. Cette sensation, annoncée par un excès de chaleur, par des hattemens locaux, s'accompagne de borborygmes, de renveis, de vemissemens, d'une abondante expectoration, de céphalalgies, de vertiges, de tintemens d'oreille, de pulsations artérielles intenses, et d'une foule d'autres phénomènes désagréables qui portent les hypocondriaques à se gorger de drogues et à s'adresser à tous les médecias, dont ils fatiguent bientôt la patience.

Toutes les fourtions de l'intellect sont en quelque sorte houleversées dans la manie. Sans cesse les souvenirs des maniaques, leurs sensations, leur jugement tendent à les induire en erreur. Non sculement ils ne sont pas métienlens et craintifs comme les mélancoliques, mais ils s'abandonnent aux actes les plus blamables, et si dans de courts momens de calme ils se possèdent assez pour raisonner juste et se conduire avec une certaine décence, il four arrive bien plus souvent de tomber dans des accès de fureur, de crier, de jurer, de preférer des Masphèmes et des injures, de céder à des penchans dépoûtans qui indiquent qu'ils participent aux appétits des brutes. Quelques maniaques se font survout remarquer par leur salacisme; on a vu une dame, autrefois attachée à des mœurs honnétes, distinguée par sa naissance, se livrer à des provocations hontenses, et faire des turpitudes qu'on n'oserait raconter. Il n'est point de violences qu'on ne doive redouter de la part des maniaques : les uns cherchent à vous saisir par les cheveux, à déchirer vos vétemens; les nutres se mordent eux-mêmes, et ne sont pas moins dangereux pour leur personne que pour celle des étrangers. On est contraint d'enchaîner les maniaques, et malgré tous les soins que l'on prend pour contenir les mouvemens de leurs membres, il n'est pas rare de les voir briser les portes de leurs cellules, percer les murailles, se frayer une issue au moment on on les croit bien enfermés, et foudre comme des bêtes féroces sur les assistans, qu'ils cherchent à étrangler, à convrir de morsures, à mettre en pièces.

La manie de la danse, ou chorée, est caractérisée par un besoin impérieux de sauter et de danser. Des misérables l'ont parfois simulée pour inspirer de la compassion et extorquer des aumônes : mais il est certain que quelquefois aussi des hommes et des femmes en délire ont été vus dansant jour et mait sans preadre de regos, non pas pendant quelques beures, mais pendant des semaines et des mois entiers, et que non sculement d'abord ils ne succombaient pas à la fatigue d'un pareil exercire, mais qu'ils y trouvaient encore du sonfagement, et qu'ils n'auraient pas pu s'en abstenir sans aggraver leur position. On a remarqué que pendant le temps du repas ou dans les courts instans qu'ils accordaient au sommeil, ces maniaques continuaient encore à imprimer quelques mouvemens à leurs muscles, et qu'ils avaient hâte, en s'éveillant, de se remettre à danser. A la fin il leur arrive rependant de tomber d'époisement et d'éprouver une excessive faiblesse. Pendant sa jeunesse, Plater a vu à Bâle une femme qui dansa pendant un mois entier sur la voie publique; les autorités chargetient quelques bommes robustes de danser avec elle, à tour de rôle, car le même danseur n'aurait pas pu tenir à un pareil exercice. On aurait tort de placer cette maladie dans la classe des couvolsions, car les muscles ne sont point agités de mouvemens spasmodiques; mais il est clair qu'elle constitue une variété d'aliénation mentale et une véritable folie impulsive. Que

s'il n'est pas certain que ce soient toujours les démons qui pousssent les malades à de pareilles extravagances, il n'est pas impossible que ce soit là une affliction de Dieu qui les punit d'avoir bronché et désobéi à ses volontés.

Les maniaques sont doués d'une force de corps surpremante; rien ne peut abattre ces mulades; le sentiment de la douleur lui-même paraît à peine les étonner. Leur audace ne connaît point d'obstacles, ils ne reculent devant aucune espèce des dangers, et tentent les entreprises les plus téméraires : on dirait que leur ame se trouve trop à l'étroit dans le lieu où elle est emprisonnée et qu'elle cherche à se fraver une issue hors de l'organisme, et il semblerait que c'est avec intention qu'elle pousse le corus avec tant d'intrépidité contre les objets extérieurs. Les maniaques se font un jeu de rompre leurs liens, de mettre leurs chaines en pièces, de briser les verrous de leurs cellules, de démolir les mars, de lutter contre plusieurs personnes et de les terrasser. Pour que de pareils accidens aient lieu, il fant que le suc nerveux soit mélangé à un principe singuhièrement acidifié, violent comme de l'eau forte et capable d'imprimer aux esprits animaux un degré d'expansion extraordinaire.

Les maniaques résistent d'une manière merveilleuse à des influences habituellement très funestes à la santé; en les voit affronter le froid, le chand, le défaut de sommeil, les douleurs physiques, la cuisson des blessures, comme s'ils ne s'apercevaient aucunement qu'ils souffrent.

La manie peut être béréditaire, acquise, temporaire, habituelle; elle peut être de courte durée, persister longtemps, offrir un type continu ou intermittent.

L'exaltation maniaque peut être poussée jusqu'à la fureur; alors on est contraint de lier les malades on de les séquestrer dans des convens, autrement ils pourraient compromettre leur existence et attenter à celle des autres bommes. Lorsque l'excitation est plus tempérée, ils peuvent habiter en common, et cessent d'être dangereux pour leurs semblables.

En général le délire des maniaques ne s'exerce sur ancun sujet particulier; il est espendant quelques maniaques, qui déraisonnent sur un point principal et qui raisonnent avec justesse sur les sujets qui n'ont aucun rapport avec l'idée maladive prédominante.

La manie, bien qu'elle ne soit pas mortelle par sa nature, qu'elle soit exempte de fièrre, qu'elle laisse subsister jusqu'à un certain point l'équilibre des fonctions étrangères à l'intellect, est difficile à guérir parce qu'elle suppose que les esprits animaux et le sang ont subi une profonde altération et que les maniaques par leur pétulance rendent très difficiles l'application et les combinaisons des moyens de traitement.

La manie béréditaire, celle qui est déjà invétérée, guérissent difficilement et d'une manière franche. Il ne faut pas espérer guérir la manie qui tient à l'influence d'une cause organique; celle qui succède à un transport fébrile, à la suppression des hémorrhoïdes, d'un exanthème, des varices, guérit plus facilement.

Les malades qui ont éprouvé des rechutes doivent redouter l'époque du solstice d'été, l'époque de la canicule. Ces accidens arrivent surtout lorsque les saisons s'annoncent par des alternatives de froid ou de chaud qui se succèdent rapidement les unes aux autres.

Un homme qui représente la folie avec des conleurs aussifidéles a dû néressairement consacrer beaucoup de temps à l'examen des aliènés; aussi Plater assure qu'il s'est astreint à recueillir lui-même beaucoup d'observations de manie et de monomanie, qu'il n'a pas craint de pénétrer dans les prisons, les cloitres, les cabanons infects où de son temps on séquestrait les aliénés dangereux, et que c'est là seulement qu'il est parvenu à étudier convenablement la nature pour apprendre à soulager le malheur.

En général, on ne saurait se lasser d'admirer la justesse des réflexions que fait Plater sur le siège des lésions qu'on doit supposer concourir à la production des maladies de l'intellect ; mais c'est surtout dans l'énumération des moyens de traitement, dans l'appréciation des indications thérapeutiques que Plater fait preuve d'une expérience consommée, d'une profondeur de jugement, d'une variété de consaissances admirables. Après avoir insisté avec soin sur l'importance que l'on doit attacher à l'emploi des moyens purement moraux, dans le traitement des vésanies, fait ressortir l'excessive habileté dont il fant être doné pour opposer avec succès de pareils secours aux différentes espèces de folies affectives. Plater passe en revne les différens agens thérapeutiques qu'il croit susceptibles de modifier avantageusement les conditions du système nerveux, dans l'aliénation mentale, et il cherche à apprécier les avantages que l'on peut tirer des différentes espèces de bains, des affissions froides, des émissions sanguines, des diverses sortes de porgatifs, des frictions, des exercices de corps, des lavemens, des émétiques, des rubélians, des ventouses, des exutoires, des cautères, des escarroliques, des sétons, d'une multitude d'autres movens dont en conçoit parfaitement que l'emploi convenablement varié et soutenu puisse contribuer a rétablir la régularité et le calme dans les fonctions de l'entendement.

Plater manifeste la même protondeur dans ses vues

lorsqu'il décrit les lésions du toucher, de l'ouir, de la vision, du goût, de l'odorat, et il est certain que sa classification des lésions du mouvement dénote des connaissances très positives et très avancées sur la physiologie du système nerveux.

Plater croit devoir placer l'épilepsie dans la catégorie des lésions de l'entendement; les opérations de l'intellect. l'exercice des sens ne sont pas effectivement affectés à un moindre degré que les fonctions du mouvement, pendant toute la durée d'une violente uttaque d'épilepsie; cette considération peut donc jusqu'à un certain point justifier la classification adoptée dans cette circonstance par Plater; mais les considérations invoquées par Plater pour établir que c'est dans l'encéphale qu'il convient de placer le siège de l'épilepsie, attendu que l'encéphale seul est le siège des fonctions sensitives, intellectuelles et locomotives, méritent surfout d'être pesées avec une attention toute particulière.

F. Plater pense que les esprits déchus out encore, dans queiques circonstances, le pouvoir d'intervenir pour porter le désordre dans les fouctions de l'organisme humain. Il est persuadé, d'après ce qu'il a lui-même observé, que la folie démoniaque, tout en présentant à peu près les mêmes symptômes que la manie ou la mélancolle ordinaire, pent cependant en être distinguée par des signes à peu près certains.

Au dire de Piater, on reconnaît qu'un aliéné est affecté de ce genre d'affliction lorsqu'il aperçoit des esprits autour de sa personne, qu'il reste pendant des intervalles plus ou moins longs sans parler, sans prendre de nouvriture, qu'il jouit de la faculté d'imprimer à son corps des courbures extraordinaires, qu'il entend parler le demon par sa bouche, qu'il jouit de la faculté de prédire l'avenir, de prévoir se qui doit arriver, de deviner la présence des choses cachées, de parler des langues qu'il n'a point apprises et qu'il ne comprenait pas avant l'invasion de sa maladie.

On lit dans Matthiole que les démons se mélent souvent aux liquides bilieux, et qu'ils se laissent transporter avec ces liquides jusqu'aux parties de l'économie vivante. sur lesquelles ils se proposent d'exercer leurs pernicienses manœuvres; mais il n'est pas de la compétence des méderins de discuter sur la manière dont les démons s'arrangent et combinent leurs movens pour troubler la raison de l'homme; il faut sculement ne jamais omblier, ne jamais perdre de voe que les esprits déchus possédent des moyens infaillibles pour provoquer la folie, soit qu'ils se contentent d'obséder l'esprit, soit qu'ils agissent sur les ressorts intérieurs, après aveir pris possession du corps, L'Erriture sainte, les traditions historiques enseignent que la folie démoniaque a régné anciennement dans plus d'une contrée; on ne peut pas non plus à présent révoquer en doute la réalité de son existence.

Il faut également rapporter à l'influence des démons une espèce partienlière de sommeil consteux qui n'atteint que les succiers, pendant lequet ils se persuadent qu'ils font de longs voyages par l'air, qu'ils sont assis à des tables servies avec délices, qu'ils se livrent au plaisir de la danse et aux jouissances de Vénus, et dont les impressions sont teilement senties par eux que ces idées erronées persistent ensuite dans leurs esprit après le réveil.

Finalement les désordres fonctionnels qui proviennent de l'obsession ou de l'incitation des démons ne doivent point être combattus par l'usage des moyens thérapeutiques ordinaires; c'est aux théologiens qu'il appartient de chasser les démons en s'aidant des prières des fidèles. Il est quelquefois arrivé que les esprits nuisibles conjurés par des gens sans pouvoir ont fait semblant de prendre la fuite, bien qu'ils ne fussent attaqués que par des armes insignifiantes; mais cetté retraite simulée tendait à en imposer aux individus crédules (1).

L'ouvrage de F. Plater, s'il était possible d'en retrancher les pussages que nous venons de citer en dernier lieu, paraîtrait avoir été composé tout récemment; mais ces passages forment une tache dont on ne saurait nier l'importance, puisqu'ils venaient à l'appui des doctrines qui servaient de base aux tribunaux exceptionnels (2).

On a cru qu'il y avait pour le moins de l'exagération dans l'éloge que fait Boerhaave du mérite de Charles Lepois; certainement Charles Lepois a fait preuve dans le peu qu'il nous a laissé sur la pathologie cérébrale d'un taleut d'observation, d'une solidité d'induction et de jugement dont on ne trouve que très peu d'exemples parmi les auteurs de pathologie, tant il est vrai qu'il est peut-être moins difficile d'acquérir de vastes connaissances que de bien voir et de bien juger dans les siences qui réclament à la fois et l'application des seus et le secours de la logique. Il appartensit à Boerhaave de bien apprécier le genre de mérite et de talent de Charles Lepois.

L'originalité du jugement de Lepois se fait surtout renurquer à un très haut degré dans le chapitre sept de son livre, où il étudie les phénomènes convulsifs de l'hystérie qu'il est d'avis de rapporter à l'épilepsie. Comment les

F. Plateri, etc., Prancos medicor, t. t. efs. in-4-, Backer, 1736. p. 14, 87, 27.

<sup>(2)</sup> F. Plater, edition time, — Lines sertion: De mentio imbendiciole, ch. 1; De mentio consternatione, ch. 2; De mentio adienctione, ch. 3; et en processioni le livre 10.

médecins, d'antrefois, qu'on doit supposer avoir ésé dones de quelqu'érudition, n'ont-ils pas aussitôt reconnu, après avoir jeté les yeux sur un pareil ouvrage, que les phénomènes musculaires, attribués du temps de Louis XIII et même de Louis XIV encore, à la possession diabolique, ressemblaient trait pour trait à ceux de l'hystérie spoutanée et naturelle? Peut-être n'a-t-on pas osé, dans les expertises judiciaires, en référer à l'autorité de cet habile observateur paree qu'il se cramponnait, pour ainsi dire, avec plus de force aux véritables explications physiologiques.

La rédaction de Charles Lepois s'enchaîne avec tant de rigueur qu'il est presque impossible de présenter un aperçusatisfaisant de ses principaux paragraphes; je me contenterai donc de faire remarquer ici que non seulement Charles Lepois a parfaitement décrit l'hystérie convulsive violente, tenant compte des divers états de tout le système musculaire, pendant la durée de l'attaque, des lésions des sens, de celles des facultés intellectuelles et affectives, mais qu'il s'est encore efforcé de prouver que les différentes lésions fonctionnelles que l'on note sur les hystériques ne peuvent provenir que d'un étai morbide des centres nerveux encéphaliques, parce que c'est le cerveau qui préside à l'exercice des monvemens volontaires, de la sensibilité et de la pensée. Je ne sache pas qu'en ait jamais rien dit de plus rationnel sur ce sujet délicat; dans tous les cas si les recherches de Lepois sur l'hystérie n'ont pas porté tout de suite les fruits qu'elles devaient produire, en bannissant pour toujours des livres de médecine la théorie de la possession diabolique, elles peuvent encore à l'heure qu'il est offrir aux médecias une source d'instruction précieuse. Ainsi, cent fois l'on a agité la question de savoir si les bonnues peuvent, aussi bien que les femmes, être atteints de convulsions hystériques ; cette question est toute résolne par la théorie de Lepois. Puisque le siége des désordres qui correspondent aux accidens qui constituent l'hystérie réside dans les hémisphères cérébraux et non dans l'appareil de la génération, il n'y a pas de raison pour que l'hystérie épargne absolument les hommes, et l'observation clinique prouve qu'effectivement ils sont quelquelois exposés à cet état maladif. Ch. Pison a cherché aussi à constater sur des endavres l'existence des altérations qui peuvent porter le désordre dans les fonctions de l'innervation (‡).

Daniel Sennert établit une différence entre la démence et la faiblesse d'esprit. Le dément n'a plus ni mémoire ni imagination; il est incapable de raisonner. L'imbécile ou morose possède encore jusqu'à un certain point la faculté de recneillir des impressions, d'en garder le souvenir, de porter un jugement. Les sots sont pires que les moroses, parce qu'ils ont en même temps le jugement faible et faux.

L'existence du délire suppose un trouble de l'imagination et par suite un vice dans le mode du raisonnement. Il y a des différences à établir dans le délire, suivant qu'il est accompagné on non accompagné de fièvre. Le délire fébrile peut provenir d'une inflammation méningée ou tenir à une affection inflammatoire siègeant loin de la tête. La métancolie, la manie rentrent dans la classe des délires non fébriles. Ou peut appeler délire simple ou paraphrosynie le délire fébrile symptomatique; on peut lui conserver ce dernièr nom bien qu'il ne soit pas compliqué de fièvre, pourvu que su durée soit courte et éphémère (2).

Daniel Sennert a lu tout ce que Galien, Arêtée et Alexan-

Gardi Presum, etc., Liber augustaria, etc., Librat, Ber. Toerhaire, 1768.
 D. Smuerti, Opera cousia, in tida, Lupimi, 1605, t. 2, rh. 7. — Journal anniel. Sh. 2, pera 3, next. 1, et cap. 4, sect. 2.

dre de Tralles ont écrit sur la mélancolle; il connaît et cite à propos les faits recneillis par Donat, Montanus, Lemnius Levinius. La mélancolle, dit-il, a ésé définie; un délire accompagné de crainte et de tristesse, avec lésion de l'imagination et du jugement; mais bien que ces deux facultés soient quelquesois lésées simultanément sur les mélancoliques, quelques-uns de ces malades continuent à tirer des déductions justes, ou ils ne déraisonnent que sur un sujet déterminé. La mémoire n'est point affaiblie dans ce geme d'aliénation.

La mélancolie devrait être définie: une contention, une concentration de l'ame sur une même idée, ou bien un délire qui s'exerce sur une pensée fausse et presque exclusive. On trouve des mélancoliques qui non seulement paraissent exempts de tristesse et de crainte, mais qui s'abandonnent à la joie, en se berçant d'heureuses chimères, prétendant qu'ils sont rois, princes, possesseurs de grandes richesses. Du reste, les numces, les variétés de ce délire sont innombrables.....

Parmi les mélancoliques, les uns sont portés à rire, les autres à se livrer à des mouvemens de colère ou de violence, comme dans la frénésie; il en est qui abandonnent jusqu'à l'espérance et qui se tuent; d'autres se placent au dessus de l'humanité et se figurent laire la conversation avec Dieu ou avec des anges. Gelui-ci ne songe qu'au moyen de s'enrichir et se fait remarquer par une avarice sordide; celui-là vante son opulence, bien qu'il ne possède rien; un autre se pose d'une manière superbe, parle de ses trésors, de ses pierreries, de la pompe de ses amendiemens, veut se faire respecter comme un souverain; cet autre qui est comblé de richesses se croît pauvre, ou bien il se figure qu'on le prend pour un criminel et que le moment de son supplice n'est

pas éloigné; cet autre se dit damné et s'attend à être précipité dans l'enfer, etc.

Le délire qui a l'amour pour objet doit être rapporté à la mélancolie. Il faut qu'un homme ait le jugement et les affections lésés pour concentrer tous ses désirs sur un objet qu'il sait ne pas pouvoir posséder, et pour s'en préoccuper au point d'oublier le sommeil, d'oublier de prendre de la nourriture. Du reste la joie, la tristesse, la colère, les émotions du succès, les larmes, le désespoir font partie des symptômes de l'érotomanie, les malades passant par tontes les péripéties de l'espérance et du découragement, - Valeriola a guéri un homme affecté d'érotomanie qui était purfois tourmenté la nuit par d'étranges visions, et qui tantôt riait aux éclats, tantôt possait de la colère à l'emportement en un clin d'œil. Ce mélancolique apercevuit à ses côtés l'image de l'objet qu'il adorait et commençait par lui adresser des paroles faites pour l'attendrir : voyant que cette ombre ne faisait aucune démonstration pour répondre à ses caresses, il passait aux invectives. Tout le jour il parlait de l'objet par lui adoré, et, privé de sommeil, rongé de souci et d'enmi, il n'eût pas manqué d'en finir lui-même avec la vie si l'on n'eût pris soin de surveiller tous ses mouvemens. Cet état ne se dissipa qu'au bout de six mois (1).

La manie peut être définie: une lésion de l'imagination et du raisonnement, accompagnée d'audace et souvent de colère ou de fureur; le maniaque est exempt de crainte, il est turbulent et offre l'image de la véritable folie. Sous certains rapports, il diffère donc beaucoup du mélancolique, hien que certains pathologistes, et entr'autres Galien, aient

<sup>(</sup>i) Separati, specia, etc., t. 2, de la page 301 à 306.

parfois confondu la manie avec la mélancolie. Ceux qui sont atteints de délire maniaque se précipitent sur le premier vonu, et ne songent guère à leur conservation. Le changement que la maladie introduit dans leurs habitudes les fait ressembler à des animaux féroces et les rend dignes de toute notre commisération. Leurs regards farouches, leurs traits repoussans, les paroles obscènes qu'ils déhitent, leurs vociférations, leurs vêtemens déchirés en lambeaux, tout contribue à les faire considérer comme le type de la déraison, et les chaînes qui servent à contenir leurs efforts ne résistent pas lonjours à leurs emportemens....

Quelques-uns d'entr'enx peuvent simuler le calme de la raison, en imposer par des paroles doucereuses, et s'élancer ensuite sur les imprudens qui ne se sont pas tenus en garde contre de pareilles démenstrations, puis les blesser, les mordre, chercher à les mettre en pières. La mémoire des maniaques est rarement lésée et ils savent, une fois qu'ils sont guéris, ce qui s'est passé pendant le cours de leur maladie.

Par malheur. Sennert se perd dans des explications purement théoriques aussitéé qu'il cherche à raisonner sur les causes intestines qu'il croit devoir accuser de produire de tels dérangemens dans nos fonctions; mais encore est-il assez sage pour placer le siège du mal dans le cerveau et pour écarter l'idée que les causes surnaturelles sont pour quelque chose, au moins habituellement, dans l'explosion de la folie.

Cependant Sennert accorde encore beaucoup trop à la puissance des démons, car il reconnaît qu'il est une variété d'extase qui est provoquée par des influences diaboliques; que les démonolàtres peuvent en réalité faire des excursions aériennes; que certains lycanthropes paraissent posséder en réalité às forme d'un loup, parce que le diable les couvre d'une sorte de mannequin qui trompe les plus clairvoyans; que ces lycanthropes ainsi travestis tuent des animaux, qu'ils mettent leur chair en pièces et qu'ils la dévorent gloutonnement, toute pantelante, à la manière des loups, Jamais, sans aucun doute, Sennert n'eût consenti à insérer de pareilles choses dans ses ouvrages, s'il eût réféchi aux applirations qu'on en pourrait faire, et prévu qu'il continuait à donner raison à ceux qui s'obstinuient à sévir contre des hommes en proie au trouble du délire (1).

François-Sylvius Deleboë prétude à l'étude de la pathologie rérébralé en étudiant le rôle des appareils et des organes qui président dans l'état normal à l'exercice des fonctions de l'innervation. Dans un premier chapitre il s'occupe des fonctions de la vue, de l'ouie, du toucher, du goût, de l'odorat, ou du rôle des appareils sensitifs destinés à la perception des ébrandemens purement physiques. Dans un second chapitre il examine les opérations des centres nerveux intra-criniens, et traite de tout ce qui concerne les opérations de l'intellect. Le troisième chapitre est destiné à l'étude des affections de l'ame, et le quatrième à celle des mouvemens volontaires. En général Sylvius fait preuve dans ses explications physiologiques, dans ses définitions philosophiques, d'un jugement sain et de connaissances positives. Sylvius pense qu'il se produit dans le cerveau un agent qui est nécessaire à l'accomplissement des actes de l'innervation, qui est d'une extrême subtilité, qui sert de milieu, d'intermédiaire entrele corps et l'ame, qui fine dans les moindres filets nerveux, et qui, si je ne m'abuse, devait, dans sa pensée, représenter quel-

<sup>(</sup>f) Semert, Opens, etc., 1-2, p. 360, 394, 395.

que chose d'analogue à notre finide électrique. Cet esprit ou agent joue en effet, probablement, un rôle important dans l'accomplissement des principales opérations du cerveau et des conducteurs nerveux.

Parmi les phénomènes morbides qui attirent particuliérement l'attention de Sylvins Deleboë, il fant noter les phénomènes de la douleur, les vices de la vision, ceux de l'audition, de l'olfaction, du goût, du toucher, les lésions relatives à la caloricité, les troubles qui concernent le sommeil, les erreurs qui se rapportent à l'imagination, au raisonnement, au jugement, à la mémoire, aux passions de l'ame, aux mouvemens volontaires. On voit que peu d'écrivains ont procédé d'une manière aussi rationnelle et avec autant, de méthode que Sylvius, dans l'examen des lésions élémentaires qui out coutume de s'associer en nombre variable, pour constituer quelques mis de ces groupes de symptômes auxquels nous sommes convenus d'assigner des nems spécifiques, et à l'aide desquels les pathologistes parviennent à mettre de l'ordre dans leurs connaissances, et à s'entendre les uns les autres (1).

Solvant Sylvius Deleboë il faut considérer comme maladif l'état de certains hommes stupides, hornés, et qui sont absolument incapables soit de faire un raisonnement, soit de comprendre les rapports qui existent entre les causes et les effets.

Cette stupidité date du moment de la naissance, se manifeste comme un vice congénital, ou bien elle est accidentelle ou fortuite; dans ce dernier cas, elle succède souvent à une affection de nature comateuse ou à un chagrin violent et dont la persistance a été longue.

<sup>(</sup>I) Fr. Spire Detence, Opena medicar, etc., in-fr., 1627, p. 202 a 412.

Les esprits leuts, épais, incapables de pénétration, qui ne conçoivent bien les choses qu'après un examen très long, ou qui ne conçoivent bien que les choses simples, exemptes de difficultés, doivent être considérés comme mai favorisés de la nature.

La stupidité congénitale ne guérit presque jamais; celle qui est acquise ne cède que très difficilement aux ressources de la médecine; elle doit être combattue par des moyens dont le propre est de stimuler les esprits animaux. Il faut aussi s'appliquer à cultiver d'une manière active l'intelligence des sujets bornés, et les mettre à même d'exercer leurs sens, d'acquérir des notions précises sur le monde physique.

Le jugement peut être nul dans l'imbécillité et la démence; il peut n'être que faible; quelquefois il est plus ou moins faussé, comme on peut s'en assurer sur les personnes qui délirent.

L'absence du jugement, qu'on ini donne le nom de bêtise, de démence ou d'imbérillité, remonte quelquefois jusqu'aux premiers temps de l'existence; sur quelques sujets elle se manifeste à la suite de fièvres graves, de mouvemens inflammatoires, on bien à la suite d'une attaque d'épilepsie, d'un accès de colère, d'une affection triste, de l'abus des boissons alcooliques, etc.

Il est probable que le défaut inné de jugement provient d'un vice de structure plutôt que d'une lésion de l'ame; mais il est difficile de voir parfaitement clair dans un pareil sujet.

L'homme est en délire toutes les lois que, par un défant d'attention, il confond le faux avec le vrai, en se laissant tremper par l'imagination ou par l'esprit, on bien en même temps par l'esprit et l'imagination. L'homme est encore en délire quand il s'appuie sur des idées fausses, et qu'il en tire des conséquences absurdes comme les suppositions d'on elles sont déduites.

Les lésions du jugement, quand elles dépendent d'une tésion de la matière, ne peuvent être guéries qu'antant qu'on remédie à l'état de l'organe vicié. La cessation de l'ivresse fait disparaître le trouble de la raison. La cessation des affections morales graves qui ont entrainé le délire est suivie pour l'ordinaire du rétablissement de l'exercice intellectuel. On a vu la faiblesse congénitale d'esprit resser momentanément pendant un état pathologique grave, et reparaître ensuite après la disparition de cette maladie, etc., (1).

Les mouvemens volontaires sont abolts dans les cas de paralysie; ils sont affaiblis dans les tremblemens, augmentés ou pervertis dans certaines affections convulsives.

L'altération des mouvemens peut provenir de l'état pathologique des leviers osseux, de l'état du système musculaire, de celui des nerfs, d'un vice des esprits animans, d'un vice du cerveau ou du cervelet, d'un état maladif de l'ame.

La stimulation des nerfs, des muscles, de certaines parties du cerveau, du cervelet, de la moelle spinale, suffit pour augmenter l'énergie du mouvement; elle agit en précipitant l'afflux des esprits animaux vers les parties qui doivent être mues.

Les mouvemens convulsifs non continus supposent que la stimulation subit des interruptions; elle occupe un siège variable quand les contractions affectent tautôt une partie, taniôt une autre.

<sup>1)</sup> Fr. Delesion (Scholas) open cita., in 14, rts. 84, 45, 46, 41, 48

La stimulation peut être causée par un corps piquant, par une esquille d'os, par exemple; elle peut dépendre de la présence d'une humeur âcre agissant sur les tissus susceptibles de répondre à l'incitation.

J'ajouterai que l'aperçu que je viens de vous présenter, sur la manière dont Sylvius Deleboù conçoit les maladies du système nerveux n'embrasse qu'un petit nombre des chapitres par lui consacrés à l'étude des lésions de l'intellect on de la locomotion. Ainsi il décrit encore, dans autant d'articles séparés, l'épilepsie, l'apoplexie, la paralysie, les couvulsions, la catalepsie, les affections soporenses, le coma, le coma vigil, la léthargie, le carus, le cauchemar, le somnambulisme, l'insomnie; et personne, avant ce savant, n'avait apporté autant d'ardeur que lui dans les recherches d'anatomie pathologique.

Sylvius, comme Plater, apporte dans l'application des moyens thérapeutiques une attention exemplaire. Il ne se contente pas de nommer et d'indiquer sommairement les remèdes qui peuvent être prescrits dans le traitement des affections nervenses. Il discute encore la manière dont l'emploi doit en être réglé suivant les indications et les phases de la maladie.

Les écrits de Thomas Willis, concernant les différens genres d'affections convulsives, concernant la manie, la mélancolie, la frénésie, le délire aigu, l'apoplexie, la paralysie, le canchemar, le vertige, la céphalalrie, représentent presque un traité complet de pathologie encéphalique. Willis excelle, en général, dans la distinction des maladies en espèces, dans l'exposition des troubles fonctionnels qui sont propres à chacune d'elles, dans la localisation des altérations physiques qu'il suppose devoir preduire le dérangement de la santé, dans l'exposition des modes de traitement. Les observations nombreuses, sonvent détaillées, accompagnées parfois de la description des altérations pathologiques qu'il est parvenu à découvrir, en procédant à la dissection des personnes qu'il n'n pas pu soustraire an trépas, ajoutent un grand intérêt à ses raisonnemens. Il y a donc continuellement et beaucoup à apprendre avec un écrivain qui possède sur l'anatomie, la physiologie, la pathologie de l'appareil nerveux, les connaissances les plus étondnes, et dont bien souvent il n'est redevable qu'à lui-même.

Cependant Willis poche par son amour pour des explications, pour des théories qu'il ne saurait justifier en en appelant au témoignage des sens, et que le raisonnement ne saurait pas toujours approuver. Les détails qu'il donne sur la prétendue aridité du suc nerveux et des esprits animany, dans la manie, par exemple ; sur leur effervescence, qu'il compare à celle qui se développe dans un vase lorsqu'on verse certains réactifs sur des acides concentrès ; sur la possibilité du soulévement et de la subite distension de ces esprits, qu'il suppose pouvoir être violemment poussés hors de leurs filières naturelles pour s'aller fraver une issue au travers de la substance encéphalique; au travers des nombreuses arborisations des conducteurs nervenx, et pour exciter finalement une sorte de tourmente dans l'intellect, n'ont pu être conçus que par un savant de premier ordre; mais Willis accommode ses hypothèses à l'explication de tous les faits pathologiques, et, à l'en croire, le système nerveux des aliénés ressemblerait. à une sorte de laboratoire où l'effervescence des liquides, altérés par de manyais levains , réaginait incessamment aur l'esprit pour en troubler l'équilibre. Avec le plus grand désir d'exprimer, dans notre langue, les différentes vues

de Willis sur l'aliénation mentale, je ne puis expendant pas le suivre dans la plopart des raisonnemens qui lui sont suggérés par l'étude de la châmie.

Je lis dans Willis que la mélancolie et la manie, bien que séparées par des signes distincts, se rapprochent cependant par l'analogie de leur nature; que la mélancolie 
peut, sous l'influence d'une exacerbation, dégénérer en 
fureur; que la fureur, en s'éteignant, peut être remplacée 
par un délire méticuleux. Pour rendre son idée plus seusible, Willis compare les mélancoliques et les maniaques à 
une substance qui a pris feu, qui peut donner uniquement 
de la fumée ou de la famme, mais où un jet de flamme 
succède souvent à la famée, et un jet de famée à la 
flamme.

La manie se fait remarquer par la persistance du délire; elle est exempte de fièvre. L'imagination des maniaques est assaillie par un flox d'idées; le travail de la pensée persiste souvent jour et ouit; on acquiert l'assurance qu'il en est ainsi parce qu'on entend continuellement ces aliénés parler, crier, pousser des vociférations; leurs conceptions péchant pur un défant complet de cohérence, ils ont des sensations fansses ou jugent mal des qualités des objets; ils ne respirent que l'audace et sont enclins à la fureur;

La manie peut se déclarer à la suite d'une violente frayeur, à la suite d'une indignation violente provoquée par une insulte, à la suite d'une déception amoureuse, d'un remords de conscience. L'excès de l'ambition, de l'orgueil, des prétentions exagérées suffisent pour donner naissance à cet état maladif.

Ceux qui sont issus de parens aliénés doivent surtout craindre cette affection. Sur plusieurs d'entre enx, l'équilibre de la raison ne se dérange que vers la trentième ou la quarantième année; mais à cette période de la vie ils out à redouter l'explosion du délire maniaque. On peut supposer qu'alors les germes de la maladie sont assex mûrs pour se développer. Si ces germes s'épuisent, le trouble de la raison cesse. Le délire n'est qu'intermittent, si de nouveaux germes arrivent encore plus tard à maturité, car le malade est atteint de nouveau. Le délire reste continu si l'abondance des germes morbides est inépuisable.

Le principe morbide qui doit donner lieu à la manifestation de la manie peut s'engendrer, dans l'organisme, sous l'influence d'une mauvaise alimentation, d'une suppression menstruelle, de la suppression du flux hémorrhoïdal, d'un mouvement fébrile. Cela arrive de préférence sur les hommes naturellement emportés, dont les traits sont habituellement durs et comme menaçans.

Certains fermens, tels que le virus des animaux enragés, tels que le suc de l'aconit, excitent la manie, en se mélant au sang ou au suc nerveux.

Willis, comme tous ses prédécesseurs, définit la mélancolle un état de délire, sans fièvre ni fureur, accompagné de tristesse et de crainte. Le cerveau et le cœur lui sembleut simultanément affectés dans cette espèce d'aliénation. Il déclare que le cerveau on ses esprits animaux sont viciés, parce qu'il place dans l'encéphale le siège du raisonnement. Il pense que le cœur est lésé parce qu'il lui semble rationnel de placer dans ce dernier organe le siège de la pusillaminité et des affections tristes.

Il fait observer qu'on a composé déjà bien des volumes sur la mélancolie, et qu'il en faudrait multiplier le nombre presque à l'infini pour décrire seulement ses principales mances. L'antiquité, dit-il, dont ou connaît le goût pour le merveilleux, s'est complu à inventer une multitude d'histoires de transformations d'hommes en animaux; les mélancoliques se sont empressés de prendre ces fables au sérieux, et de soutenir qu'ils avaient eux-mêmes subi diftérentes métamorphoses. Hen est qui se croient chongés en chiens on en loups, qui aboient, hurlent et s'appliquent à imiter les habitudes des loups ou des chiens. Quelques-uns se croient morts et demandent qu'on s'occupe de leurs funétailles; d'autres croient avoir un corps de verre et prennent les plus grandes précautions pour éviter le choc des objets extérieurs. Mais, ou les mélancoliques passent en revue toutes sortes d'idées déraisonnables, ou ils concentrent leur attention sur un objet exclusif; ce qui permet de diviser la mélancolie en générale et en partielle.

Les mélancoliques dont le délire offre le plus d'étendue présentent cependant, en général, cette particularité que l'activité de leur pensée ne se ralentit presque jamais, et qu'ils sont plutôt préoccupés de choses insignifiantes que de celles qui leur offrent un intérêt réel ; qu'ils sont constamment disposés à voir les choses sous un jour défavorable, à s'exagérer les difficultés de leur position, à se créer des embarras qui n'existent réellement pas, enfin à se faire des monstres de tout. On dirait que, sur ces mélancoliques. l'état de maladie et d'altération où se trouvent l'encéphale et les esprits animaux, agit sur les impressions qu'ils transmettent à l'ame, comme les verres amplifians agissent sur les rayons lumineux, et que ces malades , ainsi que les personnes qui regardent un objet à travers certains instrumens d'optique, ne peuvent voir les images que sons des proportions gigantesques et effrayantes. Or les impressions qui porviennent à l'ame sous un aspect pareil y laissent des traces difficiles à effacer.

La mélancolie est dite partielle quand le délire s'exerce

sur un objet déterminé ou sur une série d'objets dont il est presque impossible aux malades de détacher leur pensée, sur lesquels ils concentrent toute l'activité de leur 
esprit, dont ils font dépendre les affections de l'ame, et 
dont la contemplation incessante ne leur cause que de la 
tristesse et de l'auxiété. Nou senlement ils émettent les idées 
les plus absurdes et les plus étranges au sujet de l'objet qui 
les préoccupe particulièrement, mais leur délire s'étend 
encore à une foule d'objets accessoires et qui n'ont avec 
le chef principal qu'un rapport éloigné. Ou peut dire que 
dans cette affection l'ame corporelle a sobi des modifications qui l'empéchent de se comporter soit vis à vis du 
reste de l'organisme soit vis à vis de l'ame spirituelle, soit 
vis à vis d'elle-même comme elle le faisait dans l'état de 
nanté, avant d'avoir subi une pareille métamorphose.

Les circonstances et les causes qui influent sur la production du délire mélancolique limité sont très variables, Les passions réhémentes, la crainte, la colère, le désir, la volupté, lorsque leur impression est trop longtemps soutenue, la violence des désirs, surtont des appétits sensuels, toutes les commotions morales portées à l'extrême peuvent contribuer à faire naître la mélancolie. Le poids d'un malheur présent, réel on imaginaire, l'appréhension d'un mal imminent; la perte d'un bien deut on était en possession ou que l'espérance nous faisait déjà regarder comme nôtre, tels sont les chefs principaux qui exercent le plus d'influence sur la production du délire exclusif. Dans toutes ces circonstances, l'ame corporelle, soit qu'elle se trouve tendre sur les objets du dehors, ou qu'elle soit préocenpée des impressions qui lui sont propres, devient incapable de veiller sur elle-même, de songer aux soins qu'exigent ses rapports avec l'une spirituelle et avec le corps, de vaquer à l'exercice des fonctions intellectuelles, des fonctions de relation et de conservation. On aurait trop à faire si l'on voulait peindre tous les types qui résultent de la combinaisen des phénomènes morbides observables dans ces affections; il suffit de rappeler aux personnes vouées à la pratique de la médecine que c'est principalement sur les objets qui se rapportent à l'amour, à la jalousie, à la damnation, au changement de l'homme en bête, aux biens de la fortune, à l'adversité que l'ame s'exerce dans le délire limité à un petit nombre d'objets.

La mélancolie amourense, le délire de la jalousie, le délire qui s'exerce sur les matières qui intéressent le salut, sont fidéloment décrits par Willis: una c'est principalement lorsqu'il disserte sur l'état des esprits animaux, sur leur nature, sur leur analogie ou leur peu de ressemblance avec tels ou tels agens spiritueux ou chimiques, sur la part d'influence que le chyle, le sang, l'atrabile, l'état du cerveau, de la rate, de l'utérus, de tout l'organisme, peuvent exercer sur la composition de ces esprits, qu'on est tenté d'admirer la fécondité d'esprit de Willis. Je ne puis dire combien d'observations, de vues fines se mélent partout aux idées théoriques de cet auteur; ses réflexions n'out pu être émises, pour la plupart, que par un observateur très exercé, et liabitué à procéder en tout avec méthode.

Willis estime que la mélancolie peut être distinguée en corporelle et en humorale, suivant qu'elle provient de l'état des centres de l'innervation ou de l'état du sang. On doit considérer si elle influe de préférence sur les déterminations, sur les appétits sensuels, sur les passions, sur le caractère; si elle a pour sujet la magic, les choses sacrées, les intérêts humains; si l'amour, la jalousie, la religion fixent surtous l'attention des malades. Il croit que la mélancolie peut varier dans son mode d'expression, s'accompagner d'hébétude, d'une proponsion plus ou moins grande à la tristesse ou à la fureur, suivant la nature des sels ou des substances qui se trouvent mélés à la composition du sang des mélancoliques, et que si le délire est intermittent, continu, s'il est suspendu pendant plusieurs jours, quelques mois, plusieurs années, et sujet ensuite à reparaître, cela peut encore être attribué à la manière dont se comportent, suivant la diversité des circonstances, les agens nuisibles qui contribuent à vicier la masse du sang.

En général, ou n'a rien à craindre pour les jours des mélancoliques; mais il n'est pas facile de calculer ou juste l'issue probable d'une semblable maladie. Quelques sujets demeurent incurables; d'autres ne se rétablissent qu'à la longue; plusieurs sont rendus à la raison dans un court délai.

La mélancolie qui reconnaît pour cause une influence unique, le choc subit d'une violente passion, par exemple, doit inspirer bien moins de crainte que celle qui s'est déclarée d'une manière progressive, et après une longue incubation. Il suffit souvent, dans le premier cas de délire, de faire cesser la cause morale, en supposant qu'elle ne disparaisse pas spontanément, pour obtenir le rétablissement de la raisou; dans le second exemple, au contraîre, si la masse du sang, si les esprits animoux s'éloignent de leur composition naturelle, si déjà la structure du cerveau a subi elle-même quelques ficheuses modifications, il est à craindre que le succès du traitement ne se fasse longtemps désirer.

La mélancolie, à la lougue, peut dégénérer en démeuce; elle peut être remplacée par la manie, se compliquer de convulsions, de paralysie, d'apopiexie, se terminer par une mort violente.

Les chances de guérison sont peu nombreuses ou nulles quand cette maladie est très ancienne, qu'elle a résisté à une médication variée, et à l'emploi d'un grand nombre de remèdes. Geux-là ne sont pas dans des conditions beaucoup plus propices au rétablissement dont la maladie semble être purement dans l'imagination, qui se saturent de drogués et trouvent n'en avoir jamais assez à leur disposition.

Le traitement du délire mélancolique n'est pas seulement long et difficile, mais il est très compliqué parce que le médecin est obligé de tenir compte de l'influence des causes éloignées, des causes récentes, des causes recidentelles, de la variation qui survient d'un jour à l'autre dans l'expression des phénomènes morbides; et de régler, de modifier ses prescriptions, suivant la nature des indications primitives ou suivant les indications imprévues qui captivent son attention, etc. L'état des benêts, la stupidité ou morosie, provient de l'absence du jugement et d'un manque d'intelligence.

On pourrait se persuader que l'ame raisonnable est surtout en défaut, dans cet état maladif; mais c'est eneore dans l'encéphale qu'il en faut placer la cause, attendu que cette sorte d'éclipse des facultés de l'ame tient à un vice de l'imaginative et de la mémoire, et que ces deux facultés dépendent directement du cérveau.

La mémoire a son siége dans la substance corticale du cerveau, l'imaginative dans le corps calleux et dans la substance blanche : les esprits animaux jouent un rôle nécessaire dans l'accomplissement des fonctions de la mémoire et de l'imagination; c'est donc dans les esprits animaux ou dans les fibres cérébrales, ou à la fois dans ces fibres et dans les esprits animaux, qu'il faut chercher le vice qui cause la faiblesse de l'esprit, le défaut d'intelligence, la stupidité, et enfin la nuilité des facultés intellectuelles on l'idiotie.

Les esprits animanx peuvent être altérés de différentes manières; ils peuvent ensuite entraîner l'altération des parties solides; mais le désordre peut commencer aussi par la substance cérébrale et se communiques ensuite aux esprits animaux.

Le volume et la forme du cerveau peuvent influer sur le moral et sur l'intellect; ou dit proverbialement que les petites et les grosses têtes annoncent la bêtise; il n'en est pus toujours ainsi; mais il est certain que la sécrétion des esprits animaux est moins aboudante dans un cerveau étroit, et que souvent un cerveau trop étendu pêche par sa structure, et qu'il ne comporte pas une grande pécétration d'esprit.

Un cerveau bien conformé doit être symétrique et bombé...Un cerveau déprimé, ou trop pointu, ou mai conformé d'ailleurs, ne peut manquer de compromettre l'exercice fouctionnel; on peut le comparer à une glace mal dressée, et supposer qu'il reçoit mal les images et qu'il ne les reuvoie pas à l'ame sous leur véritable aspect.

Le cerveau a besoin, pour bien accomplir ses fonctions, d'un certain degré de fraîcheur, d'humidité, de chaleur, de sécheresse, de consistance, pour que les esprits animans puissent agir dans son intérieur comme ils le deivent faire. On pent supposer que sur les stupides l'organe encéphalique peche par des qualités froèles, par un excès de consistance, d'humidité, par la nature gressière de sa substance, etc. Les qualités de l'air, l'influence du climat, paraissent concourir, dans certaines localités, à éterniser la stopidité. On dit vulgairement qu'il suffit d'avoir vu le jour en Béotie pour être imbécile.

Le cerveau est criblé de tubes, de filières qui servent à la circulation des esprits animaux; s'ils s'oblitèrent, s'ils sont trop étroits, trop larges, inégaux dans leur calibre, fanssés dans leur direction, etc., la circulation des esprits en souffrira et par suite le travail de l'intellect en ressentira le contre-coup.

La stupidité date quelquefois du moment de la naissance; dans ce cas, elle est ou héréditaire ou accidentelle. Elle peut être considérée comme héréditaire lorsqu'un benét donne le jour à un pauvre d'esprit; elle passe pour accidentelle lorsqu'un homme renommé pour son esprit et pour sa sapesse procrée un fils complétement imbécile. Il arrive souvent que des parens usés par l'intempérance, la luxure, les excès de la débauche, énervent leur constitution, et que les enfans qui en maissent sont tous faibles et valétudinaires, De même les pères trop jeunes, trop caducs, les ivrognes, les individus mous et efféminés, ne sont pas propres à engendrer des enfans remarquables par leur génie. Les paralytiques, les épileptiques, les personnes qui ont éprouvé des accès de carus, des convulsions, des maladies cérébrales graves, courent le risque de transmettre à leurs descendans des facultés intellectuelles incomnètes,

On voit des enfans dont les facultés intellectuelles se sont manifestées d'abord par un éclat rare, tomber vers l'époque de la puberté dans une sorte d'hébétude; il est au contraire des enfans dont on ne peut rien tirer et qui, au moment de l'adolescence, se distinguent tout d'un coup par une rare portée d'intelligence. On peut donc espérer quelquefois qu'un enfant dont l'esprit est borné acquerra plus tard des facultés presque ordinaires. Les coups appliqués sur la tête, les chutes qui ont lieu sur cette même partie portent souvent atteinte à l'exercice intellectuel. Des hommes versés dans la culture des lettres, renommés par la solidité de leur jugement, sont souvent restés stupides à la suite d'accidens qui avaient déterminé l'ébranlement du cerveau.

L'abus des liqueurs enivrantes, l'usage habituel des préparations opiacées, tendent à produire l'affaiblissement de la raison, surtout si l'ivresse est poussée au point d'entrainer un sommeil maladif.

On a vu une terreur panique, un chagrin subit entraîner l'abolition des facultés de l'intellect, mettre les malades hors d'état de rendre compte de leurs sensations, de vaquer à leurs occupations habituelles.

L'épülepsie, lorsqu'elle est intense, lorsque ses accès durent longtemps, détermine promptement la stopidité. La démence précède ou suit, dans quelques circonstances, l'invasion de la paralysio.

Les sets apprennent assez facilement les choses simples, ils retiennent assez bien ce qu'ils ont appris; cependant les idées qu'ils se font des objets laissent beaucoup à désirer, parce que leur jugement est nul; leurs déductions sont en général absurdes, et leurs déterminations, leurs discours et leurs actes excitent le rire de ceux qui les observent et qui les écoutent. Les stupèdes ne possèdent ni imagination, ni mémoire, ni jugement; ils sont incapables d'apprendre, de retenir, de juger; ils ne se comportent pas seulement d'une manière sotte, mais ils offrent l'ineptie des beutes, et l'idiotisme se peint sur leurs traits et dans leurs mouvemens.

La simpidité n'a pas toujours lieu au même degré d'intensité; quelques malades sont susceptibles d'acquérir des notions sur un grand nombre de choses, d'autres n'en

350

penvent acquérir que sur un nombre de choses très limité. Quelques-uns, bien que tout à fait impropres à la culture des sciences et des lettres, se montrent assez adroits dans les arts mécaniques, d'antres ne sont bons qu'à cultiver la terre. Il en est qui possèdent juste l'intelligence nécessaire pour apprendre à se conduire et à veiller à leur propre conservation; quelques-uns, absolument idiots, u'apprennent jamais rien et se comportent presque comme des automates.

La stupidité qui date de la première enfance, qu'elle soit accidentelle ou héréditaire, guérit rarement passé la puberté. Il n'est pas sans exemple cependant que des enfans stupides et presque totalement hébétés soient parvenns, en grandissant, à développer leurs facultés intellectuelles et leurs facultés morales; ce développement n'a lieu que dans certaines limites.

La stupidité occasionnée par une violence physique, par une passion véhémente, par des atteintes répétées d'épitepsie, devient incurable après un certain temps de durée,

On a vu une fièvre imprévue guérir la stupédité, et ouvrir l'esprit de certains malades. A Cordone, le fou du roi fut pris d'une fièvre maligne; vers le milieu de cette maladie, il fit preuve d'un jugement si sain, d'une si grande perspicacité d'esprit, que toute la cour admira le changement opéré dans ses facultés intellectuelles. Cet homme se distingua ensuite pendant tout le reste de sa vie par une rare sugacité, etc., etc.

Willis s'est en quelque sorte surpassé lui-même dans son traité des maladies convulsives, où il étudie successivement : l'épilepsie, les convulsions de l'enfance, les convulsions des adultes tenant à une stimulation des racines des nerfs, à une stimulation provenant de leurs dernières ramifications, à une excitation mécanique attribuable à l'introduction d'un agent toxique dans leur épaisseur; où il étudie les phénomènes de l'hystérie, de l'hypocondrie, de l'asthme convulsif. C'est la première fois qu'on voit un névrotomiste aussi savant et aussi habile, un physiologiste doné de vues aussi étendues, s'emparer, pour alusi dire, de la stimulation, la faire voyager dans le cerveau, le cervelet, à travers le bulbe rachidien et la tige rachidienne, à travers toutes les subdivisions du système nerveux, en la faisant irradier du centre à la périphérie, et calculer ses effets sur la fibre contractile, suivant que cette puissance va stimuler soit les masses nerveuses centrales, soit les nerfs de la vie animale, soit les ramifications du grand sympathique, soit l'ensemble du système nerveux tont entier; puis reprendre ensuite cette même puissance à la périphérie de l'arbre nerveux et comme à rebours, puis la suivre successivement dans chaque nerf du mouvement, dans les merfs de chaque viscère, dans les principaux plexus du grand sympathique, chercher à apprécier ses effets locaux sur tel ou tel muscle, sur un organe déterminé, sur le canal digestif, le diaphragme, les poumons, le eaur, etc.; conduire ensuite cette incitation par la pensée jusqu'aux masses nerveuses centrales, et indiquer encore ce qui doit survenir dans l'organisme lorsque la stimulation agit sur des foyers qui offrent des embranchemens aussi étendus. On conçoit combien un pathologiste, habitué à calculer avec cette assurance l'expression des troubles fonctionnels, suivant que le mal agit actuellement sur telle ou telle portion de l'appareil nerveux, doit avoir d'avantages sur les autres médecins, lorsqu'il entreprend de préciser, au lit du malade, le point de départ d'une série d'aecidens spasmodiques. Aussi Willis a-t-il promutement fait justice de l'opinion des médecins qui assignent aux maladies de l'innervation des sièges que le raisonnement et le droit sens indiquent ne leur pas pouvoir convenir; aussi, pour citer un exemple, quand il en vient à discuter le siège des phénomènes de l'hypocondrie, de l'hystèrie, il n'est pas d'efforts de logique qu'il ne fasse pour démontrer à tout le monde que, dans ces deux états pathologiques, il est impossible que la rate, les viscères du bas-ventre ou l'utérus soient seuls affectés; qu'il n'est même pas nécessaire qu'ils soient lésés ; que c'est toujours et positivement l'appareil de l'innervation qui donne lieu aux accidens hystériques et aux prétendues vapeurs des hypocondriaques; que si, comme on n'en peut pas douter, les symptômes nerveux sont quelquefois secondaires et consécutifs, il ne suit pas de la que les instrumens de l'innervation soient étrangers à la production des troubles fouctionnels qui constituent l'essence des deux affections que nous venons de citer; que c'est dans ces instrumens qu'il faut aspérer d'en découvrir l'existence.

Willis ne parle point de la stimulation comme d'un être abstrait; il suppose l'existence d'un principe stimulant qui est porté au cerveau, à la meelle spinale, par exemple, soit par le sang, soit par le fluide nerveux, et dont la présence dans ces organes peut troubler l'équilibre fonctionnel; il admet que le liquide sérent sécrété en trop grande abondance dans les cavités cérébrales peut fuser à travers le troisième et le quatrième ventricule jusqu'au bulbe rachidien, et agir là comme un stimulant; il recueille des observations, cite le résultat de ses propres ouvertures de corps pour démontrer par l'application des sens que ses raisonnemens sont parfois confirmés par l'inspection des parties qu'il soupconne affectées. Vous lirez avec un

grand interet, parmi les histoires dont il a fait choix, l'observation d'une dame de distinction, remarquable par les qualités du cour et par l'élévation de son caractère, qui était prise, aussitôt qu'elle avait conçu, et que l'écoulement menstruel se trouvait supprimé, d'attaques hystériques redoutables, et le plus souvent elle finissait par acconcher bien avant le terme naturel de la grossesse. Cette malade, après de longues souffrances, après une série d'accidens qu'une médication habilement dirigée ne put medider, succomba brusquement pendant un violent paroxisme convulsif, ou plutôt dans la période comateuse uni succéda aux attaques de nerfs. Willis fut frappé, en ouvrant le crime de cette dame, de la rougeur des méninges, de la plénitude des vaisseaux sanguins qui rampent à la surface du cerveau, de la grande quantité de sérosité accumulée dans les plis de la pie-mire, dans le piexus choroide, dans les cavités de l'encéphale, au pourtour du bulbe rachidien, et il attribue principalement a la présence et aux qualités de ce liquide séreux le retour des paroxismes hystériques, supposant que les racines des principaux nerfs subissaient par instans une véritable stimulation, et que le principe irritant avait même pu s'insinuer jusque dans les filières des tubes nerveux. Il procéda, du reste, avec le plus grand soin à l'examen des organes contenus dans la poitrine et dans l'abdomen, et s'assura que l'utérus et ses annexes n'offraient absolument aucune trace de lésion, tandis qu'il crut distinguer une sorte d'écartement dans les feuillets du mésentère, ce qui lui fit soupeouver. que les plexus nerveux mésentériques avaient par aussi être le siège d'un travail morbide. A chaque page, Willis répète que c'est surtout l'appareil nerveux qu'il faut explocer dans les cas pubbologiques de cette nature, et que

les altérations qu'on a le plus d'intérêt à découvrir résident sur les convulsionnaires dans ce système important. Ailleurs il ruconte l'histoire d'une jeune fille qui se blessa au sein, en faisant une chute de cheval, qui eut beaucoup à souffrir de la mamelle, et qui fut atteinte de convulsions hystériques très étendues. Différeus moyens thérapeutiques, appliqués avec persévérance, le mariage et une première grossesse modifièrent d'abord la fréquence des paroxismes, et bientôt les firent complétement cesser, Willis pensa que la stimulation partie des nerfs du sein et portée. au cerveau, qu'un principe irritant qui s'était communiqué à la masse encéphalique, avaient agi sur cet organe, puis sur tous les perfs des mouvemens et des cavités splanchniques, pour faire mitre dans les muscles et dans les appareils musculeux soit des convulsions, soit des spasmes, Willis calcule avec le même soin dans toutes ses autres observations la marche probable qu'out dû suivre dans leur développement les phénomènes pathologiques (1).

Willis insiste longuement sur l'application des moyens curatifs dans les différens cas de maladies nerveuses. Il recommit que l'idiotisme véritable est au-dessus des ressources de l'art, mais il vent qu'on s'orcupe avec persévérance de l'éducation des demi-imbéciles. Il recommande aux méderins d'attacher à la personne des enfans qui ne possedent qu'une intelligence bornée, des précepteurs qui puissent soumettre leurs facultés à un exercice obligé, et mettre leurs élèves à même de retenir les closes qu'il importe le plus de ne pas ignorer. Il recommande encore aux médecins d'aliènés d'examiner s'il y a lieu d'appliquer aux petits imbéciles des cantères au bras, à la

<sup>(1)</sup> Th. Willis, etc., Opens commun, in-1", 1661. Furthelogies careles, etc., specimen, de 635 à 500.

emisso, sur la région cervicale; s'il y a lieu de les sonnettre à l'usage du café, de la bière chargée du principe aronatique de la sauge; de la muscade; de leur administrer des préparations de romarin, de marjolaine, de pouillot, de calament, d'augélique, de macis, de cannelle, de gingenlue, de cubèbe, en un mot de les exciter par des substances qui sent à la fois échauffantes et aromatiques. Si, au bout d'un certain temps, la combinaison de tous ces moyens n'a rien produit de bien, it ne donne pas le conseil d'insister indéfiniment sur leur usage.

Willis divise le traitement de la nunie en traitement moral et en traitement physique. Les émissions sanguines, les émétiques, les cathartiques, lui semblent devoir être préscrits avec une hardiesse voisine de l'audace. C'est principalement sur les iurieux que le traitement doit être poussé avec vigueur. Les saignées copieuses conviennent surtout au défaut des nécidens cérébraex ; un peut saigner no bras, à la jugulaire, au pied, ouvrir la temporale, appliquer des sangsues à l'amus. Ou peut revenir plusieurs Jois, si les forces le permettent à une évacuation sauguine. Les émétiques doivent être administrés à des doses considérables ; les substances minérales, le tartre stibié, par exemple, méritent la préférence sur les autres médicamens du même genre.

On peut parger les maniaques avec duvin ou de l'extrait d'ellébore noir; avec des fruits pulpeux qui ont été cuits avec la racine de cette même plante.

Les maniaques doivent boire abondomment, soit du petit lait dans lequel on fait infuser des fleurs de violettes ou du nymphea, soit des liquides aridulés. Le mouron rouge et le millepertuis out été considérés comme d'excellers spécifiques auvquels ou peut recourir pour combatrmounts. His

tre la manie. L'application des ventouses scarifiées, du rautère incandescent, des vésicatoires, des escarrotiques, est souvent employée avec avantage dans le traitement de la manie. La trachéotomie, l'application du trépan, l'usage des sialologues jusqu'à la salivation, l'application de différeus topiques sur le crâne ont été également recommandés par quelques médecins ; ces derniers moyens sont tous peu certains, difficiles à appliquer, et quelquefois dangereux pour la vie des malades.

Il est à remarquer que Willis ne conseille point l'emploi du bain ou des applications réfrigérantes dans le traitement de la manie. Cette omission a dû influer longtemps et d'une manière fâcheuse sur la pratique du commun des médecins. Ne peut-on pas supposer encore que l'importance qu'il attache à la fréquence et à l'abondance des saignées a dû contribuer à accréditer l'opinion qu'on ne pouvait jansais sonstraire assez de sang aux furieux, et que les médecins auxquels Pinel a adressé le reproche de produire de fréquentes démences en saignant les maniaques à outrance, se laissaient influencer, en agissant de la sorte, par l'autorité de Willis? Cette supposition me parait tout-à-fait fondée. Willis prétend aussi qu'on doit chercher à maintenir les maniaques dans les limites des convenances et du devoir, et à réprimer le tumulte de teurs actes en agissant sur leur ame par voie d'intimidation, en les entourant de gardiens dont l'aspect sulise pour les jeter dans la terreur; qu'on ne doit épargner, pour atteindre à ce but, ni les memces, ni les chaines, ni les coups, attendu que les souffrances et les tortures agissent plus ellicacrement, pour réprimer l'élau de la foreur, que les substances médicamentenses. On n'ignore pas qu'un personnage contonné ne pardonna jamais à Willis de l'avoir fait impper par des servineurs, au fort de sesaccès de manie. En songeant à tontes les violences brutales qui ont pesé sur les aliénés détenns dans les hospices jusqu'au dix-neuvième siècle, on ne pent pas s'empécher de déplorer qu'il soit venu senlement à la pensée d'un homme tel que Willis de faire battre et charger de fers des malheureux que les mauvais traitemens suffirent si souvent pour jeter dans un désespoir sauvage; mais Willis, en cherchant à agir sur le moral des aliénés par l'impression de la crainte et de la douleur, sacrifiait toute espèce de considération à l'espoir de les calmer et de les guérir (1).

Willis donne le précepte de distraire les mélancoliques. Une conversation gaie, le chant, la musique, la gymnastique, l'exercice de la chasse et de la pêche, la culture de la peinture lui paraissent propres à changer la direction des idées de ces malades. Il propose aussi d'user de ruse et de subterfuge pour donner le change à l'imagination de certains fous dont l'attention est concentrée tout entière sur une idée absurde.

Willis conseille encore, pour combattre ce genre de délire, l'emploi des saignées, les applications de saugsues, l'usage des vomitifs et des purgatifs, celui du petit lait, du bouillon de poulet, des bouillons d'herbes rafraichissantes, des eaux ferrugineuses, gazeuses, des hypnotiques et l'emploi du bain général ordinaire (2),

On a pu s'assurer, d'après l'examen que je viens de faire des principaux travaux pathologiques de Willis, que ce savant possédait déjà, il y a près de deux siècles, la plupart des connaissances que nous sommes aujourd'hui si fiers de posséder. En bien, en ee qui concerne l'action

<sup>1)</sup> Willis, Lond retain, sup. 12; De manter, p. 36, 262, 261.

7) Willis, that cup. 11, the metascoolet p. 28t of our

des esprits sur l'économie humaine, Willis se pronunce sans restriction pour l'avis des théologiens. Il ne répugne nullement à la raison de ce logicien sévère qui croit à l'existence de l'ame, à son ponvoir habituel sur l'appareil nerveux, instrument deses manifestations, d'admettre qu'elle peut être momentanément éclipsée, que les démons peuvent, en quelque sorte, en s'insinuant dans les conloirs du système nerveux, agir à sa place au moins dans certaines limites, et il professe que c'est à l'action stimulante. de ces êtres nuisibles on à celle des poisons subtils qu'ils out l'adresse d'introduire dans l'organisme que sent dues mille lésions fonctionnelles, et surtout celles que l'on note sur les véritables énergumènes. A dire vrai il fait observer qu'on n'est pas suffisamment fondé à mettre sans cesse comme on fait le démon en scène, et à faire mourir. quelque pauvre vieille suspecte de sorcellerie, chaque fois qu'un personnage doué de crédit se croit atteint d'un mal qui peut dépendre d'une cause très ordinaire; mais au total Willis consacre de nouveau, comme certain, le principe qui suppose qu'actuellement encore le corps humain peut être envahi par des esprits; or, comme les personnes qui étaient appelées à décider autrefois si une moladie était ou non naturelle croyaient voir partout les sympômes assignés par Willis aux maladies surnaturelles, pendant longtemps encore les différeus perfectionnemens qu'il avait introduits dans la pathologie da système nerveux ne remédièrent pas, comme ils l'auraient dù faire, à l'abusdes exorcismes et des poursuites injustes (1).

Eu 1679 Théophile Bonet fit paraitre le fanteux répertoire d'anatomie pathologique intituté Sepulchretou, et

<sup>11</sup> Willia, Love citato, p. 194.

qu'il devait bientôt faire suivre d'une autre publication non moins importante (1). Ces deux surrages de Bonet réunissent dans un cadre passablement méthodique tous les faits qui constituaient à cette époque le trésor de la science; il était impossible que le rapprochement de tant de matériaux et que les explications qui les accompagnent ne fissent pas naître dans l'esprit des lecteurs instruits, qui dès lors commençaient à devenir nombreux, un désir ardent d'éclaireir une multitude de questions que les efforts du raisonnement et de l'anatomie pathologique naissante ne laissaient entrevoir encore qu'à la lucur d'un jour incertain. Aussi l'impulsion communiquée de prime ahord aux esprits actifs par la lecture des travaux rassemblés par Bonet, n'a plus éprouvé de ralentissement, et, à l'heure qu'il est, nous devons beaucoup encore à cette chaleureuse influence.

Les principaux faits concernant la pathologie du système nerveux, c'est-à-dire les douleurs de tête, l'apoplexie, la léthargie, le carus, le cataphora, le coma, la catalepsie, le défaut de sommeil, la frénésie, le délire aigu, la manie, la rage, la mélancolie, l'hypocondrie, la démence, le vertige, l'épilepsie, les différentes espèces de convulsions, la paralysie, l'hydrocéphale ne remplissent pas dans le Sepul-chretau moins de seize paragraphes, et méritent pour la plupart d'être comms ou médités. Presque toujours Théophile Bonet emprente ce qu'il a à dire sur la manie, l'hypocondrie, la mélancolie, la démence, les convulsions à des pathologistes tels que l'ernel, Baillou, Sennert, Plater, Willis surtout, et dont nous avons déjà fait consaître les

<sup>(1)</sup> The Boarti. Medicine disc sepalchedom, seri existeeris practico, etc., etc. de 1710, 5 rel. ta-folio. — Medicina arphedicinastia cestaletia, une ret montrera aspecto contra armetra attable, permissió et dance asserte ayillage et contrar, etc. 2 set to della 1600. General.

idées et les travaux; rien donc ne peut nous engager à insister longuement sur l'examen et sur le contenu des œuvres de Bonet, qui représentent cépendant à elles seules toute une hibliothèque médicale.

On est fraggé, en lisant dans le Sepulchretum les observations relatives à la manie et à la mélancolie, de la grande importance que l'ou attachait anciennement aux lésions de la rate dans les maladies de l'intellect. Willis, Highmore, Glisson, Bartholin avaient cependant fait observer que l'on s'exagérait l'influence de la rate sur la production de la folie, et que vaiuement sur beaucoup d'aliénés l'on cherchaît après la mort à constater un état pathologique vers cet organe. Certaines observations citées par Bonet sembleat prouver d'un autre côté qu'il ne faut pas entièrement perdre de vue, dans certains cas de délire partiel, l'infuence sympathique qu'un dérangement de l'estomat, de la matrice ou du foie, par exemple, peuvent exercer sur l'encéphale, pour en troubler les fonctions. Un villageois soutenait qu'il portait dans l'estonne une grenouille vivante, et insistait avec tant de persévérance sur les motifs qui pouvaient donner de la vraisemblance à sa croyance, que les médecins mêmes, tout portés qu'ils étaient à le juger atteint de mélancolie, hésitaient par instans à le considérer comme sou. Citant l'époque où il s'était exposé à avaler en buyant quelques œufs de grenouilles, il assurait. de plus qu'il avait entendu à différentes reprises le coassement d'une grenouille dans son estomac; qu'il la sentait nager lorsqu'il avalait une certaine quantité d'eau; qu'elle Ini semblait au contraire tomber dans l'engourdissement lorsqu'il faisait usage à l'intérieur d'un liquide où l'eu avait fait infuser de l'ail; qu'un jour il avait rendu, avec ses déjections, une matière en tont semblable à du frai de grepouille: qu'il lui était parfois arrivé, pendant des efforts de vomissement, de la sentir remonter jusqu'à l'isthme du gosier qu'elle n'avait pu franchir à cause de son enorme volume; qu'il l'avait vingt fois pu saisir en appliquant la main sur la région épigastrique. Du reste cet bomme ne manquait pas d'appétit, dormait bien, digérait bien et paraissait, quoque maigre, jouir d'une assez bonne santé. On fit prendre à ce malade des caux salines, du mercure doux, de la rhubarbe, des préparations antimoniales; on glissa adroitement une grenouille dans sa garderobe; il resta sous l'impression de son idée fixe, et finit par succomber dans un état complet de marasme pendant le cours de l'année 1675. Le chirurgien qui procéda à la dissection du cadavre trouva dans l'estomac, non loin de la région pylorique, une tumeur grosse comme un œuf de poule, sillonnée par des vaisseaux volumineux et sur le point de s'ulcérer. Ce malheureux n'était pas positivement fou, mais son exemple mérite d'être retenu, parce qu'il prouve que certaines lésions viscérales cachées rendent parfois très difficile le diagnostic qu'on a intérêt à porter sur l'état de la raison. On remarquera sans ancum donte que ce villageois s'en laissait imposer par une fansse sensation, et que la présence d'une tumeur dans l'abdomen suffisait pour alièner, sons quelques rapports, la rectitude de son jugemént.

Une jeune fille nubile, appartenant à une famille placée dans un rang élevé, fait usage d'alimens échauffans et passe sa vie dans la mollesse. Bientôt elle s'éprend d'amour pour un jeune homme de hasse extraction, et perd le sommeil parce que ses proches s'opposent au mariage qu'elle a réré en secret. Un peu plus tard tous les signes de la nymphomonie se déclarent. Les propos et les chants sont eyniques.

les gestes dégodtans et lascifs; les efforts que l'on fait pour la contenir excitent un redoublement d'exaltation. A chaque instant elle cherche à s'échapper toute nue; les efforts de plusieurs hommes vigoureux, les liens dont on fait usage pour la doupter, pour l'empêcher de se précipiter sur les individus de l'autre sexe qu'elle provoque à l'acte vénérien, parviennent à grand' peine à la tenir fixée dans son lit. Ses nuits se passent dans l'insonnie, sa figure est brûlante et colorée; son œil ardent, sa parole érotique, son souffle fétide, sa langue séche, son pouls accéléré, son corps altéré par la fatigue. Un liquide acre et pour ainsi dire corrodant découle des organes sexuels. Cette malheureuse, douée d'une beauté rare, est snignée trente fois en dix jours, et rend enfin avec les dernières gouttes de son sang le dernier soulle de vie. Les ovaires de cette maniaque présentaient un volume considérable; ils étaient parsemés de vésionles grosses comme des pois; les dimensions du clitoris étaient pareillement extraordinaires. Notre surprise fut extrême, ajonte Bonet, à l'aspect de pareils désordres. On doit attribuer à l'action des esprits animaux embrasés par l'amour, réagissant sur le cervean, sur la matrice, sur tout l'appareil génital. l'excès d'andace et le débordement des désirs érotiques qui furent notés pendant le cours de la maladie de cette adolescente. Les filles de Milet qui se pendaient par bandes, les filles de Lyon qui se précipitaient en grand nombre dans le Rhône, étaient dévorées du même mal. Il existe, dit-on, un lac en Béotie dont les eaux prises en hoisson excitent des transports érotiques accompagnés de fureur. L'hystérie ne se manifeste pas de cette manière. Dans la nymphomanie tout ce que l'esprit a de paissance est tendu sur les objets qui rappellent les délices de l'amour charnel; ces dispositions se trahissent par de la loquacité, de la pétulance, des retours d'emportement. Souvent les hystériques sont immobiles, aphones et paraissent à peine jouir d'une respiration insensible. La nymphomanie et l'hystérie constituent donc deux affections différentes. Le siège de la nymphomanie ne peut être que dans le cerveau, sur lequel certains principes morbides vont agir. L'atérus est affecté secondairement, et il se trouve anssi influencé par des agens de mauvaise nature, etc.

Une religieuse avait éprouvé plusieurs fois dans le cours de sa vie des atteintes de nymphomanie. Un jour enfin elle fut attaquée si violemment de cette même maladie qu'on fut contraint de recourir à l'usage des chaînes pour l'empêcher d'obéir aux suggestions de son horrible délire. Mais, à force de se débattre contre ses fers, elle mourut subitement, et comme suffoquée. Son ovaire droit était presque aussi volumineux que le poing, et gonflé par une matière visquense : la trompe de Fallope correspondante était ample, calleuse et très dore (1).

Le titre de cette dernière observation indique que l'explosion du délire fut attribuée, sur cette religieuse, à l'accumulation du liquide séminal dans l'ovaire turgescent-Sans ajouter foi à la valeur d'une pareille opinion, j'ai eru devoir insister sur les faits qui prouvent combien on tenait autrefois, dans certains cas de vésanies, à constater après la mort l'état des organes qu'on supposait avoir exercé sur le vivant une réaction sur l'apporeil nerveux. Il est à remarquer que sur les trois sujets dont il vient d'être parlé tout à l'heure, l'examen des centres encéphaliques fut négligé. Pour l'ordinaire on ne tombait pas dans une omission aussi grave, surtont quand on avait affaire à un fréné-

<sup>(</sup>i) T. Boncu, Sepulsirefam, etc., i. l., p. 236, 216, 220.

tique, a un maniaque, à un dément ou à un idiot; mais r'est surtout la cavité abdominale, la rate et les viscères affectés à la digestion, qu'on s'appliquait à explorer sur les hypocondrisques. On compte dans le premier livre du Sepulchestum près de treute histoires d'hypocondrie où l'état du coryeau n'est pas relaté (1).

L'injection des vaisseaux superficiels des centres nerveux encéphaliques, la présence d'une certaine quantité de sérosité dans les ventricules cérébraux, l'injection sanguine, l'augmentation ou la diminution de consistance de la substance cérébrale; telles sont les altérations qui out été jusqu'à présent le plus souvent aperçues et notées sur les altérais.

Willis a disséqué le cadavre d'un idiot dont le cerveau se faisait remarquer par sa petitesse : les ramifications du grand sympathique étaient, sur ce sujet, d'une exiguité remarquable. Sur un jeune imbécile la pie-mère parut comme sondée aux circonvolutions; le cerveau n'avait point acquis en arrière son développement habituel et laissait le cervelet tont à fait à découvert; la glande pinéale, soit qu'elle n'eût jamais existé ou qu'elle eût été détruite, ne fut point aperçue en son lieu accontumé; un petit calcul de couleur blanchâtre fot retiré du ventricule droit; de la sérosité s'écoula des cavités moyennes des hémisphères cérébraux; toute la substance du cerveau était mollasse. - Un chevalier rempli de bravoure reçut un coup sur le crane; sa raison s'étant perdue, il finit par tomber dans une sorte d'assoupissement habituel ; lorsqu'on le retirait de cette espèce de somnolence, sa conversation n'offrait plus de suite. On trouva sur le corps calleux de ce mili-

<sup>(1)</sup> T. Bonet, Sepalekretson, etc., t. i. de la page 226 à 237.

taire une tomeur carcinomateuse, et comme charune, de la grosseur d'une pomme ordinaire; cette production, logée dans une fossette profonde baignée de liquide, agissait en comprimant le cervean et ses cavités. Les ventricules moyens étaient amples et déformés. - Un prêtre, privé de l'exercice de ses facultés intellectuelles , portait sur le corps calleux plusieurs bydatides remplies d'un liquide séreux ; sa vie s'était terminée par une sorte d'apoplexie, Sur des hydrocéphales idiots, le cerveau a été trouvé énormément dilaté, et il formait une sorte de sac rempli d'eon. - Un homme qui avait été mélancolique, pois furieux, et qui avait fini par tomber dans la démence, avait, dans une certaine profondeur, la substance corticale colorée en jaume, excessivement dure et comme friable. - Des désordres semblables, à part la teinte citrine, existaient dans le cerveau d'un marchand qu'on avait incarcéré, et sur lequel on avait successivement noté tous les signes de la mélancolie, puis de l'hébetude (1).

Bonet, comme la plupart de ses prédécesseurs et de ses contemporains, ne sépare pas la rage d'avec la manie; il a soin de noter seulement que c'est l'introduction d'un agent toxique qui cause l'invasion du délire dans les cas d'hydrophobie.

On voit avec satisfaction que les pathologistes de cette époque tenaient à explorer même le cerveau et les autres organes des animaux qui avaient présenté, ou des convulsions, ou des signes de rage, ou des symptômes de mélancolie, ou des signes de démence (2).

Les faits réunis par Bonet, dans le livre intitule : Mesticina septenteionalis, sont surtout empruntés à Donat, à

<sup>(</sup>i) T. Benett, Separcherines, de la page 253 x 261, t. L.

<sup>[2]</sup> J. Toneti, Separcherton, p. 200, 211, 243, 261, 1. 1.

Borrichius, à J. G. Greiselius, à Scultzius, à Schmid. Pour qu'ils ne perdent rien de leur intérêt, il ne faut pasles comparer aux observations de Willis ni à celles de F. Plater (4).

Baglivi, dont la carrière fut trop courte pour la science, sinon pour sa gloire, émet çà et là, dans ses œuvres pathologiques, des vues saines sur le traitement de la frénésie, de la manie et de la mélancolie (2); mais Baglivi n'a point eu la prétention d'apprefondir le traitement des affections mentales, et son travail sur le délire des prétendus terrutulés, sur lequel nous reviendrons bientôt, m'a paru surteut digne d'occuper sérieusement notre attention.

Parmi les hommes qui ont combattu dans ce siécle avec le plus de persévérance et de courage pour la cause des humières et de l'humanité, ou doit citer Frédéric Spée et Balthazar Bekker. Spée n'a rien négligé pour démontrer le vice de la justice criminelle de son temps. Bekker a tout mis en œuvre pour prouver l'absurdité et la cruanté des condamnations auxquelles étaient journeilement et partout exposés les monomaniques (3).

<sup>(1)</sup> T. Bourti, Medicina reptentivishalis, etc., t. 1, p. 188 et pair,

<sup>(2)</sup> G. Bagtiri, Opera remain, etc., in-ir, 1762, p. 46, 62, 221, 165, 265 ri

<sup>(3)</sup> Spec, Cambie eriminatis, sea de processibar contrá segra, esé magnifrates Germania; etc., sam nom d'anteur, 1631. — Bottle, Betker, Le monde enchanté, etc., quatre volumes, in-16. Amiteráen. 1604.

## CHAPITRE SECOND:

PARTS DONT L'ESTEMPRÉGATION À ÉTÉ MAI SAISIE PENDANT LE COURS DE DIX-SEPTIÉME SIÈCLE.

## SL

Jess Grenier, promiser comme lecondrope et remon emartier, est emidami-A une juisen perpetuelle (1)

## 1603

Le parlement de Bordeaux fut saisi, en 1603, d'une importante affaire de lycanthropie.

- Le juge ordinaire de la Chastellenie et Baronnie de la Roche-Chalais estant adverti par le procureur d'office qu'il avoit esté veu n'aguières une beste sauvage au village de Paulot, paroisse de l'Esparon, qui sembloit un loup et s'estoit jetée de plein jour sur une jeune fille appelée Marguerite Poirier,
- Et, qu'en ce même village, un jeune garçon de treize à quatorze uns, serviteur de Pierre Combaut, ac jactoit que c'estoit luy qui s'estoit jetté sur la dicte Marguerite, tranformé en loup, et qu'il l'eust mangée si elle ne se fut deffendue avec un baston, tout ainsi qu'il avoit mangé, disoit-il, deux ou trois enfans ou filles;
- Il informe le 29 mai... L'information est composée sculement de trois témoins...

Delusers, Zeiticon de l'inconstante des manuels anges, etc., in-fr-Pure, 1813, p. 255.

- Marguerite Poirier, âgée de treize ans, dit qu'elle avoit accoustumé degarder le bestailavre ce jeune garçon, nommé Jean Grenier, auquel elle a ony dire fort souvent qu'il devenoit loup quand il vouloit, qu'il avoit prins et tué des chiens, en avoit mangé quelque morceau d'un et beu du sang; mais qu'il n'estoit pas bon comme celui des jeunes enfans et filles; et qu'il n'y avoit pas longtemps qu'il avoit prins un enfant, en avoit mangé deux morceaux et jecté le reste à un autre loup qui estoit près de lui et depuis encore une fille qu'il avoit mangée sanf les bras et les épaules.
- « Qu'un jour, gardant son bestail, une beste sauvage se jetta sur clie et la print par sa robe à belles deuts, sur le devant de la hanche du côté droit, et la luy déchira; laquelle beste elle trappa sur l'échine d'un baston; la dicte beste étant plus grosse et plus courte qu'un loup, le poil roux, unequèue courte; laquelle beste, après le coup, s'esloigna d'elle environ dix ou douze pas, s'assit sur le derrière comme fait un chien, l'avisant d'un regard furieux qui fut rause qu'elle s'enfuit; que cette beste a la teste plus petite qu'un loup…
- a Jeanne Gaboriant, âgée de dix-buit ans, dict qu'un jour gardant le bestail elle et d'autres filles, arriva Jean Grenier qui demanda laquelle estoit la plus belle bergère. La déposante buy demanda pourquoy? Parce, dit-il, que je me veux marier avec elle; si bien que si c'est vous, je me veux marier avec vous. Elle luy demanda qui estoit son père? C'est un prestre, dit-il. Et sur ce qu'elle luy dit qu'il estoit fort noir, il répondit qu'il n'y avoit pas longtemps qu'il estoit ainsi. Elle répliqua, s'il estoit ainsi veuv noir de froid ou pour s'estre bruslé? Il répondit que c'estoit à cause d'une peau de loup qu'il portoit. Elle luy demanda qui lui avoit haillé cette peau! Il répondit que c'estoit

Pierre Labourant. Et quel bomme est-ce, disoit la bergère? Un homme, dit-il, qui portoit dans sa maison une chaine de fer au col. laquelle il rongeoit; et qu'en icelle maison y avoit des personnes en des chaires qui brusloient, des autres en des licts qui flamboyoient, des autres qui foisoient rostir et mettoient des personnes en travers sur les chenets, et des autres qui étoient en une grande chaudière, et que la maison et chambre estoient fort grandes et fort neores.

· Ou'il lui avoit dict que quand il avoit sa peau de loup vestue, il se transformoit en loup et en telle autre beste qu'il vouloit : qu'il avoit tué, ainsi tranformé en loup, des chiens et leur avoit sucé le sang, mais qu'il n'estoit de bon goust, que les enfans et les filles estoient beaucoup plus plaisantes et délicates à manger, qu'il court tous les bas de la lune, le lundy, le vendredy, le samedy, une heure du jour seulement, approchant vers le soir et vers le matin; qu'ils estoient neuf qui couroyent en même temps et aux mêmes heures, tous voisins, dont il luy en nomma aucuns.

 Cette information estant décrettée de prinse de corps, il est prins, il est ouy, et par son audition il en confesse plus que les témoins n'en avoient déposé (1).

« Veici en résumé la déposition du prévenu : je me nomme Jean Grenier; mon père se nomme Pierre Grenier : il demeure à Saint-Antoine de Pizon où il exerce la profession de laboureur.

 Je l'ai quitté il y a trois mois pour mendier; j'ai été depuis lors au service de plusieurs maîtres dont j'ai gardé les troupeaux ; je loge à présent chez Combaut, au village de Paulet.

<sup>(</sup>i) Industry, Tableau de l'inconstance des pressonis suges, etc. Paix, et 1813; In-P. p. 255.

A l'âge de dix ou ouze ans, Duthillaire, notre voisin, m'a présenté à un bomme noir, au fond d'un bois, et qui se nomme M, de la Forest. Ce monsieur m'a marqué à la fesse avec une broche qu'il tenoît en main; il m'a donné, ainsi qu'à Duthillaire, de la graisse et une peau de loup. Il m'est arrivé de courir en loup.

La déposition de Marguerite Poirier est véritable; il la print, voulant la tuer et la manger, et elle lui hailla un coup de haton. Confesse toutes les violences et excez dont il est accusé, sauf qu'il dit qu'il avoit bien tué un chien blanc, mais non pas beu le sang.

Interregé quels enfans il a tués et mangés, ainsi transformé en loup, il dit: qu'une fois allant de Coutras à Saint-Anlaye, il entra dans une maison où il ne vit personne et y trouva un enfant d'un an dans le herreau, lequel il print à la gorge à belles dents, l'emporta derrière une palisse de jardin, en mangea tant qu'il voulut et bailla le reste à un loup qui étoit là prés; qu'il ne sait le nom du village.

• Que vers la paroisse St-Antoine du Pizon il se rua sur une fille qui gardoit les brebis, portant une robe noire, la tua et en mangea ce qu'il voulut, comme de l'autre, puis ballla le reste à un loup qui étoit près de lui..... Qu'il pouvoit y avoir six semaines qu'il print une fille près d'une pierrière, et l'ayant trainée dans les bruyères, il la mangea.

 Que passant la nuit à Eparon, il avoit attaqué la chienne de Millon, laquelle il eût tuée si Millon n'eût mis la main à

l'épée.

« Que quand il vent courir, il a une pean de loup sur sei, laquelle M. de la Forest lui porte quand il vent qu'il coure; puis il se frotte de certaine graisse, qu'il lui a aussi baillée, qu'il tient dans un pot, ayant premièrement ôté ses habits qu'il porte ordinairement par les chaumes et buissons. Qu'il court au bas de la lune, une heure ou deux du jour et quelquefois la unit, qu'il a couru quatre fois avec Dumillaire, mais qu'ils n'ont rien tué ensemble.

 Interrogé si son père sait qu'il court ainsi, il dit que out, qu'il l'a graissé par trois fois et aidé à vêtir sa pean de loup.....

 Grenier pere et Duthillaire sont décrétés de prise de corps. Le père du lycanthrope se laisse soul arrêter.

Sur la sellette, le lycanthrope dit que son père possède aussi lui une peau de loup et qu'il a l'habitude de courir par la plaine. Il ajoute que son père l'a quelquefois mené en course avec lui, et qu'une fois ils trouvèrent une fille qui gardait des oies, auprès du village de Grilland, laquelle ils princent, ayant une robe blanche, et l'ayant emportée dans le bled, ils la mangèrent..... Sa maratre s'est séparée, de la compagnie de son père parce qu'un jour elle vit qu'il rendoit par la garge des pieds de chien et des mains de petits cufans.

» Dit que ce monsieur qui lui a baillé la pean de loup lui a deffendu de roguer jamais l'ongle du pouce de la main ganche, qu'il avoit plus épais que les autres; que tant qu'il est en forme de loup, monsieur de la Forest ne le perd jamais de vue, et qu'il reprend la forme humaine tout aussitôt que le monsieur le perd de vue.

• Ou faict une seronde information pour savoir si pendant le temps que est accusé confesse avoir mangé des enfans, il s'en trouve pas un de mangé es villages dont il a parlé en seu audition. Les pères qui ont des enfans mangez de ce loup-garou sont ouys et lui sont confrontez.... Il se trouve que les dicts témoins et l'accusé sont entièrement conformes et pour l'excez, et pour le lieu, et pour les autres circonstancés du temps, de la forme du loup-garou, des

blessures, du secours que les parens ou antres out donné aux enfans on filles blessez, des mots qui se sont diets en criant au loup, etc.

- On ne se contenta pas de l'information, de la confession de Jean Grenier et des confrontemens; mais encore on le fit mener par tous les villages et maisons où il disoit avoir passé et commis les excez. Et comme on fit venir cet homme qui lui avoit fait licher son petit neven avec ces mots; je t'arrouterni tôm, il l'alla prendre aussitôt par le hras et lui dit que c'étoit lui qui avoit pronoucé ces paroles. Ou lui fit aussi venir Marguerite Poirier qu'il avoit attaquée et blessée; ils se recomment aussitôt, et il la choisit parmi quatre on rânq autres filles et montra ses léessures en la présence des officiers de la justice, n'étant tout à fait guérie d'une blessure faite sur la bouche et sur le menton, du côté gauche,
- « Le lycanthrope fut ou-si confronté avec son pere. Ce fils varia en beaucoup de choses; et connut-ou que la longueur de la prison et la misère l'avaient rendu tout a fait hébété. Néanmoins, après l'avoir laissé en repos, ou les accara encore ensemble. Le fils lui soutint tout re qu'il avoit dit contre lui.

Grenier, père, qui jouissait d'une réputation irréprochable, et qui n'avait jamais fait mul parler de sa personne, fut élargi jusqu'à plus ample informé.

Avant le prononcé de l'arrêt, le premier président d'Affis exposa, dans un discours brillant d'érudition et où toutes les questions relatives à la sorcellerie, à la possibilité ou à l'impossibilité de la transformation de l'homme en bête sont abordées, les raisons qui copageaient le parlement à éparguer les jours du jeune Grenier. La cour, dit-il, a ou égard à l'âge et imbécillité de cet enfant qui est si atupide et idiot que les enfanz de sept à heit uns témoignent erdinairement plus de jugement; mal nourri en toutes sortes, et si petit que sa stature n'arrivant à son âge, on le jugerait de dix ans, et elle n'a pas voulu désespèrer de son salut.... Jean Grenier est condamné à être mis et renfermé dans un des couvens de Bordeaux, pour servir ledit couvent sa vie durant; il lui est fait inhibition et deffense d'en partir à peine d'être pendu et étranglé (4).

Jean Grenier, dans les premiers temps de sa séquestration, marchaît à quatre pattes avec une grande aisance; et il lui arrivait quelquefois de manger, tout sangians, les intestins des poissons que l'on apportait au couvent des Cordeliers. Delaucre, qui eut la curiosité de l'aller voir sept ans après le jugement de l'affaire, l'examina avec soin. Jean Grenier était petit et houteux, n'osant regarder personne en face; ses yeux étaient enfoncés, hagards, égarés; ses dents longues, larges, déjetées en dehors; ses ongles noirs, longs, usés dans certaines parties. Son entendement semblait oblitéré, et Grenier ne fût pas même venn aisément a bout de comprendre des choses qui n'exigent que le seus commun pour être entendues.

L'ex-lycanthrope raconta à Delaucre qu'il avait autrefois couru parmi les champs, sons la forme d'un loup; il avoua qu'il avait encore inclination à manger de la chaîr des petits enfans, parmi lesquels les petites filles lui seraient en délices, et que s'il n'était prohibé, il en mangerait, et mieux des filles que des enfans, parce qu'elles sont plus tendres.

Il affirma que par deux fois il avait reçu, depuis qu'il était renfermé, la visite de M. de la Forest (du diable), et

<sup>(1)</sup> Delauem, novembe eité, p. 306-

qu'il l'avait chassé par des signes de croix. Il maintenait pour vraies toutes les dépositions consignées dans les procédures de son jugement, et avait voué à son père une baine implacable (1).

Le parlement, en constatant l'état d'imbécillité de Jean Grenier, se demanda si ce n'était point le diable qui avait troublé les idées de ce jenne garçon, et commis les meurtres dont Grenier assumait avec tant d'empressement lu responsabilité. Il fut résolu que Grenier s'était positivement rendu coupable de plusieurs homicides, et si ou ne lui infligea pas le supplice habituellement réservéaux loupsgaroux, ce fut uniquement parce qu'on le considérait comme hébété, « Et que les furieux, les maniacles, les fanatiques, les démoniacles, ne devoient pas être punis, pas plus que les cynanthropes et vrais lycanthropes, dont le mal constitue une espèce de folie, et que, d'après la loi, leur affliction les punit assez. . Vous voyez que si l'on fût parvenu à persuader de bonne heure aux parlemens que les sorciers n'étaient que des fanatiques déguisés, l'on eût arraché à la mort les ballucines qui tombaient de tous les côtés sous le glaive d'une justice mal entendue.

Maintenant est-il certain que Jean Grenier, lgé de treize à quatorze ans, et si peu développé qu'on lui donnerait à peine dix ans, ait tué, à lui tout seul, et sans le secours d'aucun instrument, d'aucune arme, piusieurs enfans de différens âges? Je ne puis ajouter aucune foi aux aveux de ce jeune garçon. Grenier n'était pas seulement à demi-stupide; en donnant à Delancre l'assurance que le diable lui avait apparu et parlé, depuis qu'on le tenait enfermé dans un couvent, il prouva qu'il était encore sujet à des hallucinations

<sup>(</sup>f) Delawre, sunrage cité, p. 368

de la vue et de l'oute. Or quelle confiance peut inspirer la déposition d'un patre aussi jeune, affecté d'imbécillité et sujet à des visions? Aucune.

Il ne fant qu'un instant de réflexion pour faire décider que tout est invraisemblable et absurde dans la déclaration de Jean Grenier. Cet idiot, non content d'affirmer que son voisin et son père, que huit autres habitans de sa commune se transformaient quelquefois en loups pour courir avec lui, soutient que son père a rejeté, par le vomissement, des pieds d'enfant et des membres de chien; s'il fant l'en croire, il a sontenu, lui, si petit et si faible, des luttes obstinées contre des hommes faits et robustes, et a fini par entrainer ses victimes, malgré tous les efforts des assaillans, -- Comment se fait-il que ceux-ci ne se soient point aperçus qu'ils avaient affaire à un petit misérable? Depuis quand les chiens de campagne se laissent-ils étrangler par les enfans † Comment se fait-il aussi que Jean Gronier trouvát toujours à ses côtés, aussitôt qu'il se sentait repu de chair et de sang, un loup véritable pour achever les restes de son festin! Qu'on relise la procédure qui fut mise sous les veux du parlement de Bordeaux, et l'ou n'hésitera pas à déclarer qu'il n'y a pas un mot de vrai dans la déposition de ce jeune lycanthrope. L'histoire racontée par cet imbécile est calquée sur celle du lycanthrope d'Angers et de beaucoup d'autres prétendus loups-garoux. Je ne crois pas m'éloigner de la vérité en supposant que cet enfant avait en de bonne heure la tête remplie des plus grossières peintures, qu'il avait cent fois entendu dire que certains hommes viennent à bout, grace à l'assistance du diable, de se transformer en luips ; qu'une fois qu'ils sont changés en bêtes, ils n'ont rien tant à cœur que de sucer le sang de beurs voisins et des animaux domestiques; qu'enfin il avait

fini, en devenant tralluciné et tout à fait déraisonnable, par se figurer qu'il était tombé lui-même dans tous les excès que l'on reproche aux véritables lycanthropes. Je n'oublie point que des enfans avaient péri misérablement depuis quelque temps dans les villages que fréquentait Jean Grenier; mais loin d'inférer de la que Grenier avait porté la main sur ces enfans, j'en conclus que les loups commettaient d'affreux ravages dans la contrée, et que les détails de ces acridens, qui avaient dù souvent retentir à ses oreilles, avaient pu contribuer à faire mittre dans son esprit l'idée qu'il avait lui-même dévoré plusieurs personnes. Il est tout simple, aussi, qu'il ait reconnu aux débats les hommes qui avaient cherché à mettre les loups en fuite, au moment où ces animaux avaient porté la désolation dans les hameaux ; tous les villageois se connaissent sur les campagnes, et Grenier avait bien certainement entendu citer les noms des individus qui s'étaient efforcés de ravir leur proie aux loups. Voilà ce que le parlement u'a pas senti, persuadé qu'il était que le diable pouvait centupier les forces de Grenier, et l'assister au besoin pour commettre les actes les plus sanguinaires.

Jean Grenier succomba dans le couvent des Cordeliers dans le cours de sa vingtième année (1).

C. BL

Une frame hallacuste a'imagine establider after un incube; condomnation a mort.

1605.

Vers le milieu de cette année, le parlement de Paris

<sup>1)</sup> Delaum, owneye did; p. 201 et july.

procéda sons la présidence de MM. Séguier et Molé à la révision du procès d'une femme âgée, que le juge de Gueille, en Auvergne, veusit de condamner à perdre la vie sur un échafand.

Cette fennne avait avoué ce qu'on va lire dans ses premiers interrogateires:

Il y a près de six mois, une unit que je dormais à côte de mon mari, quelque chose sembla tomber sur notre lit, je m'éveillai tout effrayée. Une autre nuit, pendant que mon mari était plongé dans le sommeil, je sentis, ne dormant point, un esprit santer sur notre converture. Cet esprit chercha bientit à me persuader qu'il devait jouir de ma personne, et malgré mes refus, il s'étendit à côté de moi, se livra à des attouchemens lirencieux et me força à subir ses caresses. Fréquemment, depuis cette époque, le même incube m'est venu trouver à différentes heures de la nuit et il m'a tenu de longs discours; cependant je ne lui ai plus permis de prendre place dans notre lit. Dernierement j'ai eu recours à des aspersions d'eau bénite; l'incube n'a plus reparu, et quand on a procédé à mon arrestation, je dormais tranquille depuis à peu près huit jours.

Enquise si elle s'était confessée d'avoir couché avec un incube, elle dit qu'elle savait bien que qui couchait avec autre qu'avec son mari péchait, mais non pas que ce fit offense d'avoir accointance et affaire avec le dit esprit (1).

Le parlement dit qu'elle fera amende honorable, qu'elle sera pendue et son corps brûlé (2).

Il semble que cette femme était exempte d'hallucinations visuelles, et que le vice du toucher et de l'eule contribusit seul à entretenir les principales erreurs de jugement. Elle

(2) Mid., p. 198.

<sup>(</sup>F) Delawere, Increshible et mécreuner, etc., p. 711, 792, 710.

affirme construmment que les traits de son démon ne lui étalent point connus, mais que lors même qu'elle n'apercevait rien autour d'elle, elle sentait très bien les attouchemens que l'incube pratiquait sur son sein, puis, qu'elle l'entendait bondir sur les meubles, revenir sur son lit, et que, quelquefois alors, il faisait sentir de nouveau son contact par dessous les convertures. Cet esprit, dont la voix lui semblait piteuse, aimait, suivant elle, à disserter sur l'amour, le plaisir des sens et sur les sujets religieux. La malade ne manquait pus d'engager de longues conversations avec ce prétendu démon, et sa monomanie, comme il est facile d'en juger, était très bien caractérisée. Du moment que l'on pendait des malades dont le délire était aussi évident, on se demande jusqu'où il fallait que la folle fût portée pour que les magistrats se crussent obligés à éparguer ceux qui s'éloignaient de leurs habitudes de rai-SOUL

## \$ 10L

La demenditrie se repond dans tout le pays de Labourd, où elle atteint pasqu'ara, redont ; les prisons se remplissent de malades ; des bûthers s'altoment dans senfaule de localible. Les exclusioniques u'y cont point épargués par les tribunous.

## 1609.

Le pouvoir fut informé en 1609 que le pays de Labourd (Laburdum spidum), qui est aujourd'hui représenté surtout par notre département des Basses-Pyrénées, regorgeait de démonolitres. Les phénomènes qui caractérisent la démonomanie s'observaient dans vingt-sept paroisses; Siboure, Saint-Jean-de-Luz, Andayc, les environs de Boyonne présentaient le plus affligeant tableau. L'étude de cette maladie épidémique jette un jour important sur l'histoire de la folie passée à l'état de maladie sociale.

Il n'est pas inutile de faire connaître la physionomie de la contrée et le caractère des habitans qui vont à présent attirer notre attention. « Le Labourd, disent les écrivains d'autrefois, constitue un bailliage; par endroits il côtoie la mer et souvent son aspect est montagneux. Placé sur la lisière de trois royaumes, entre la France, l'Espagne et la Navarre, il est fourni d'une population mâle qu'on estime descendre des anciens Cantabres, et qui parie le langage des Basques.

+ C'est une côte de mer qui rend les gens rustiques, rudes et mal policés, desquels l'esprit volage est tout, ainsi que leur fortune et moyens, attaché à des cordages et banderolles mouvantes comme le vent, qui n'out autre champ que les montagnes et la mer, autres vivres et grains que du millet et du poisson, ne les mangent sous antres converts que celui du ciel , mi sur autres nappes que leurs voiles. Bref, leur contrée est si infertile qu'ils sont contraints de se jeter dans cet élément inquiet, lequel ils sont tellement accontumés de voir orageux et plein de bourrasques, qu'ils n'abhorrent et n'appréhendent rien tant que sa tranquillité et bonace, logeant toute leur bonne fortune et conduite sur les fots, qui les agitent mit et jour, qui fait que leur commerce, leur conversation et leur foi est du tout maritime ; traitant toutes choses , quand ils ont mis pied à terre, tout de même que quand ils sont sur les ondes et ondovant; toujours hatés et précipités, et gens pour qui la moindre grotesque qui leur passe devant les yeux vous courent sus et vous portent le poignard à la gorge... Ils se jettent presque tous à cet inconstant exercice de la mer, et métrisent le constant labeur et enlture de la terre; es bien que nature ait donné à tout le monde la terre pour nourrice, ils aiment mieux, légers et volages qu'ils sont, la mer orageuse que cette donce et paisible décesse Cérès....

Les anciens ont bien recomm cette rudesse de mœurs par la situation des lieux, puisqu'ils nous ont fait voir que même les villes qui sont baut et bas sont composées de mœurs tontes différentes. Qui fait que, pour voisins qu'ils soient, ils se guerroyent et s'égorgent le plus souvent. Voilà ce qu'en peut dire d'eux et de la mauvaise assiette de leur pays. Secondement, le pays est si pauvre, stérile et ingrat, et eux, hors la mer, si oisifs et si fainéans, que cette oisiveté les mêne presque tous, avant qu'ils soient vieux, à quelque espèce d'intolérable meudicité (1).

Nous verrous bientit l'imagination aventureuse des Basques se refléter dans les principales teintes de leur délire, L'àpreté de leur caractère et de leurs mours explique aussi cette férocité et cet acharnement qui rendirent souvent les dépositions des hallocinés du Labourd fonestes à leurs amis et quelquefois à leurs plus proches parens.

Je présume, sans l'oser positivement affirmer, que le voisinage de l'Espagne, pays où l'inquisition donnaît de temps à autre un grand retentissement aux affaires de sorcellerie, contribua à faire naître, ou plutôt à faire reparaître et à répandre la démonolàtrie parmi les populations du Lahourd; cette maladie avait fait autrefois de grands progrès dans la Navarre et hientôt elle s'y manifestera encore avec intensité. Il n'est donc pas nécessaire d'aller chercher au loin la cause d'un fléau qui se montrait toujours prêt à renaître parmi les zélés catholiques. Finale-

<sup>(</sup>f) P. Delance, Tableau de l'inconstance des individis dages, etc., in-le, Paris, HEA, p. 29

ment, les ministres de Henri IV pensèrent qu'il était urgent de déployer toutes les rigueurs de la justice contre les prétendus sorciers du Labourd, et au printemps de 1609 le président Espagnet partit de Bordeaux avec Delancre pour se rendre sur le terrain de l'épidémie. Ces deux conseillers avaient le titre de commissaires extraordinaires, et le droit de juger souverainement, sans appel, constituant par leur parfait accord un tribunal redoutable. Pendant quatre mois que ces juges procédérent aux fonctions de leur ministère sans désemparer, plus de cinq cents témoins, la plupart aliénés, furent par eux entendus, et plus de quatre-vingts monomaniaques examinés ou condamnés au feu.

D'après Delancre, ces mesures étaient urgentes, attendu que le diable avait poussé la hardiesse jusqu'à tenir ses assises aux portes de Bordeaux et au carrefour du palais Galien, que ce n'était plus seulement comme autrefois des hommes vulgaires, idiots et nourris dans les bruyères qui assistaient aux fêtes que donnaient les démons, mais bien encore des gens de qualité que Satan y faisait parattre voilés dans la crainte qu'on ne les reconnût et qu'on ne les dénonçût au pouvoir (1).

Ce fameux conseiller dit en parlant des démonolitres :

Ils ont trouvé le moyen de ravir les femmes d'entre les bras de leurs époux, et faisant force et violence à ce saint et sacré lien de mariage, ils ont adultéré et joui d'elles en présence de leurs maris, lesquels comme statues et spectateurs immobiles et déshonorés voyaient ravir leur bonneur sans y pouvoir mettre ordre : la femme, muette, ensevelie dans un silence forcé, invoquant en vain le se-

<sup>(1)</sup> Deliancre, our tage city, done Divertissement.

cours du mari, et l'appelant inutilement à son aide; et le mari charmé et sans aide lui-même, contraint de souffrir sa honte à yeux ouverts et à bras croisés (1), «

C'étaient des hailucinations de la vue, du toucher, des organes de la génération qui faisaient dire aux femmes qu'ou cohabitait avec elles en présence de leurs époux; c'étaient des hallucinations visuelles, les écarts d'une imagination malade qui faisaient croire aux maris que leurs femmes avaient forfait à l'honneur sous leurs yeux, sans qu'ils se pussent bouger pour venger leurs affronts. Dans l'état d'égarement où étaient plougés leur jugement et leur raison, ils se créalent bien d'autres illusions.

Danser indécemment, festiner ordement, s'accompler diabeliquement, sodomiser exécrablement, blasphémer scandaleusement, se venger insidieusement, courir après tous désirs herribles, sales et dénaturés brutalement, tenir les crapaux, és vipères, les lezards et toutes sortes de poisons précieusement, aimer un bouc puant ardemment, le caresser amourensement, s'accointer et s'accoupler avec lui horriblement et impudemment...., » tels étaient, suivant leurs propres aveux, leur bonbeur et leurs plaisirs habituels (2)!

Espagnet et Delancre jurant de livrer au diable une guerre acharuée, chaque jour amena un nouvel épisode souvent trop dramatique! Les hallucinés entendaient Boelzébuth leur crier de tenir hon, et leur dire que bientés lui-même il brûlerait les suppôts du parlement. Les deux conscillers avaient recours à la gébenne et au chevalet pour obtenir des aveux complets; les monomaniaques, excédés par la douleur, tombaient dans une sorte de ravissement

<sup>(1)</sup> Islance, currage cité, avertissement.

<sup>[2]</sup> Delancey, outency eite, evertissement, p. 13.

extatique, et s'écriaient, en recouvrant à moitié moulus la liberté de leurs membres, qu'ils avaient savouré des jouissances inénarrables, et qu'ils venaient de jouir de la présence de Satan.

Quelquefois ils cherchaient en vain à proférer des paroles, éprouvant, à la manière des hystériques, une constriction pénible du gosier. Ce phénomène pathologique était mis sur le compte du diable..... = D'avantage..... il tácha:... de faire en sorte qu'elles (les sorcières) ne pussent rien découvrir ni confesser, quand même elles en cussent été en volonté. Et de fait pous vimes oculairement que voulant dire tout ce qu'elles savoient, dès aussitôt qu'elles en avoient prononcé les premières paroles, Satan leur sautoit à la gorge et se voyoit visiblement que de la poitrine il lenr faisoit monter au gosier, quelque obstruction, comme si quelque cheville dans un tonnean se fût mise andevant du canal pour empécher de sortir la liqueur qui est audedans, et nous dirent ingénument qu'il étoit vrai que le diable leur bouchoit les organes de la parole, avec je ne sais quoi qui alloit et venoit comme une navette, descendant à l'interrogatoire, et remontant manifestement pour empécher leur réponse (1) .... •

Cependant il arrivait qu'en dépit de Satan, Dieu finissait par dénouer leur langue entre la géheune, la corde, le gibet et les plus vives flammes de l'exécution..... Alors beaucoup de démoniaques faisaient un long récit de leurs hallucinations, et on dressait vite un bûcher pour les brûler. Quelques malheureux se chargeaient parfois de crapauds, croyant que ces animaux représentaient autant de démons protecteurs; tout le monde en apercevant ces rep-

<sup>711</sup> Delimery, ourrage ethi, prelice, p. 3.

tiles éprouvait une vive indignation contre les condamnés...

« Comme l'exécuteur jeta la Sabandine sur le feu, le ToutPuissant, pour manifester l'abomination et moustrer que
vraiment elle estoit sorcière, permit que de dessus sa teste
il sortit une fourmilière de crapaux, après lesquels le
peuple se rua si fort à coups de bâten et de pierres, qu'elle
fut plus lapidée que brûlée, mais avec tout cet assaut il ne
fut pas en la puissance du peuple de faire mourir un crapaud noir, lequel triompha des fiammes, des bastons et
d'une milliasse de pierrea... et se sauva comme un démon
immortei en tel lieu qu'on ne le sut jamais trouver (1)...»

Les filles des malheureuses qui avaient péri adressaient, à ce qu'il parait, d'amers reproches au diable dont l'image se peignait si souvent à feur vue. Tu nous avais promis lui crizient-elles dans leurs lamentations, que nos mères prisonnières seraient sauvées, néanmoins les voilà réduites en condre! Alors des ballucinations de l'ouie leur faisaient croire que le diable se disculpait et que la voix de leurs mères françait encore leur oreille. « Il leur maintint effrontément (Satan) que leurs mères n'étoient ni mortes ni bruslées, ains qu'elles reposeient en quelque lieu où elles estoient beaucomp mieux à leuraise que lorsqu'elles estoient en ce monde. Et pour mieux les surprendre, il leur disoit : appelez-les et vous verrez ce qu'elles vous en diront..... Lors, ces pauvres filles abusées, chacune crioit l'une après l'autre, comme qui vent faire parler un écho, et rappeloit sa mère, lui demandant si elle éteit morte et où est-ce qu'elle étoit maintenant? Elles répondoient toutes, se faisant remarquer chaenne par leur voix, qu'elles étoient beaucoup en meilleur état et en plus de repos qu'aupara-

Debrucer, consumerable, prefere, p. 6.
 Tour, A.

vann! Elles (les filles) faisoient l'interregatoire, et Satan en faisoit la réponse, et leur brouillant là-dessus l'entendement, leur persuadoit de persister (1).....

Espagnet et Delancre crurent donner une grande preuve de fermeté et de courage en faisant dresser la potence sur l'endroit même qui leur fut désigné par des hallucinés comme une place de prédilection où le diable avait continue de trêner, dans une chaire dorée; pendant un instant ils se flattèrent presque d'avoir vainen Beelzébuth, parce que les hallucinés leur dirent qu'il avait passé plusieurs jours sans présider le sabbat; mais leur déception fut grande quand des prévenns affirmérent que Satan était de retour, qu'ils l'avaient entendu racouter qu'il renait de plaider coutre Dien, qu'il avait vaineu, et qu'il avait fait apparaître, au milieu d'une réunion nocturne, un arbre aux branches duquel on voyait suspendus les sieurs d'Amou es d'Urtuble, qui avaient provoqué la mise en accusation des démonoliètres.

Les halbucinations étalent incessantes, ne laissant presqu'aucun répit à la plupart des malades. « Nous avous trouvé, dit encore Delancre, que toutes les units, presque, i'on va au sabbut dans le Labourd, ce que je confesse être un pen extraordinaire. Mais il y en avoit une infinité qui assuroient y avoir été la nuit précédant leurs auditions, auxquelles nous vaquions tous les jours incessamment. Et parfois ils y avoient été le jour, «

La plupart des enfans, quel que fut leur âge, étaient assaillis par des hallucinations, et préoccupés par le retour des idées qui s'observent dans la démonolâtrie. Il paraît certain que c'était principalement pendant le temps du sommeil que ces petits visionnaires se sentaient emportés en l'air par des femmes métamorphosées en chattes. Quelques-uns, probablement, étaient dans une sorte de transport extatique lorsque leur cerveau devenait le siège de toutes les illusions qui empoisonnaient leur existence... • Deux mille enfans du Labourd présentés au diable au sabbat par certaines femmes qu'ils nomment par nom et

sabbat par certaines temmes qu'ils nomment par nom et prénom, dont la pluplart ont été exécutées à mort comme sorcières, et les autres en sent à la veille, soutiendroient la réalité de ce transport, sans jamais varier (1).

On rassemblait ces enfans par handes, dans les églises, où on avait soin de les tenir, autant que possible, éveillés, et de les faire garder à rue depuis le commencement jusqu'à la fin de chaque mit, dans la crainte que des diables ou les prétendus adorateurs de Satan ne les emportassent aux assemblées diaboliques. Si par malheur ils succombaient au poids du sommeil, presque tout de suite ils se trouvaient en présence des sensations les plus inconcerables.

- Catherine de Naguille, âgée de douze aus, et sa compagne, nous ont assuré qu'elles avoient été au sabbat en plein midi; même qu'elle y fut transportée étant dans l'église, parce que, ayant veillé toute la nuit avec les autres enfans, elle s'endormit dans l'église sur les once heures du matin, si bien que le diable prit cette occasion pour l'emmener (2).
- Jeanne Abadie racontoit qu'ayant veille plusieurs nuits dans l'église, avec les antres filles, faisant du jour la nuit, s'étant endormie en sa maison pendant qu'on disoit

<sup>(1)</sup> Deliantry, 1864.

T Petrorre, that , p. 62

la grande messe à Siboro, elle fut transportée au sabbat par le diable pendant qu'elle dormoit.

Cette fille âgée seulement de seice ans assurait qu'elle avait été portée au sabbat dès sa douzième année par la nommée Gratiane; que, sans avoir jamais en aucun commerce intime avec les individus de l'autre sexe, pendant qu'elle était éveillée, elle n'avait pas laissé de se prostituer plus de cent fois à des diables et à des démonolâtres qui hantaient comme elle le sabbat; elle se souvennit d'avoir été plusieurs fois transportée au banc de Terre-Neuve par sa ouerraine de sobém; il lui semblait que le voyage se faissit à travers l'atmosphère et qu'elle était entourée pendant ce long trajet d'une nuée de démonolâtres. Plusieurs de ses compagnes, dit elle, chevauchaient sur des diables et se rendaient comme elle à Terre-Neuve, pour soulever des tempètes, et dans l'intention de submerger les navires appartenant aux pêcheurs du Labourd (1).

Presque tous les jeunes sujets dont l'esprit se montrait ainsi troublé par des sensations imaginaires attestaient que les femmes qu'ils croyaient voir dans les rangs du sabbat ne se rendaient jamais à ces fêtes que chargées chacune d'un enfant, ou de plusieurs enfans; ils assuraient que quand une de ces mères adoptives venait à succomher. Satan obligeait une autre femme à transporter l'enfant menacé d'abandon partout où il lui semblait bon de réunir ses adorateurs.

Catherine d'Arréjousque, âgée de quaterze ou quiuse ans, déposa qu'elle avait coutume de veiller dans l'église au milieu de plusieurs autres enfans, filles et garçons, pour n'être pas surprise et emportée en dormant; que son

<sup>(1)</sup> Bettimer, thirt, p. 10, 72.

père, sachant que celle qui avait coutume de la mener au sabbat était exécutée à mort, lui avait fait observer qu'elle pouvait bien revenir coucher dans sa maissu; mais que dès la première muit qu'elle s'y reposu, une autre femme la vint prendre et continua ensuite à la transporter aux reunions illicites (1).

Marguerite, du village de Sare, âgée de seize à dixsept ans, rapporte qu'une femme qui l'avait attirée à elle pour la faire sorcière, et qui la meuait régulièrement au sabbat, la recommanda à une autre démonslâtre le jour où elle s'aperçut que la justice se mettait à ses trousses; qu'après le décès de la première femme, l'autre ne manqua pas de lui apparaître; et qu'à dater de ce moment, elle l'a toujours emportée sur son des dans toutes ses excursions nocturnes (2).

Marie de la Balde, âgée de vingt-huit ans, semble raisonnable depuis à peu près cinq années, mais elle a conservé le souvenir de ses anciennes illusions. Cette fille affirme que depuis dix jusqu'à vingt-trois ans elle a constamment fréquenté les assemblées diaboliques, et qu'elle y était portée par la sorcière Marissans... Elle ajoute qu'après la condamnation de cette malheureuse au feu, il lui arriva plus d'une fois de se rendre au sabbat à pied avec les sorcières de son voisinage, et que bien qu'elles n'eussent pas de montures, elles arrivaient avec la même vitesse que si elles enssent fendu l'air, emportées par des démons (3).

Un grand nombre de démonolitres se vantaient d'avoir franchi en un cliu-d'œil la distance qui séparait Saint-Jean-

<sup>(1)</sup> Delandré, mestago cité, p. 92.

<sup>(2)</sup> Bid., p. 91.

<sup>13;</sup> Pet., p. 89.

de-Luz du banc de Terre-Neuve. Il ne leur était pas possible, disaient-elles encore, d'entrer dans les navires, parce qu'ils étaient bénits; mais elles se posaient sur les mâts et sur les cordages, et de la répandaient à profusion des maléfices sur ceux qui se trouvaient à bord.

Il importait peu au diable, au dire des malades, que les sorcières fussent enfermées sous les verrous, que les enfans fussent surveillés dans le sanctuaire des églises; toujours, assuraient-lis, Satan trouvait le moyen de réunir au sabbat et les accusées et les jeunes sujets qu'il destinait à sou culte.

Marie Dindart dépose qu'elle ne laisse pas de se rendre au sabbat depuis qu'elle est prisonnière; qu'il lui suffit de frotter ses habits avec une pommade que lui apporte le diable dans sa prison, pour être aussitôt enlevée à travers l'atmosphère, qu'elle voyage chaque nuit à cheval sur un démon, et que heaucoup d'autres prévenues font le même trajet qu'elle... On l'engage à prendre son vol en présente des conseillers; elle répond qu'elle ne possède plus de pommade... On l'invite à en rapporter du prochain sabbat... elle répond que Satan se gardera bien de se prêter à une pareille expérience....

Seize témoins sont enfermés dans l'hôtel même des juges, an-dessus de l'appartement qui leur sert de chambre à concher. La Dindart fait savoir à la justice que ces témoins passent toutes les nuits au sabbat, et que ce sont les prévenues, que le diable a rendues pour un instant à la liberté, qui se chargent du soin de les y transporter. Les témoins assurent que cette malheureuse ne se trompe pas... La Dindart s'accuse d'avoir porté pour son comple trois enlans à la fois ou sabbat. Bien qu'elle foit à peine âgée de dix sept ans, elle expira par le feu.

La fille Dojartzabai, âgée de quinze ans, maintient à une autre prisonnière qui fut aussi exécutée à mort ; qu'elle l'avait menée au sabbat la nuit même qui avait précédé son confrontement. L'accusée répondit que cela était notoirement fanx, d'autant qu'elle n'était point sorcière, et que quand même elle le seruit, elle était prisonnière, attachée par les pieds à de gros fers, et qu'elle était veillée par plusieurs personnes qui ne l'avaient jamais perdue de vue; qu'elle couchait près de sa propre mère, qui ne l'avait point trouvée absente; que sa mère, tenant son transport en soupçon, la veillait et parlait à chaque instant à elle.... Dojartzabal répondit qu'il était vrai, mais qu'elle l'était veaue quérir cette nuit dans son lit en forme de chatte; que les sorcières, bien qu'elles soient prisonnières, ne laissaient pas de mener les enfans on filles tout ainsi que si elles étrient en pleine liberté; qu'à la vérité, le diable ne les peut absolument tirer de prison et arracher tout à fait des mains de la justice, mais qu'il les peut fort bien mener au sabbat, étant tontefois contraint de les ramener, qu'il se sert d'elles pour ne pas perdre sa proie; qu'il les va consoler en prison, voire qu'il s'accouple avec elles (1).

Dojartzabal continuant soutient qu'on ne peut rien intérer de ce que sa mère la veille, l'interroge et la manie à tons momens sans la trouver à dire; car Satan la voulant tirer subtilement d'auprès de sa mère, il la faisait enlever par la dite sorcière à l'accoutumé, mettant une figure qui la ressemblait du tout (parfaitement) en sa place, afin que sa mère ne la trouvât absente; que si sa mère la maniait, elle trouvait ce corps fantastique.... Puis le diable la venait instruire au sabbat de tout ce qui s'était passé pendant son

<sup>(</sup>j) Delimers, Abid., p. 99, 90.

absence, afin qu'il parût qu'eile n'avait bougé de son lit; puis le diable la ramenait avec la sorcière.....

Le sieur de Joanissena sonpçonnant sa servante d'étre sorcière, elle le niant, il se résolut de veiller toute une nuit. L'ayant attachée à sa jambe bien serrée, elle étant auprès du feu, une unit qu'elle devoit aller au sabbat, tout aussitôt qu'elle faisoit le moindre semblant de dornir, il l'éveilleit rudement. Néanmoins le diable trompa le maître, car elle lut au sabbat, confessa y avoir été, et lui en dit toutes les particularités confirmées par une infinité d'autres qui étaient allés en même temps.

Pour l'ordinaire, on se sentait emporter en dormant; pour éviter ce danger, les témoins veillaient; les accusés luttaient également contre la force du sommeil. On demandait à une prévenue si l'on pouvait être mené ou emporté au sabbat veillant.... La vérité était, dit-elle, qu'on n'allait jamais au sabbat qu'on eut dormi, mais qu'il suffisait de fermer un œil et qu'en cet instant on v était transporté....

Des démonolàtres racontent qu'an sahbat le diable prend pour l'ordinaire la forme d'un mouton, d'un bouc ou d'un homme noie.

Marie Daguerre, âgée de treize ans, et quelques antres déposent; qu'il y a une grande cruche au milieu du sabhat d'où sort le diable en forme de bouc; qu'étant sorti; il devient si grand qu'il se reud épouvantable, et que le sabhat fini, il rentre dans la cruche..... D'autres disent qu'il est comme un grand trouc d'arbre, sans bras et sans pieds, assis dans une chaire, ayant quelque forme de visage d'homme, grand, affreux..... D'autres, qu'il est comme un grand hone, ayant deux comes devant et deux en artière. Mais le commun est qu'il a seulement trois cornes et qu'il a quelqu'espère de lumière en celle du milieu, de

haquelle il a accoutumé au sabbat d'éclairer et de donner du feu et de la houière même aux soreières qui tiennent quelques chandelles allumées.... Il a au devant son membre tiré et pendant et le montre toujours long d'une condée; et une grande queue au derrière et une forme de visage audessous, duquel visage il ne profère aucune parole, mais lui sert pour donner à briser à ceux que bon lui semble, honorant certains sorciers nu certaines sorcières plus les uns que les autres (1).

Marie, âgée de dix neufans, dépose que la première fois qu'elle bui fut présentée, elle le baisa à ce visage de derrière au dessous d'une grande queue; qu'elle l'y a baisé par trois fois; qu'il avoit ce visage fait comme un museau de bouc. D'autres disent qu'il est en forme d'un grand homme vêtu ténébreusement.... tout flamboyant, le visage rouge comme un fer sortant de la fournaise. Corneille Brolic dit que lorsqu'il lui fut présenté il étoit en forme d'homme, ayant quatre cornes sur la tête et sans bras.... Jeanne dit qu'il avoit un visage devant, un visage derrière la tête, comme on peint le dieu Janus.... J'ai vu quelque procédure qui le peignoit au sabbat comme un grand lévrier noir; parfois comme un grand bœuf d'airain couché por terre (1)....

La maladie du Labourd n'était point provoquée par l'usage des végétaux somnifères ou d'une pommade narcotique; le délire se communiquait, par voie de contagion, d'un individu à l'autre. Les témoins que l'on gardait à vue ne possédaient aucun ouguent; les prévenus n'en avaient pas à leur disposition; les uns et les autres affirmaient cependant qu'ils faisaient chaque nuit des voyages aériens.

<sup>(1)</sup> Delaute, 1864, p. 17, 68.

Ch Ball, p. 68

Une prisonnière allait presque toutes les units au sabhat; je pais assurer qu'elle n'avait ni onguent, ni graisse, ai commodité d'en avoir, car elle était sous clé et seule dans une chambre. Vingt on vingt-cinq témoins qui allaient presque tous au sabbut, qui couchaient dans deux antres chambres de la même maison, n'avaient aucune pommade.... Trois témoins maintiennent à cette femme qu'elle est allée au sabbat; on leur fait observer qu'elle est prisonnière et qu'eux-mêmes se trompent et qu'ils n'ont point été transportés au sabbat, vu qu'ils étaient aussi hien qu'elle enfermés sous la clé ces muits qu'ils disaient être allés en troupe, et qu'elle n'avait en moven de reconvrer ni onguent ni graisse. Une fille continua à soutenir que la nuit précédente elle l'avait transportée en l'air, au lieu cidessus allégué.... Cristoval, âgé de seize ans, dit que quoiqu'il fût enserré comme les autres témoins, sans graisse ni onguent, il fut transporté au sabbat par la femme Marissans; qu'elle le porta si loin et si haut en l'air, qu'il n'a pu reconnsitre le lieu du sabbat. Aspicuetta dit qu'étant conché avec Cristoval, précédent témoin, il fut enlevé par un régent qui a contume de le mener au sabbat, et que la sorcière. Marissans vint au même instant enlever son compagnon; que tous quatre s'en allèrent en l'air, son régent l'ayant chargé sur sou cou et le diable leur ayant ouvert les portes et fenétres.... La Gastagnalde disait qu'étant couchée avec une fille de vingt à vingt-cinq ans, une sorrière l'avait transportée en l'air, sans être ointe ni graissée (1)...

Le trouble des sens et des idées succédait pour l'ordinaire à une vive impression de crainte. Tous les enfans qui sont menés au saldat par des sorcières déposent qu'elles

<sup>(1)</sup> Intagers, this, p. 109, 111.

teur ont passé simplement la main par le visage on sur la téte, mais ils ne disent pas qu'elles alent les mains ointes ni graissées. Tout aussitôt qu'elles leur ont ainsi passé la main, ils sont tout troublés et éperdus.... Et la unit suivante les sorcières ne faillent pas d'aller chez eux les enlever, encore qu'ils soient dans les bras de leurs pères et mères, frères ou sœurs, sans que leurs proches se poissent éveiller.... Universellement deux ou trois cents enfans disent et prouvent cela de même (1).

L'enchaînement des effets merbides est jei facile à saisir; le délire ne paraissait pas lié d'une manière immédiate à l'impression de la frayeur; mais une fois la nuit venue, dès que ces enfans étaient tombés sous l'empire du sommeil, ils subissaient le jong tyrannique des sensations et des idées qui menaçaient d'infecter depuis longtemps leurs jeunes imaginations, et pour comble de malheur il n'y avait pas moyen, après qu'ils étaient réveillés, de leur persuader qu'ils avaient uniquement sobi la fascination d'un songe. Voilà comment beaucoup d'entr'eux s'écartaient de leurs habitudes de raison.

Marie Aspilenette, âgée de dix-neuf ans, dit qu'one sorcière, lorsqu'elle voulait être transportée en l'air, s'oignait de quelqu'eau un peu épaisse et verdâtre, et s'en frottait les mains, les hanches et les genoux, et chargeait la dite Marie sur son col, ce qu'elle lui a vu faire toutes les fois qu'elle l'a transportée. Marie Naguille dit que quand sa mère la voulait mener au sabhat, le diable les veusit avertir, et avant de sortir, sa mère tiruit un pot de dedans un coffre, et s'eignait la tête de quelqu'huile ou graisse, puis la prenant sous ses aisselles, elles s'en allaient en l'air

<sup>(</sup>f) Delancre, current cité, p. 169.

au sabbat; au retour le diable se mettait devant et les ramenait en l'air (1).

Marie Aspilcuette et Marie Naguille sont en proie à toutes les illusions du délire de la sorcelierie; elles n'ont jamais possédé aucun onguent, ancun extrait suspect; leurs ballucinations ne peuvent donc pas être attribuées à l'emploi des narcotiques. Leur témoignage ne mérite aucune créance, lorsqu'elles rapportent qu'il est à leur connaissance que leurs prétendues marraines avaient à leur disposition des pommades et des sucs verdâtres; ce n'est qu'à travers le prisme de la folie qu'elles ont aperçu ces substances.

Delancre résume, dans le tableau qu'il fait du sabbat, les principales illusions, les principales idées dominantes qui se succédaient dans l'appareil nerveux des démonolàtres qu'il était appelé à interroger. On retrouve dans les procès-verbaux écrits sous la dictée des malades tons les traits qui entrent dans su peinture du sabbat dont la description n'a pu être enfantée que par des monomaniaques.

Le sabbat, écrit Delancre, ressemble à une foire où les sorciers transportés par des diables arrivent de toutes les contrées. Les uns sont réels, les autres illusoires et prestigieux. Les hommes abeutis et transformés en bêtes y perdent l'usage de la parole; les bêtes au contraire y parient et semblent avoir plus de raison que les personnes. Cent mille sujets s'y trouvent quelquefois sondainement réunis. L'ou y entend des sons d'instrumeus cousistant plus en bruit qui étourdit et étoune, qu'en harmonie qui plaise et réjouisse. Les femmes y figurent nues et échevelées, volent à travers l'atmosphère, arrivent ou

<sup>(</sup>i) Brimen, correct sid, p. 118.

partent perchées sur un bâton, sur un boue, ou sur un autre animal, portant un pauvre enfant ou deux en croupe, et ayant le diable ores au devant pour guide, ores en arrière et en queue comme un rode fouetteur. Lorsque Satan les veut transporter en l'air, il les essore et élance comme fusées bruyantes, et en la descente elles fondent en bas cent fois plus vite qu'un aigle ou un milan sur sa proie (1).

Ces furieuses courrières ne portent jamais que sinistres nouvelles; le poison est la plus précieuse deurée de ce lieu; les enfans sont bergers et gardent une bergerie de crapauds; ils tiennuent en main une gaule blanche comme celle qu'on donne aux pestiférés. Le diable, comme maître souverain, préside l'assemblée sous la forme d'un bouc puint et barbu; il s'y trouve et s'y voit quelquefois en forme d'homme monstrueux ou en tronc d'arbre, comme sout ces vieux cyprès suranués ou ces chênes chauves que la vieillesse fait commencer à sécher par la tête,

En forme d'homme, il paraît gêné, tourmenté, flamboyant comme le feu qui sort d'une fournaise ardente... Il est asis sur un trêne doré en apparence; une sorcière qu'il a débauchée et fait reine du sabbat, ornée avec pompe, portant diadéme et autres affiquets, est assise à ses côtés. Les assistans offrent une grandeur monstrueuse ou une petitesse défectueuse; leurs visages éclairés par la lucur des chandelles de poix apparaissent sombres et farouches.

A travers de faux-feux, le diable fait passer et repasser des démous et des sorciers, d'où il les tire sans douleur pour les apprivoiser à ne craindre ni les feux de la justice

<sup>(1)</sup> Delauere, shall, p. 118, 119.

humaine, ni les feux éternels de la justire divine. On offre à Beckebuth des enfans innocens, ensorcelés par de méchantes femmes; pour peu qu'ils soient rétifs à renoncer à Dieu, le diable fait apparaître des abimes ouil fait semblant de les précipiter.

L'on y voit de grandes chaudières pleines de crapands; vipères, cœurs d'enfans non baptisés, chairs de pendus et autres charognes...; des œux puantes; des pots de graisse et de poison qui se prétent et se débitent comme une marchandise précieuse... L'on y danse en long, deux à deux et des à dos; parfois en rond, le dos tourné vers le centre de la danse. Les filles et les femmes tiennent chacune un démon por la main; l'indécence des gestes feruit horreur à la plus effrontée; la composition des chansons est brutale; les termes en sont licencieux et Inbriques...

Les filles et les femmes avec lesquelles il s'accouple (le diable) sont convertes d'une mée pour cacher les exécrations et pour ôter la compassion qu'ou pourrait avoir des cris et douleurs de ces pauvres misérables... Satan, pour se moquer, fait semblant de rélébrer quelque forme de messe. Il fait paraître quelque ressemblance d'hostie, faite de quelque puante matière noire et enfumée, où il est peint en houc. Ce fanx sacrificateur a la tête en has, les pieds contre-mont et le dos ignominieusement tourné vers l'autel... L'air s'infecterait si je voulais exprimer plus au long tant d'abominables représentations (1)...

Les monomaniaques qui vont à présent intervenir, dans la procédure achéveront de faire connaître à nos lecteurs la gravité de l'épôdémie que nous cherchons à caractériser.

Bivasseau ne s'est enrôlé, dit-il, sous l'étendard du dia-

<sup>(1)</sup> Delance, Mar., p. 120, 121, 122.

ble, que pour un certain temps. Il a donné à Beelzébuth la moitié de sou pled pour conserver la faculté de revenir un jour à Dieu. Il est allé au sabbat sans adorer le démon. Les sorciers se rassemblaient environ à la minuit. Le diable choisissait les muits les plus orageuses, afin que les vents et les orages portassent plus loin et plus impétueusement les pondres mortifères. Deux diables présidaient aux sabbats. Maître Léonard, le grand diable, subregeait quelquefois à sa place un petit diable moins notable. Le diable Léonard s'est transformé en sa présence en renard; il bourdonnait une parole mal articulée; tout le monde observait alors le silence; le témoin a vu environ soixante sorcières qui dansaient, sans habits, dos à dos, trainant un grand chat attaché à la queue de leur chemise (4).

Jeanne Dibasson, agée de vingt-neufans, dit que le sabbat est un vrai paradis ; qu'en y goûte des plaisirs dont le charme ne saurait s'exprimer ; que ceux qui y vont trouvent le temps si court, à force de contentement, qu'ils n'en peuvent sortir saus un merveilleux regret, et il leur tarde infiniment qu'ils y reviennent.

La de la Raide a vu le diable approcher un fer chaud du corps des enfans; elle ignore s'il leur imprimait sa marque. Elle lui a entendu dire que la crainte de l'enfer, qu'on appréhende si fort, est une niaiserie; il donnait à entendre aux sorciers que les peines éternelles ne les tourmenteralent pas davantage que certain feu artificiel qu'il leur faisait cauteleusement allumer, et par loquel il les faisait passer et repasser sans sonffrir. Elle a vu au sabbat des prêtres, des pasteurs, curés, vicaires, confesseurs et autres gens de qualité, en si grand nombre ; tant de chefs.

<sup>(</sup>t) Delinere, (bid., p. 123, 124.

de famille, tant de maîtresses de maison, qu'elle poutait croire que c'était un honneur d'y être admis... Elle a va des sorciers écorcher des crapauds à belles dents et les piler pour faire du poison (1).

Marie Aspileuette a vu brûler sa marraine de sabhat; elle se sent guérie depuis deux ans; elle a encore l'imagination remplie des sensations qu'elle a éprouvées pendant qu'elle était dans les liens de Satan. Elle a adoré alors le diable; il avait pris la forme d'un bouc et portait un masque sous la queue; elle a gardé la bergerie des crapauds; voguant par l'air, portée par sa marraine, elle arrivait avec joie à des réunions où l'on dansait au son des violons, des trempettes, des tambourins, et où l'en faisait l'amour publiquement,

Elle a vu couper des têtes de crapands pour faire des poisons. Le poison, qui a la consistance d'onguent, est si violent que pour peu qu'on en mette sur l'habit de quel-qu'un, il meurt, on reste maléficié toute sa vie. Le poison liquide se répand à l'aide d'un vase troué en manière d'arrosoir, et il fait périr les récoltes... Les crapands séchés et rôtis, et pilés, fournissent aussi une poudre funeste pour les fruits. Les sorcières se servent encore d'une can verdatre dont elles se frottent les mains; si elles en tenchent seulement ensuite les hardes d'un individu, il est rare qu'il en revienne ou bien il est exposé à trainer une existence misérable. Il faut que les adeptes se lavent avec du contrepoison, après avoir fait usage de cette eau, autrement ils s'exposeraient eux-mêmes à périr.

La déposante a vu les sorcières partir du sabbat ; elles s'envolaient par troupes et se vantaient avec grande joie au

il) Delaure, outrage cité, p. 125.

retour qu'elles venaient d'exciter la tempête sur la mer de Terre-Neuve, et qu'elles en avaient fait doublement le voyage en deux ou trois heures, étant guidées par le diable en personne.

Elle a vu des sorcières insignés prendre différentes formes d'animaux; pendant qu'elles étaient ainsi transformées, elles ne parlaient jamais.

Elle a entendu sonner du cornet..... Une sorcière s'est vantée en sa présence d'avoir donné le mal épileptique à un chanoine de Bayonne. Le pain fait avec la pâte de millet noir, la pondre de foie d'enfant non haptisé procurent le don de la tacituruité; ceux qui mangent de ce pain ne confessent jamais rien dans leurs interrogatoires; il arrive au diable de distribuer au sabhat des morceaux de cœur; les grandes sorcières portent sur leur épaule gaurhe un démon qui a la forme d'un crapand armé de deux cornes (4),

Jeanne Bellot, âgée de vingt-quatre ans : Je suis allée au sabbat des mon bas-âge. L'ai été présentée au diable par ma première marraine ; j'y ai été portée après sa mort par une autre sorcière... Le sabbat m'a produit l'effet d'une foire côlèbre. Aucuns s'y promènent en leur propre forme ; d'autres sont transformés, ne sais pourquoi, en chiens, en chats, ânes, chevaux, pourceaux et autres animaux ; les petits enfans et filles gardent des troupeaux de crapands ; its tiement des gaules blanches.... J'ai vu faire l'apperges avec l'urine du diable. Un sorcier (que l'on a exécuté depuis) jouait du tambourin et un autre du violon. J'ai vu les sorcières déloger du sabbat et voler, l'une en l'air, l'autre monter plus haut vers le ciel. l'autre descendre vers la terre. l'autre parfois se précipiter dans de grands

<sup>(</sup>i) Beliaure, 666, p. 125, 126 Tone I.

feax, comme fusées que l'un projette ou comme éclairs. L'une arrive, l'autre part et tout à coup plusieurs partent, plusieurs arrivent, chacune rendant compte des vents et orages qu'elle à pu exciter, des navires qu'elle à fait perdre. Et souvent elles s'en vont de Siboron et de Saint-Jeande-Luz josqu'à la tête de Buch, jusqu'à Terre-Nouve, où elles visitent leurs maris, leurs pères, leurs enfans, leurs autres parens, qu'elles rapportent quelquefois au sabhat (1).

Jeannette Abadie: L'on me portait au sabbat, j'ai vu le diable sons la forme homnine; il portait de six à buit cornes sur la tête; il avait une grande queue, une double figure. Je l'ai baisé au derrière, j'ai renié tout ce qu'il y a de sacré au ciel et sur la terre. J'ai vu baptiser des enfans au sabbat. J'ai vu les sorciers se rassembler dans le cimetière de Saint-Jean-de-Luz et procèder à un baptême de crapands. Ces reptiles étaient habillés de velours noir on de velours roux; ils avaient une sonnette au cou, une autre à la patte; le parrain tenait la tête du crapand, la marraine les pieds..., J'ai vu la même femme (clie la nomure) danser au sabbat avec quatre crapands, deux sur les épanles, semblables à ceux qui avaient été haptisés, deux sur les points, non habillés, sans sonnettes ou pied ni au com....

J'ui abandonné ma virginité au diable; je redoutais l'accouplement de Salan, parce que sen membre, fait en écaille, me enusait une extrême douleur, et que sa semence me paraissait extrémement froide. Je préférais les embrassemens d'un mien parent; mais jamais hors le temps du sabbat je ne me suis prostituée à ancun homme,... J'ai ut tous les sorciers se mêler, s'accompler incestueusement...

L'avais un merveilleux plaisir à me livrer à la débauche;
mais c'est chose horrible que de subir les approches de
Beelzébuth... L'ai vu des tables dressées, somptueusement
servies; cependant on ne trouvait plus rien sous la moin
quand on voulait manger,... On dévorait cependant beaucoup d'enfant au sabbat, et j'étais présente quand on y a
dévoré l'enfant d'un lieutenant-criminel.

J'ai vu des diables sans bras préparer de grands feux, y précipiter des sorcières, les retirer sans douleur, et je les entendais affirmer que l'enfer ne causait pas plus de mal. Le grand diable s'est lui-même un jour jeté au milieu d'un brasier, en plein sabbat, et quand il a été brûlé, réduit en cendre, les sorcières se sont emparées de ses restes. En ma présence, un démon s'est métamorphosé en vermisseau.

Plusieurs prêtres (nous les verrons bientôt sur les bancs de l'accusation) ont dit devant elle la messe du sabbat. Ils étaient bigarrés de rouge et de blanc; le diable et plusieurs démons subalternes pasaient sur l'autel en guise de saints. Quand elle se veut approcher d'un crucifix, pour lui baiser les pieds, elle devient toute troublée et éperdue, ne sachant plus quelle prière elle fait, parce qu'elle voit au même instant un personnage noir et hideux, qui est au-dessous des pieds du Christ, et qui fait mine de vouloir l'empêcher de prière.

Les sorciers, dont on ne peut tirer aucun aven, soit à la torture, soit au supplire, sont marqués par le diable. Satan a percé, devant elle, avec un poincon, le pied gauche d'un prêtre; it a sucé le sang qui sortait de la blessure. On peut avoir la cerritude que ret ecclésiastique ne parlera jamais mai de ses coreligionnaires. Sonvent elle a été transportée par l'air jusqu'au bonc de Terre-Neuve; pendant ce parcours, elle se tenait à la robe de sa usurraine de sabbat, et il lui semblait qu'elle volait. Il ne fallait qu'une seconde pour faire de longs trajets; le diable leur tenait compagnie, emportant d'autres sorcières. Elle a ru des démoniaques exciter des tempêtes pour détruire les unvires.

Très souvent elle a vu des sorrières se transformer en loups, en chiens, en chats, prendre d'autres formes d'animant; il teur suffisait, pour que cette métamorphose s'opérât, de laver leurs mains avec une cau qu'elles tenaient exprès en réserve; elles reprenaient quand bou leur semblait la forme humaine (1).

Un jour de fête, elle a vu à un grand sabbat une réunion de douze mille sorciers; on tint conseil, on décida qu'il fallait être prodigne de peisons, et faire à l'humanité tout le mal possible (2).

La plupart des malades du Labourd parient avec une expression passionnée des sensations qu'ils ont été à même d'éprouver au sabbat; ils peignent en termes licencieux les abominations qui leur ont procuré un pareil enivrement; ils assurent qu'ils ont vu à ces réunions des individus appartenant à tontes les contrées de la terre; que les adorateurs du démou ne sont pas moins nombreux que les étoiles du firmament.

Beaucoup de démonolâtres jurent qu'ils sont à présent trop bien habitués à la société du diable pour redouter les prétendus tourmens de l'enfer; qu'ils sont convaincus qu'il n'y a pas de différence entre les flammes qui brûlent dans les abimes de la terre et les feux du sabbat. « Quand

<sup>(</sup>i) Belimere, ibid., p. 130, 131, 132, 133, 134.

<sup>2:</sup> Delaucre, Helf., p. 136.

les femmes sont prévenues de la justice, elles ne pleurent pas, et ne jettent une seule lurme; et même le faux martyre, soit de la torture, soit du gibet, leur est si plaisant, qu'il tarde à plusieurs qu'elles ne soient exécutées à mort, et souffrent fort joyensement qu'en leur fasse leur procès, tant il leur tarde qu'elles ne soient avec le diable; et elles ne s'impatientent de rien tant en leur prison que de ce qu'elles ne lui peuvent témoigner combien elles désirent souffrir pour lui, trouvant fort étrange qu'une chose si agréable et plaisante soit punie. Le diable, de son côté, leur donne ce contentement, cette consolation de les conduire au sabbat pendant qu'elles sont en prison (1).

Delancre et son collègue étaient persuadés, avec tons les vrais croyans, que les monomaniaques qu'ils livraient à l'exécuteur des hautes œuvres étaient compables de lésemajesté divine; ces deux conseillers eussent bien certainement exterminé toute la population du Labourd sans éprouver le moindre remords de conscience; mais enfin, quelques personnes paraissant par momens concevoir des doutes sur l'exactitude des récits qu'on entendait journel-lement débûter aux prévenus, les juges firent tous leurs efforts pour prouver aux plus indulgens que les démono-lâtres commettaient de fréquens empoisonnemens, et que les intérêts des habitans exigeaient, tout aussi impérieusement que les intérêts de la religion, qu'on purgeât promptement la terre de pareils monstres.

Plusieurs témoins, dit Delancre, maintinrent à une prévenue qu'elle faisait bouillir au sabhat la marmite des poisons; qu'elle était chargée par le démon d'écorcher les crapands et les serpeus, et qu'elle proférait, en leur con-

Delaure, chil., p. 157.

pant la tête, des blasphémes exécrables. - Dien! si je te tenals, je te comperais la tête... - Pais ayant donné le coup, elle jette les crapanés et serpens dans la chandière bouillante où ces plantes venimenses enisent.

Cette créature, qui se nomme Necato, est heureuse, selon le même magistrat, quand elle porte quelque enfint an sabbat, quand elle jette les enfans sur cet herrible boucqui préside l'assemblée. Il semble, ajoute-t-il, que la nature l'ait raturée de sou sexe pour en faire une hermsphrodite. Elle a tont à fait le visage, la parole et le maintien d'un homme, et encore bien rudo. Basanée et fomée comme un sylvain ou sauvage qui ne fréquente que les bois et les montagnes, barbue comme un satyre, les yenx. petits, enfoncés, furieux et hagards en forme de chat sauvage, affreux, étinoclans, elle consent à faire connaître l'arbre des serciers. L'écorce, la moelle, la graine de cet arhuste, bouillies avec force reptiles, servent à composer le poison le plus merveilleux. Cet arbuste, c'est le songuéu, ou l'arbre mandit dont les verges servaient à fouetter les parricides avant de les condre dans le sac et de les préripiter dans la mer... « Nous fûmes les ministres de la justice de Dieu pour punir tous ces blasphèmes, lesquels furent explés par le fen, lui faisant une fin anssi désastrense que celle de ses crapauds (1). «

La peine que prend ici Delauere, pour accumuler les charges contre cette malheurense, ne sert en définitive qu'à démontrer l'injustice de sa condamnation.

Un accusé nommé Legros dit qu'au subbat ou est tenu d'acheter du poison ; chacun en prend plus ou moins, selon qu'il est affectionné à oral faire. Il est à fort bon marché;

<sup>(8)</sup> Delaway, that p. 145

car, disent les surcières, pour un sou l'ou en a pour faire force mal; il est si violent qu'il y en a qui déposent qu'un pauvre jeune homme ayant ôlé ses sabots pour monter à une échelle, et une sercière en ayant mis un pen dans un d'ireux, il en demeura hoiteux toute la vie (1).

Avec les pondres, on fait cent mille maux.... Quand on les jette, on dit en lusque : Ceci pour les blés, ceci pour les ponmes : vous viendrez en dour et non en fruit.... La dame Chantocorena ayant obtenu permission du diable, à un subhat, de jeter des pondres sur les fruits, en répandit sur un jardin et sur un pre.... Tout mourut ensemble, l'herbe du pré et une vingtaine de moutons qui étalent dedans : mais, chose bien notable, les régions ne purent recevoir l'insection! Je ne sais si c'est que le diable les respectait parce que les anciens tenaient l'oignon anssi grand dien que (ni (2).

Rivasseau déclara que ces pondres se faisaient avec un crapaud, un lézard, un aspic et un chat écorché, et que ces animaux étaient préalablement desséchés auss la braise... Il ussure aussi qu'elles ne sont pas seulement bonnes pour empoisonner, mais qu'elles peuvent encore servir de contrepoison à ceux qui ont été maléficiés par l'attouchement des sorciers (3).

Toutes ees dépositions paraissaient aussi graves autrefois qu'elles nous paraissent ridicules et futiles aujourd'hui. On lit dans la procédure rédigée par Délancre :

On nous découvrit que le magasin (des poisons) était tenn dans quelque rocher malaisé, tout sur le bord de la mer, vers Handaye; nous y fomes en assez helle compuguie, le 19 juillet 1609, car nous ne bissions rien à fure-

<sup>[1]</sup> Detainer, Hel., p. 129.

<sup>(2)</sup> Hist., p. 139.

<sup>(3)</sup> Mint. p. 181.

ter. On lit effort de monter à la cime de ce rocher, que quelque enfant de ceux qui avaient été au sabbat, et qui y allaient toutes les milts, nous avait révélé; mais il ne fut jamais possible d'y monter, tant le précipice et la pente en étaient périlleux ; tellement, qu'on ne fit autre chose pour ce jour que donner l'alarme à ceux de Fontarable, voyant tant de chevaux et de peuple qui paraissaient sur la côte. On y retourna une seconde fois et ou trouva la place du pot marquée par son assiette, que les sorcières avaient enlevé la nuit précédente ; ce qui nous fut confirmé par tous les témoins... qui nous nommèrent la façon et les soreiers qui l'avaient emporté.... Marie, de Biarrix, nons dit aussi et déposa que Marie Bonne..., sorcière, l'avait emmenée sur un rocher, en la côte de Biarrix, et en sa présence en avait serré un autre pot, et le tenait la pour exciter les orages et faire perdre les vaisseaux qui s'arrétent ou prennent port à la vue de ladite côte.... Ne sait ce qu'elle en a fait et ne s'est pu trouver, car elle a été avec toute la paroisse pour montrer le lieu aux officiers d'icelle (1),

Ou conçoit qu'ou se sauvât d'un pays où la folie poussait, les malades à faire de pareilles dénonciations, et en la justice était administrée par des conscillers assez aveugles pour prendre au sérieux les révétations les plus absurdes. Tous ces traits servent à faire connaître la nature des idées fixes qui préocrupaient portout les individus affectés de démonolàtrie.

Deux jeunes filles de la commune de Sarc out fait devant la justice la déposition qu'on un lire: Nous avons été pendant longtemps transportées au sabbat par une sorciére qui avait commencé par nous malélicier en nous donnant à manger un mauvais morceau de pain de millet neir.... Il est positif que les démonolàtres mettent tout en œuvre pour faire le mal, qu'ils jettent des drogues à l'entrée des habitations pour nuire à ceux qui y résident; qu'ils pénètrent dans les endroits où sont les lits et qu'ils les frottent avec des graisses qui empoisonnent, tandis que ceux qui les occupent dorment sans inquiétude. Un certain jour de septembre, le diable a conduit toute la bande des démonolàtres au château du Baillif; trois sorcières qui furent le visiter dans son lit lui mirent une corde au cou; quelque temps auparavant, une misérable lui avait percé la cuisse, pendant qu'il dormait, et avait sucé son sang à son insu.

Une autre mit, les sorciers furent conduits en troupeà l'hôtel des juges. Le diable commença son entrée dans la maison par un acte dégoûtant, et accorda ses faveurs à la Sausineau sur je seuil même de la porte. Après cela le sabbut tint pendant plus de deux heures dans votre propre chambre, Delancre; mais le diable, n'osant penétrer aussi avant que les autres, se contenta de se tenir à l'entrée de l'appartement. Trois sordères notables se glissèrent jusque sons les rideaux de votre lit, avec l'intention de vous empoisonner; à différentes reprises on put les suivre des yeux, allant jusqu'à l'endroit où se tenait le diable, et s'acheminant de nouveau ensuite vers ce lit. La dame Sansinena et une autre femme qui avait été mise en jugement la veille se mirent du complot; toutefois elles finirent par déclarer que tous leurs efforts pour vous perdre n'améneraient aueun résultat.... On s'amusa alors à jeter sur la table le manteau noir du diable, et un prêtre sorcier dit une messe, tandis que la femme Sansinena s'amusait à en célébrer une autre dans la cuisine (1)....

J. Denney, dor., p. 165.

Delancre fut plus que jamais convainen du danger de son ministère; heureusement qu'il put se rassurer en entendant répéter à beaucoup de démoneiâtres que les poudres du démon n'empoisonnaient que les juges iniques.

Les juges du Labourd ne manquaient pas de faire explorer le corps des accusés, dans l'espoir de mettre en évidence les marques du démon, dans le cas où ils chercheraient à dissimuler ces prétendues marques. Ils trainnient à leur suite un chirurgien et une ancienne sercière. Le chirurgien devint bientôt merveilleusement suffisant et entendu; une verrue, une ancienne cicatrice, un seing, les moindres taches de la peau étaient pris pour des marques du diable. On se hâtait de sonder l'endroit suspect, en employant à cette opération une aiguille longue et déliée, et souvent l'acier était enfoncé à une profondeur effrayante. Lorsque l'empreinte attribuée d'abord à la griffe de Satan donnait quelque signe de sensibilité, l'épreuve était renouvelée, « Si la sorcière a une douzaine on plus de petits seings... ru son corps , on la pique partout presque aussi profondément qu'en la marque, si bien qu'elle est parfois tonte sanglante. » De leur côté les prévenues, comme on sait que cela arrive parfois aux monomaniaques, s'ècrechaient quelquefois anssi la peau; ou arguait de la qu'elles prenaient à táche de faire disparaître les marques du démon. « Le diable, suivant Delancre, leur avait appris à se gratter si outrageusement, que parfois leurs épantes sembloient des épanles de supplice, qui viennent de souffrir le fonet ou des escourgées violentes. Mais tout cela n'empéchoit pas qu'on ne découvrit visiblement la marque (1).

La plupart du temps cette découverte jugée si impor-

<sup>(1)</sup> Desages, mid. p. 600.

tante n'était que trop facile à faire, car les malades se vantaient tout haut d'avoir été marqués à un subbat ou à plusieurs sabbats.

Une jeune fille a l'œil lonche et hagard, marqué d'un caractère que l'on compare à une patte de crapaud; elle dit, ainsi que sa mère, qui fut condamnée à mort, que le diable lui a fait cette marque avec une de ses cornes (1). La soccière de Macaye, qui fut brûlée le 12 juillet 1610, avait trois marques; elle confessait qu'elle ovoit été trois fois au sabbai. Presque tous les enfans hallucinés qui étaient entendus comme témoins affirmaient que le diable leur avait imprimé sa marque, et Delancre portait à plus de trois mille le nombre des individus qui étaient marqués du sceau du diable dans le pays des Basques.

Les jeunes malades se figuraient aussi qu'on les hattait au sabbat. Cinq enfans sontinrent à une sorcière qu'elle les àvait menés la muit à la montagne de la Rhune, et qu'elle les avait fouettés jusqu'au sang. On leur fit observer que cela était impossible attendu qu'elle était incarcérée; ils persistèrent dans leur déposition, affirmant qu'elle les avait fouettés ontrageusement: D'autres témoins avalent fait le même reproche à la femme Necato et à d'autres femmes également retenues dans les prisons (2).

Quelques démonolàtres disaient, en parlant des repas du sabbat, que le diable les recevait comme assir et commensaux, et qu'il les traitait magnifiquement. Le gros des sorciers dit, tout au rebours, qu'on n'y sert que erapauds, chair de pendus, cadavres qu'on désensevelit et arrache du cimetière, chair d'enfans son baptisés, bêtes mortes de maladie (3).

<sup>1)</sup> Didmert, (N.S., p. 192, 193.

<sup>25</sup> Half /p. 183

<sup>(1)</sup> Mid. p. 198

Une sorcière avone que ces mets répugaent aux enfans, et qu'on les frappe pour les contraindre à manger. Bien mienx, pour persuader aux enfans que les convives trouvent ces repas délicieux, le diable exige des sorciers qu'ils fassent semblant de manger, de sorte que les assistans ruminent comme des bœufs, et remnent la mâchoire comme si véritablement ils mangeaient.

- Jeanne d'Abadie dit aveir vn manger plusieurs enfins baptisés et non baptisés, et entre autres un que l'on disoit fils de Maître de Lasse, duquel enfant elle avoit vu manger l'oreille à Marie Balcoin.
- Qu'on ne mange jamais un enfant entier à un sabbat fait en une seule paroisse; que l'enfant même qu'elle vit porter et couper à un sabbat de Siboro fut mis en quatre quartiers, dont l'un fut mangé à Siboro, et les autres trois furent envoyés à trois autres paroisses; que tous les enfans que l'on pout aiusi dérober, on les porte au sabbat sans baptême, et sont mis en pièces et mangès; qu'elle a vu déterrer force hommes, femmes et petits enfans ès cimétières... et leur arracher le cœur, le mettre en pièces et le servir sur les tables du sabbat pour le faire manger à ceux que le diable veut qui ne confessent jamais (1).

Ces dépositions ne méritent pas plus de confiance que les autres divagations dont nous avous rendu compte; mais elles entrainaient les plus funestes effets. On reprocha à une soccière d'avoir fait rétir une partie d'enfant; les témoins dirent qu'ils avaient vu tourner la broche... On la condamna à mort pour cela et autres maléfices (2).

Je ne répéteral pas ici tout ce que dit Delancre des danses des sorciers basques. Ces monomaniaques se faisaient illusion sur ce genre d'amusement, comme sur les

<sup>(</sup>I) Between, disk, p. 188, 199.

<sup>(2)</sup> Blad., p. 100.

antres plaisirs, dont ils prétendaient jouir dans les fêtes des démons. Délicates et douillettes que vons êtes , disait Delancre aux femmes, quel plaisir pouvez-vous prendre au sabbat, vu que vous êtes transportées en l'air avec violence et péril, que vous êtes forcées de renoucer au Sauveur, de renier vos peres et mères, pour adorer un diable hideux en forme de boue, et le baiser encore et caresser ès plus sales parties, souffrir son accouplement, avec douleur pareille à celle d'une femme qui est en mal d'enfant, garder, boiser, alaiter, écorcher et monger des crapauds, danser en arrière si salement que les yeux en devraient tomber aux plus effrontées?... Elles disaient franchement qu'elles allaient là avec une volupté admirable, un désir enragé d'y aller et d'y être, trouvant les jours trop reculés de la mit, pour faire le voyage si désiré, et le moment, ou les heures d'y aller, trop lentes, et, y étant, trop courtes pour un si agréable séjour et délicieux amusement (1). Ou n'a pas oublié que certains témoins affirmaient qu'il arrivait, aux accusés, de danser nus, d'attacher un chat noir à leur chemise, de porter des crapauds ornés de sonnettes sur les époules : mais il arrivait aussi que des femmes, accusées d'avoir dansé à la main du diable, et parfois mené la danse, niaient tout et disaient que les enfans étaient abusés, qu'ils ne sauraient imiter la danse qu'ils disaient avoir vu danser au sabbat (2); ces femmes étalent à peine écontées. Un témoin affirms, devant les juges, que le ménestrel du sabbat se tenait, en jouant de la flûte, à cheval sur le dos d'un diable transformé eu bonc ; d'autres assurérent que deux sorcières avaient franchi, d'un seul bond, la montagne de la Rhone; on crut de préférence ceux qui soutenaient l'impossible.

<sup>(1)</sup> Delance, ibid., p. 208.

<sup>(2)</sup> Abid., p. 211.

Après les festins et la danse venaient les accomplemens infâmes et mandits. Les filles et les femmes du Labourd, au lieu de taire ces damnables accomplemens, d'en rougir et d'en plenrer, fait observer Delancre, en contaient les circonstances et les traits les plus sales et les plus impudiques, avec une telle liberté et gatte qu'il semble qu'elles fissent gloire de le dire... prenant les amours de ce sale démon pour plus dignes que ceux du plus juste mari (1)... Il est certain que les filles les plus jennes s'exprimaient, en rendant compte de leurs sensations, avec un cynisme révoltant; quiconque n'a pas lu la procédure rédigée par Delancre n'a point une idée du degré de perversion ou peut atteindre l'imagination de certaines femmes allénées (2).

Les pratiques de la sodomie, tous les geures d'inceste étaient choses exigées par Satan, et accordées par toutes les sorcières. Jeanne, jeune fille de seize aus : Au sabbat l'ai vu les hommes et les femmes se méler premiscument; le diable recommandait aux assistans des accompler, de sejoindre, unissant chacun de la manière que la nature abhorre le plus, savoir : la lille au père, le lils à la mère, la sour au frère, la liffeule au parrain, la pénitente à son confesseur, sans distinction d'âge, de qualité, de parenté; des l'age de treize ans. J'ai obči aux exigences de Salan, et je me suis livrée indifférenment à toutes sortes de gens, Je n'al jamais senti aucun plaisir à ces mariages. Les parties sexuelles du diable sont faites en érailles; elles se resserrent en entrant, se relevent et piquent en sortant ; c'est pourquoi l'on cherche à fair de pareilles rencontres. Lorsque Beekeibuth connaît charnellement quelques sorcières, elles souffrent une extrème douleur; je les ai oules crier, et au sortir de l'acte je les ai vues revenir du sabbat

<sup>(1)</sup> Detauce, Mid., p. 200.

<sup>(2)</sup> Phist, p. 218, 284

toutes sanglantes. Le membre du diable, s'il était étendu, serait long environ d'une anne, mais il le tient entortillé et sinueux en forme de serpent. Souvent le diable interpose quelque nuée 'quand il vent se joindre à quelque femme ou fille; je l'al vu cependant s'accoupler avec une infinité de sorcières (elle les nomme), et cela une infinité de fois. Pour mon compte j'ai beaucoup souffert chaque tois que j'ai eu le diable pour incube(1).

Marie, dix-neuf ans: Lorsque le diable nous voulait connaître, il quittait sa forme de bouc et prenaît la figure d'un bomme:

Les mariages se faisaient en plein sabbat, devant tout le monde, suivant les caprices de chacun. Les organes sexuels du diable sont en écaille, longs de la moitié d'une nune, de médiocre grosseur, fort rudes, tortus, comme piquans et d'un rouge obseur (2).

Marie Marigrane, quinze aus. — Il semble que le manvais démon ait ses organes mi-partis, moitié de chair, moitié de fer, tout du long; plusieurs fois elle les a vus en cette forme au sahbat; outre ce, elle l'a oni dire à des femmes que Satan avait commes; toujours il tient ses organes en dehors. Il fait crier les sorcières comme femmes qui sont en mal d'enfant (3). Petri-de-Linarre dit que ce membre est fait de corne, ou pour le moins qu'il en a l'apparence; c'est pourquoi il fait tant crier les femmes (4).

Marguerite, seize aus. — Pour faire l'amour, le diable fait apparaître une manière de lit de soie; il se présente en forme d'homme ou de houe; ses parties sexuelles sont

<sup>(</sup>I) Petasere, Mid., p. 225, 228.

<sup>(2)</sup> Post. p. 225.

<sup>(5)</sup> NaL. p. 225.

<sup>10</sup> MH (9.28)

visibles pour tout le monde et en tout semblables à celles d'un cheval.... (1).

Les plus belles sorcières, disent les témoins, reçoivent le titre de reines du sabhat; par une faveur speciale le diable les tientassises auprès de lui; toutes sont douées de quelque beauté singulière; la femme Detsail fut désignée comme l'une des maîtresses préférées de Satan. Lorsqu'elle fut exécutée à mort, elle mourut si dédaigneusement que le bourreau de Bayonne, jeune et de belle forme, voulant extorquer d'elle, comme c'est la coutume, le baiser du pardon, elle ne voulut jamais profaner sa belle bouche... qui avait accoutumé d'être cellée au derrière de Satan (2).

L'imagination des filles jeunes s'égarait surtout et semblait se complaire dans la peinture de ces turpitudes érotiques; les démenolatres surannées dont les sens refroidis et la nature glacée n'exerçaient plus la même influence sur le moral, étaient bien loin, pour la plupart, d'accuser les mêmes sensations que les filles et les femmes qui se trouvaient dans la fleur de l'âge, dans l'abondance de la force et de la vie. Les juges de Bordeaux interprétaient ce fait à leur manière.

S'il y en a plusieurs qui prennent plaisir à conter l'accointance qu'elles out avec Satan, cela s'entend des filles qui n'ont en connoissance d'antre que de lui, et qui, pour être encore jounettes, ignorant le mal qu'elles fout, croient, ayant affaire à lui, avoir cohabitation avec quelque dieu, comme anciennement plusieurs vierges se prostituoient aux faux dieux.... Mais les vieilles sorcières u'ont garde de le découvrir; et au contraire, qui leur bailleroit la question la-desaus, et sur autres abominations qu'elles

<sup>(</sup>t) Delanon, skid., p. 225

<sup>(2:</sup> Bot., p. 224.

commettent avec lui, elles la souffriroient aussi constamment que si c'étoit pour une fin excellente (1)....

Après qu'on cut jugé les principales sorcières du Labourd, vint le tour des prêtres, que les témoins et les condamnés avaient eru voir parodier la messe au sabbat. Delancre fait observer qu'il aurait bien voulu, par respect pour le saint ordre de la prêtrise, pouvoir retrancher cette partie de su procédure, et qu'il lui en coûte de parier si ninistrement de gens qui ont charge d'âmes; mais, dit-il encore, si nous eussions procédé autrement que nous l'avons fait, les Basques, qui avaient été prévenus du crime de sorcellerie, auraient en raison de se plaindre de nous; d'ailleurs, l'exemple des cerlésiastiques du Labourd prouve que les serviers ne sont pas tous rustiques et idiots pulsqu'il s'en trouve même parmi les mortels qui font profession d'enseigner la parole de Dieu (2).

La déposition de Marie Choropique, qui se bouve à la juge 166 de l'ouvrage de Delancie, servira à retracer les exactères de la azalada des Bouques qui forest lagés et condensais en USE par Bouthee Delance.

<sup>(</sup>i) Delinere, disf., p. 217.

<sup>(2)</sup> Je reis, en religant l'entrage de Détracte (Tableon de l'innoutance, etc.), que la démonotibrie senti déjà fait deux apportions sérieuses dons le Labourd. Cotte mutadie y avait d'adent fait des ravoges en 1866, et, en 1516, Esquisce Belance, neutement criminal, dit exécutor, com appeil, de sa propre autorité, quantaté monomantiques de copoya en fort per de temps. La déposition de Marie Conbras. qui fait brible en 1500, nous deune une léce des cornetires de la milatie qui affects l'immination des fiasques à cette époque. Cette feature dit qu'é fatfan faire une distinction entre les grands et les peuts subboti; que les subbots pénémics g'acuient lieu que quaixe fois l'un, les jours des plus grandes filtes de l'Église, et que les subbats de tillage étaient appeles chafs. Le duble, selon entre démonstitire, no se donne mimo pas la pesas de présider ses samples étaits, il s'y fait représenter per un dénou. Le grand sabbat se tient à la fande du bour , le diable, sous to forme I've proud became nour, s'y tiend mies son une 'tirge offere, outcar de laquelle ses admitium depont d'une menère mitrale. Les serviers univent à pette assemblée montés sur des diables, et le même démen en apporte pariquelles. jusqu's quatre. On donne là un grond soin à la préparation du position ; des crués peatris, une langue de sarlar, de la cervelle d'enfant servent principalement à removing orth familia director .... (Page 125.)

· Satan ne put empêcher qu'un vieux prêtre, de fort honnète maison, ne fût déféré devant notre commission (1). + Co vicillard, qui parlait difficilement et avec lenteur, dit que le diable ne lui laissait pas la parole libre; que le démon le tourmentait surtout depuis quince ans qu'il avait voulu renoncer à la sorreilerie; qu'il était allé au sabbat, avait renoncé à la prêtrise pour prendre les ordres du diable; qu'il avait vu au sabbat différentes personnes dont il indique les noms ; que parfois le diable l'avait. décoyé de son bon seus... Ses parens affirmèrent qu'il avait perdu la raison; deux témoins soutiurent qu'il avait assisté récomment au sabhat; l'on se rendit à son domicile, ou l'on trouva une croix qui n'avait que trois côtés, comme celles des sorciers. On lui fit réitérer et signer par trois fois ses confessions, et la sentence de mort fut prononcée, Le grand âge et l'état de démence de ce pauvre euré causèrent d'abord quelque embarras aux juges; mais enfin ils décidérent que ni la vieillesse, ni la folie ne pouvaient excuser un crime aussi atroce (2)....

Comme il était nécessaire qu'un évêque dégradit les prêtres condamnés à mort, lorsqu'il fallut élever le bûcher de celui-ci, l'on éprouva queique peine, vu l'absence du sieur évêque de Bayonne; mais ce prélat écrivit lui-même au sieur évêque d'Acqs, le priant de dégrader le condamné; ce qu'il fit. Le vieux prêtre communia par trois fois et il mourut sans être violenté du diable, au supplice, comme le sont ordinairement les sorciers que Satan attaque aux derniers abois de la mort plus vigoureusement qu'en nulle autre occasion (3).

<sup>(1)</sup> Delancer, i864., p. 425.

<sup>(2)</sup> Abid., p. 436

<sup>(5)</sup> Hil. (r. 43)

« La mort de ce prêtre fit un grand éclat dans la ville de Bayonne, blen qu'il fut deffait à Ascain pour servir d'exemple. La terreur se répandit dans tout le pays, si bien que plusieurs habitans prirent la liberté et assurance de dénoncer d'autres curés. Plusieurs prêtres prirent l'esser, d'autres prirent la mer, d'autres forgèrent des voux à Notre-Dame-de-Montserrat, pour convrir, sous ce prétexte, l'ignominie de leur fuite. On voit que la licence de s'entreneuert dangereuse. Mais tant d'enfans innocens et autres témoins étrangers à la paroisse, indifférens et de toutes sortes, nous disoient ingénument avoir vu au sabhat des prêtres, que nous fûmes contraints, voyant que c'étoit eux qui gâtoient et infestoient le pays, d'en faire prendre quelques uns des plus chargés (1).

Nous en fimes prendre d'abord sept des plus notables de tout le pays; nous en trouvâmes deux de Siboro, savoir: Migalena, âgé de soixante-dix ans, et maître Pierre Bocal, âgé de vingt-sept ans, beaucoup plus chargés que les autres, bien que contre le moins compable, il n'y eust que trop de preuves (2).

Ouze témoins de Saint-Jean-de-Lux déposèrent coutre Migalena, et treixe autres témoins parlèrent aussi contre lui; vingt-sept témoins chargèrent Bocal. On disait que ces deux prêtres assistaient habituellement aux cérémonies des esprits infernaux, qu'ils avaient agréé tout ce qui se faisait en ces malheureuses cérémonies; ils furent particulièrement accusés d'avoir adoré le diable, d'avoir dit au sabbat, vers la minuit, quelque forme de messe revêtus comme prêtres, d'y avoir baillé de l'eau bénite, d'y avoir prêché, fait l'élévation de l'hostie.

<sup>(1)</sup> Detaunte, dask., p. 427

<sup>(2)</sup> Bal., p. 427.

On affirmait que Bocal avait choisi le lieu du sabbat pour dire sa première messe, qu'il avait répondu aux sorciers qui lui en témoignaient quelque surprise, qu'il désirais s'essayer pour mieux officier le jour où il paraîtrait à l'église de Siboro; que sa mère avait quêté pour îni en plein sabbat, que sa sœur était sorcière. Bocai garda pendant tout son procès un silence rempli de dignité. Migaleus ne répondit à aucune des questions qui lui furent posées. Migaleus et Bocal furent condamnés à mort (1).

Le sieur évêque de Bayonne voulut bien encore se prêter à leur dégradation qui eut lieu dans l'église de Notre-Dame; au moment de l'exécution le vieux Migalena perdit la tête, et dans le trouble de sa frayeur il lui devint impossible de réciter une prière avec suite, quelque courte qu'elle fût.

Le procès des cinq prêtres qui restaient encore dans les prisons était achevé et il ne manquait aucune forme à la procédure. Le thélétre où Migalem et Bocal avaient été dégradés était encore en pled pour les dégrader à leur tour; l'on s'attendait à voir passer le lendemain ces nouvelles victimes par le feu.

D'avantage contre les moins chargés, il y avait neuf ou dix témoins. D'ailleurs il y avait d'horribles accusations, comme d'avoir été au sabbat; cent fois d'y avoir ronié Dieu et le Sauveur, d'y avoir adoré le diable, dit et aidé à dire la messe sur un antel où le diable était mis en qualité de saint, d'y avoir baptisé des enfans, donné l'offrande, fait des élévations de la sainte bostie, ridicules, scandaleuses, abominables. Arancette, vicaire d'Handaye, avait consenti, assurait-on, à être le lieutenant du diable et à recevoir, pendant l'absence du démon, les enfans que l'on apporterait au sabbat. D'après le témoignage de Necato et de plusieurs jeunes démoniaques, ces cinq prêtres continuaient à assister au sabbat même depuis qu'on les tenait enfermés. D'après le dire d'une autre sorcière, l'un d'eux avait nourri un démon avec son propre sang. Aspileuette maintint qu'elle les avait cent fois vus s'accoupler scandaleusement devant toutes les sorcières du sabbat (1).

Grace à Dieu, le temps que l'on avait fixé à la commission pour exercer ses pouvoirs était près d'expirer ; les condamnés, leurs avocats, leurs amis, luttant, avec une énergie admirable, contre les juges qui s'acharnaient comme sur une proie, contre ces cinq prêtres, finirent par apitoyer l'évêque de Bayonne en faveur de ses pasteurs; et soit que ce prélat éprouvât un contre-cœur merveilleux qu'on vit ses prêtres sacrés, qu'il avait contume de voir à l'autel avec de très beaux et honorables ornemens, sur un échafand, ou théâtre, habillés en gueux, un bourreau à la queue, au grand déshonneur de l'ordre; soit que par aventure il crât que ce fât assez que la justice, dans un diocèse si petit que le sien, en eût décimé trois pour l'expiation d'un semblable forfait... on lui vit verser plusieurs fois des larmes sur leur misère, et l'official se joignit aux prévenus, pour en appeler de la sentence des juges commissaires, prétendant que le crime de sorcellerie était du ressort des tribunaux ecclésiastiques (2)... Finalement il fut décidé que l'affaire serait portée à la chancellerie et soumise à la décision du roi; mais pendant que les choses trainaient en longueur, les cinq prêtres s'évadèrent de la maison d'arrêt, et personne n'osa les faire réintégrer dans les prisons,

<sup>(4)</sup> Delancre, thid, p. 892.

<sup>2</sup> Red., p. 454.

Trois autres curés, qui étalent également incarcérés, et qui attendaient que l'on instruisit leur procès, furent rendus à la liberté, s'estimant heureux d'en être quittes pour les transes de la peur.

Tel est le résumé des procédures auxquelles la folie antireligieuse des Basques donna lieu en 1509; mais la commission des juges eut à peine le temps de vider les principales affaires de sorcellerie, et les commissaires, en se retirant du Labourd, laissaient à examiner, dans ce pays et autres circonvoisins, un monde de sorciers, si bien qu'après qu'on en eut rempli le palais et la cour du parlement de Bordeaux, il ne se trouva plus à la conciergerie de prisons assez spacieuses pour contenir tous les nouveaux inculpés, et l'on fut contraint de les renfermer dans le château du Hâ(1)... Je présume que les juges de Bordeaux se conduisirent en tout, à l'égard des prévenus, comme l'ancienne commission du Labourd; car la femme Cathalin et le sieur Isanc, dont Delancre ent la curiosité de suivre le procès, furent condamnés tous les deux à mort (2).

## \$ IV.

La demonstrata regue dans le llastan ; cinq enderses sont exhausis et brités pur l'andre de l'inquation; cinq malheureux sant brités tals; une demonstre est c'enagice et britée spres le mort; dis-finit malades sont admis à talse printence à Logranus.

## 1610

Le bruit se répandit par toute l'Espagne, en 1610, que la sorcellerie régnait dans la Navarre, et qu'il existait un nombre considérable de démonolitres dans la vallée de

<sup>(</sup>i) Delaurre, Mid., p. 144.

Di Delance, (bal., p. 111-145, 151.

Bastan, L'inquisition de Logrogno se mit sur les traces des prévenus; presque tous appartenalent au bourg de Veraou au village de Zugarramurdi, situés sur la frontière basque. La fréquence des communications établies entre ces Navarrois et les habitans du Labourd ; la nécessité oir beaucoup de familles basques s'étaient trouvées de chercher un asile dans les pays circonvoisins, expliquent la manifestation du délire de la sercellerie sur le sol étranger. Une curiouse relation du procès de Logrogno, rédigée peu de temps après le prononcé de l'arrêt, a fourni à Delancre et à l'abbé Llorente les documens dont ils se sont servis pour peindre les pratiques de la sorcellerie. Quelques dépositions, tirées des procès-verbanx de l'inquisition, nous serviront bientôt à prouver l'état de délire partiel des principaux condamnés; mais on ne lira peut-être pas sans intérêt les passages suivans, écrits à deux siècles de distance par deux hommes qui considéraient les démonolitres comme des coreligionnaires associés pour rendre un culte en règle au diable (1).

Les prévenus de Logrogno « nommaient leur assemblée aquelarre, mot gascon qui signifie Pré du Bonc, parce que le subbat se tennit dans un pré où le diable avait coutume de se présenter à eux sons la forme de cet animal. Le lundi, le mercredi et le vendredi de chaque semaine étaient marqués pour les assemblées, outre les grandes fêtes de l'Église.... Dans chaque séance des sorciers, et surtout lorsqu'il y a quelque réception à faire, le diable prend la figure d'un homme triste, colère, noir et laid (2).

· Il est assis dans une chaire noire; il a une couronne

<sup>(4)</sup> Delautre, Tableau de l'inconstance, etc., p. 20 et saissates. — Liarente, Wol. cest. de l'impair. d'Esp., tinh franc., t. 5, p. 430.
(2) Liarente, Mist cest de l'impair. d'Esp., 2 étà., tenl. franc. 1 3, p. 432.

de cornes noires, dont il y en a trois qui sont fort grandes, et environ comme celles d'un bouc paant, et les autres pous petites. Il en a autres deux plus petites au col et une autre au front, avec laquelle il donne lumière, et échire tous ceux qui sont au sabbat, et rend une plus grande clarté que la lune et un peu moindre que le soleil, de manière qu'il y en a assez pour voir et connoître entièrement tout ce qui se fait au sabbat. Ses cheveux sont hérissés; son visage est pile et trouble ; il a les yeux ronds, grands, fort ouverts, enflammés, hideux, la barbe de chèvre, la forme du col et tout le reste du corps mal taillés, le corps en forme d'homme et de bouc, les mains et les pieds comme une créature humaine, sauf que les doigts sont tous égans et aigus, s'appointant par les bonts, armés d'ougles, et ses mains sont courbées en forme de griffes d'oiseau de proie, et les pieds comme ceux d'une oie. la queue longue comme celle d'un âne, avec laquelle il couvre ses parties houteuses, Au sabbat il paroli sous un dais, parfois habillé de fort pauvre drap, mais avec cent mille formes étranges. Il a la voix effrovable; quand il parle on diroit que c'est un mulet qui se met à braire; sa parole est mal articulée et peu intelligible parce qu'il est toujours enroué. Néanmoins il tient une gravité superbe, avec une contenance de personne mélancolique et un semblant d'homme qui est toujours enmayé (1).

A l'ouverture de l'assemblée tout le monde se prosterne et adore le démon, en l'appelant son maître et son dieu, et en répétant l'apostasie qui a été pronoucée lorsqu'on a été reçu dans la secte; chacun lui baise le pied, la main, le côté gauche, l'auus et la verge. La séance

<sup>11.</sup> Distance Authorized Assembled der Steinbergager, de 19. 485

commence à neuf heures du soir et finit à minuit, et ne peut être prolongée que jusqu'au chant du coq. Aux principales fêtes de l'année, les principaux assistans confessent au démon leurs péchés, qui sont d'avoir assisté à la messe et autres cérémonies de la religion chrétienne; il leur fait une vive réprimande, leur défend d'y retomber, et leur donne l'absolution. Souvent il fait châtier les pénitens à coups de fouet par un sorcier qui fait l'office de bourreau.

Après cette cérémonie en succède une autre qui est une imitation diabolique de la messe. Tout à coup l'on voit apparaître six on sept diables subalternes qui dressent l'antel et apportent le calice, la patène, le missel, les burettes et autres objets nécessaires. Ils disposent le dais ou la chapelle; on y voit des figures de démons semblables à celle que Satan a prise pour la cérémonie; ils Taident à preudre la mitre, l'aube, la chasuble, et les autres ornemens qui sont noirs comme ceux de l'autel. Le diable commence la messe, il l'interrompt pour exhorter les assistans à ne jamais retourner au christianisme, et leur promet un paradis bien meilleur que celni qui est destiné anx chrétiens. Il reçuit l'offerte sur un siège poir ; la reine des sorcières s'assied à sa droite, tenant une paix sur laquelle est gravée la figure du démon; à sa gauche paraît le premier sorcier tenant un hassin à la main. Les principoux assistans et les autres profès apportent leur offrande suivant leurs moyens. On baise ensuite la paix, on adore à genoux le démon et on lui baise encore une fois le fondement pendant qu'un desservant îni tient la queue élevée, La messe est continuée : le diable consacre d'abord une chose noire et ronde qui ressemble à une semelle de soulier et sur laquelle est son image; il consacre ensuite le

calice qui contient une liquear dépontante; là communie et donne la communion sous les deux espèces. Ce qu'il donne à manger est noir, âpre, difficile à macher et à avaler; la liqueur est noire, amère, nauséabonde (1).

• Toute l'assemblée environnant l'autel, en forme de croissant ou de demi-lune, les sorciers prosternés par terre, il leur baille à communier par ordre, donnant à chaeun un petit morceau de l'hestie, et pour leur donner moyen de l'avaler aisément, il leur fait prendre deux gorgées de quelque médecine infernale, et certain breuvage de si mauvais goût, que l'avalant, ils sueut, et néanmoins il est si froid qu'il leur gêle le corps, les nerfs et la moeille (2)....

 Lorsque la messe est finie, le diable s'unit charnellement avec tous les hommes et toutes les femmes; il ordonne aux assistans de l'imiter; ce commerce finit par le mélange des sexes, sans distinction de mariage ni de parenté (5), +

« Puis il s'accouple avec elles et leur commande d'en faire autant avec les sorciers; si bien qu'ils commettent mille incestes et autres péchés contre nature.... Quand on lui amène au son du tambour les plus beaux sorciers et sorcières qui scient au sabbat, la contention est si grande que souvent elles se battent et se tuent sur ce point : qui est la plus aimée de Satau (h)? »

Après la cérémonie, le diable renvoie tout le monde, ordonnant à chacun de faire autant de mai qu'il pourra aux chrétiens et même aux sorciers qui l'auront offensé, ainsi qu'aux fruits de la terre, après s'être transformé en chieu.

<sup>(</sup>i) Elerente, suntage 1156, p. 453, 435.

<sup>(2)</sup> Delancre, currage cité, p. 482.

<sup>(3)</sup> Literate, ownespr cité, p. 435.

<sup>(4)</sup> Delancte, contract cite, p. 402 of 445.

en chat, en loup, en renard, en oiseau de proie, suivant le besoin, comme aussi employant des poudres et des liqueurs empoisonnées qui se préparent avec l'eau tirée du crapaud que chaque sorcier porte avec lui, et qui est le diable luimême déguisé sous cette métamorphose (1).

\*Le diable les accompagne la nuit, lorsqu'elles venlent faire leurs sorcelleries, et les éclaire avec le bras allumé d'un enfant ensevell sans baptème; et allant par les maissens, elles jettent à ceux du logis quelques poudres sur le visage, avec lesquelles elles leur provoquent un si profond sommeil qu'il leur est quasi impossible de s'éveiller jusqu'à ce que les sorcières nient fait leur effet, et demeurent, pendant ce sommeil, froids comme glace, et le diable leur ouvrant la bouche, le sorcier leur met quelque chose sur la langue.... Parfois elles jettent de ces poudres sur les fruits, au temps qu'il fait grand vent, pour faire venir la grêle.... Elles forment aussi certains fantômes par le moyen desquels elles infestent les voyageurs (2). \*

« De toutes les superstitions qui plaisent au démon, aucune ne le flatte autant que de voir ses adorateurs enlever des tombeaux les corps des chrétiens, en manger et en faire manger les petits ossemens, les cartilages du nez, ainsi que la cervelle, lorsque ces différentes parties ont été préparées avec l'eau des crapauds animés par Satan. Lorsque les sorciers veulent préparer cet borrible repas, ils cherchent, avec le maître, le corps d'un petit enfant mort et enterré sans avoir reçu le haptême. Ils lui coupent un bras qu'ils allument par les doigts, comme une torche; à l'aide de cette lumière, ils voient partout pendant que personne ne les aperçoit; ils s'introduisent dans les églises,

<sup>(1)</sup> Elerente, surrage cité, p. \$35-

<sup>(2)</sup> Delatery, merzys cart, p. 603.

ouvrent les sépulcres, en retirent ce dont ils ont besoin et les referment avec le plus grand soin.... Satan se nourrit de cette pâture et en distribue les restes comme délicieux (1). »

« Le diable fait asseoir les sorciers à une table couverse. de nappes fort sales; le maître d'hôtel et les pages qui la desservent, ce sont les diables... Communément on y seri des jambés de sorciers et sorcières, de celles des petits enfans et en font du hachis. Ils sucent le sang des petits enfans pur la tête, par le nombril, par le membre ; et le cœur, le tole, les poumous sont pour le maître; les autres pièces sont servies au roi et à la reine du sabbat. Ils y servent du bouilli de chair humaine, auquel ils trouvent tel godt, qu'ils en mangent jusqu'à vomir, Il y a plusieurs crapauds présens auxquels on baille leur portion tirée de chaque plat, comme à de petits cochons, et quand quelque sorcier ou sorcière meurt, c'est alors qu'ils font le plus grand festin !... lls vont à l'église la nuit que le sorcier est enterré et désensevelissent le corps. Le père, la mère et les autres parens du mort sont ceux auxquels on défère l'houneur de rompre et ouvrir le corps, pour en tirer le ventre et les entrailles, que l'on enterre après les avoir remis dans le linecul, et l'on emporte le reste du cerps à Lanne-de-Bore, La, le diable demande qu'on le mette en pièces pour en faire le partage, lequel étant fait, s'il en reste queique chose, le roi du sabbat l'emporte, et le lendemain il en fait festin à ses amis. Pour les os, les sorciers les mettent dans des pots jusqu'à la mit snivante, en laquelle ils les font cuire avec de l'herbe que le diable leur montre et qui les rend tendres comme des légames. De ce qui reste, ils font

<sup>(</sup>f) Derente, aprrage rate, p. 441.

une pare, laquelle ils pressent entre deux pierres et en tirent une liquenr mortelle (1).... :

· Afin qu'un homme puisse être sorcier à l'insu de sa ferome, et une femme sorcière à l'insu de son mari, le démon charge des esprits qui sont à son service de prendre, quand il le faut, la figure de la personne, dans sa chambre à coucher, pendant que cette personne assiste au sabbat dans le Prè du Bouc ou dans quelqu'autre lieu : un autre avantage que ce moyen offre au démon, c'est de multiplier les outrages faits à la sainteié du mariage, par le moyen des incubes ou des succubes qui causent la méprise du mari ou de la femme. Souvent aussi les agens du diable envolent à celui qu'il faut tromper un sommeil si profond qu'il ne se réveille que longtemps après et lorsque tout est fait .... D'autres fois la personne reste chez elle , entourée de tout son monde, et cependant le diable, abusant de la faculté qu'il a de se rendre invisible, lui procure des jouissances criminelles, sans que ceux qui sont présens s'en apercoivent (2) .... +

Pour se faire recevoir sercier, l'on se fait présenter au diable, en ploin sabbat, par un habitué de la bande. Le candidat renouce à Dieu, etc, et à sa religion, « Alors le diable marque l'initié avec les ongles de sa main gauche sur quelque partie du corps; en même temps il imprime, avec une espèce de pièce d'or, sur la prunelle de l'oil gauche et sans causer la moindre douleur, la figure d'un petit crapand qui sert à tous les sorciers de signe de reconnaissance, et lui livre par les mains de son parrain on de sa marraine, suivant le sexe du récipiendaire, un crapand habillé.... Il lui fait présent dans ce petit animal d'un esprit

<sup>(</sup>i) Belmere, surroge cile, p. 962, 903.

<sup>(2)</sup> Liberate, oursage cité, p. 461, 452

pulssant avec lequel il pourra voler dans les airs, se transporter dans les tieux les plus éloignés, se rendre invisible, se métamorphoser en tel ou tel animal, suivant qu'il le jugera utile; faire du mal à quiconque lui déplaira, et dont le corps lui fournira la liqueur dont il aura besoin pour faire les onctions qui doivent le rendre invisible et le faire voler.... Mais le parvain et la marraine doivent prendre soin du reptile jusqu'à ce que le candidat se soit montré dizne de le gouverner lui-même (1).... . Jusqu'à l'âge de neuf aux, les enfaus gardent les crapauds habillés de vert on de gris que le diable baille un par un à chaque sorvière, comme un ange préposé à sa garde. Si ces enfans, ayant atteint l'âge de neuf ans, se vouent an diable sans être forcés, ils se prostement par devant le diable, lequel jetant du feu par les yeux leur dit: Que demandez-vous? voulez-vous être à moi? S'ils répondent qu'oni, le diable ajoute: Faites done ce que je venx et ce que je fais... Après on baille au jeune sorcier on crapand avec son capot ou manteau.... Et il égratique l'enfant avec les orgles de la main senestre; et tout aussitôt prenant une épingle d'or faux. Il les marque le plus souvent dans le blanc de l'œit et leur imprime une marque qui ressemble à un petit erapaud, parfois dans l'épaule et côté ganche, on dans la cuisse, leur rompant et déchirant la peau et la chair jusqu'à effusion du sang, lequel ayant recueilli dans un certain vaisseau, il le mête avec des os et des pondres, et en fait de petits morceaux tres dangereux (2) .... .

 Le principal office du crapaud-diable est de réveiller le sorcier s'il est eudormi au moment où il faut se reudre à l'assemblée et de l'en avertir lorsqu'il l'oublie, pour lui

<sup>(1)</sup> Disrett, outrage cité, p. 436.

<sup>(2)</sup> Delauce, ocerage cité, p. 308, 306.

épargner les coups que Satan ne manque pas de faire appliquer à tous ceux qui arrivent tard ou qui ne se rendent pas au sabbat.... Le sorcier ne peut voler qu'autant qu'il a eu soin de s'oindre la plante des pieds, la paume des mains, le visage, la poitrine, etc., avec l'eau que contient son reptile. Le crapaud vole avec lui dans l'atmosphère; il le précède en faisant de grands sauts quand le sorcier voyage à pied; il s'envole tout seul si le démoniaque se laisse surprendre par le chant du coq; mais il se retrouve à la demeure du sorcier lorsque ce dernier entre dans sa maison (4).

» Le talent de composer les poisons est un don que le diable n'accorde qu'aux plus parfaits de la secte. Les ingrédiens des poisons sont : des crapauds, des coulenvres, des lézards, des escargots, des insectes et des berbes. Les reptiles et les crapauds sont écorchés par les sorciers qui les saisissent avec les dents; le diable les bénit ; on les coupe par morceaux avant qu'ils soient morts; on les dépose dans des vases avec des cervelles et des os d'hommes que Ton a dérobés au sépulcre; l'on fait bouillir le tout avec Feau verdâtre que vomissent les crapauds-diables, et Fenobtjent un onguent dont chaque sorcier obtient une part. Avec ce poison l'on peut faire tout le mal imaginable; quelquefois on laisse la composition en pondre, parce que l'expérience a prouvé que dans cet état elle fait plus de mal, particulièrement lorsqu'il s'agit de nuire aux récoltes des grains on aux fruits; mais ce poison réussit également lorsqu'il s'agit de faire du mai aux personnes (2).

 Puis il leur donne (le diable) des recettes pour faire des sortilèges, et un crapaud pour le fouetter à loisir et le

<sup>(1)</sup> Librente, oureage cité, p. 439.

<sup>[2]</sup> Did. p. 435, 440

faire enfler, et enflé qu'il est, le pressant avec un pied. Il rend une cau verditre qui offense merveilleusement l'haleine et le sentiment. Il leur donne aussi de la cervelle de petits enfans, des es de leurs pieds et mains, des poulres d'une infinité de sortes, des serpens, léxards, salamandres, limaçous, et l'herbe nommée pied de loup, et de tous ces mauvais ingrédiens ils en font un ouguent fort dangereux (1).

Vous penserez sans anenu doute que le tribunal de Logrogno, après avoir entendu débiter aux prévenus tours les extravagances que je vieus de rapporter, et qui proqvent sans réplique que l'association des serviers n'est qu'une absurde chimère, s'empressa de confier les visitenaires de Verra et de Zugarramurdi aux soins et aux lamières de quelque savant Esculape. L'inquisition se figura que les habitans de la Navarre étalent récilement constitués en secte, que le diable était le principal dieu de cette contrée, et qu'eu ne pouvait pas, à moins de donner dans un complet aveuglement, se refuser à croire aux révélations uniformes et aux dépositions de tant d'accusés et de témoins. Il est certain que deux sercières apostates et dixhuit prévenus on prévenues s'accordaient à pen près unanimement à confesser qu'il n'y avait rien d'outré dans les reproches que le tribunal de Logrogno croyait desoir adresser aux adorateurs du démou; mais quand la folie des témoins et des accusés est aussi patente, il n'est mêne plus permis de discuter la valeur de leurs dépositions ou de leurs aveux.

La nommée Jureteguia, qui avait donné autrefeis dans toutes les illusions de la démonolàtrie, et qui avait dénoncé

<sup>(1)</sup> Dyloncer, centsey city, p. 400

à l'inquisition l'existence de la sorcellerie dans le Bastan, s'exprima à peu près dans ces termes : J'ai été séduite par une sorcière des le bas âge et conduite par elle aux assemblées diaboliques. Il m'est venu à l'idée de tout conter à un confesseur; il me semblait alors qu'on m'étranglait et que ma langue était liée; je me suis évanoule après avoir souffert de violentes douleurs, et je suis tombée sans connaissance sur le sol en me rendant au confessionnal. A la fin, j'ai pu me confesser en rassemblant toutes les forces de mon ame; mais j'ai dû, avant de me rattacher à la religion du Christ, soutenir plus d'un assaut contre le démon, qui s'opposait à ma conversion, et que j'éloignais de ma personne par des signes de croix. Une nuit, j'ai été assaillie par une troupe de misérables qui sont entrés par ma fenêtre et par la cheminée; ils ont pris tour à tour en ma présence la forme d'un chat, d'un chien, d'un loup, d'un tigre, d'un lion, d'une multitude d'autres animaux; deux de mes tantes se sout surtout montrées très acharnées à me tourmenter : l'une d'elles a pris la forme d'un cheval pour m'épouvanter. Mes tantes se retirérent avec fracas en me voyant adorer la croix ; la maison s'ébranla au moment de leur retraite. Dans l'excès de leur rage, elles emportéreat sur une montagne un moulin avec ses meules, et le rapportérent ensuite, mais en désordre et tout en pièces... Elle ajouta que lorsque sa tante la voulait mener hors de la maison, pendant son enfance, elle la faisait souvent sortir par les petits trons dont les portes étaient perrées, bien que les fenêtres et les portes fussent fermées (1),

La Zuzaya dit qu'elle a été visitée chaque nuit par un diable qui lui a tenu lieu de mari pendant plusieurs années,

<sup>(1)</sup> Liserate, ourrage rité, p. 445-Teur I.

qu'elle le voyait même pendant le jour ; qu'une unit qu'elle était allée au Pré du Bouc, le diable contreit sa figure et répondit à sa place à une voisine qui se présenta à sa maison pour emprunter un pain; qu'elle a répandu des poudres empoisonnées sur les fruits et sur les récoites, qu'elle a fait expirer un homme au milieu de coliques atroces, qu'elle a pris plaisir à se moquer d'un prêtre qui aimait beaucoup la chasse, et qu'elle l'a fait hongtemps courir à sa poursuite en prenant la forme d'un lièrre (4).

Michel, roi des sorciers, dit qu'etant au sabhat, la sorcière Stéphanie prononça le nom de Jésus, et qu'aussibit tons les assistans dispararent. La même chose est arrivée, assure-t-il, pendant une autre réunion, parce qu'un néophyte coumit la même indiscrétion; il confesse qu'il a commis le péché de la chair avec des démons incubes su succubes; qu'il a arraché une multitude de morts de lours tombeaux pour faire offrande au diable d'ossemens humains et de cervelles; qu'il était chargé de porter le bénitier, qui était de cuir noir, et l'eau verditre des crapauds mélée avec des poudres noires, pour représenter l'eau bénite; qu'il a fait mourir beauconp d'enfans en sugant leur sang, après les avoir paqués, soit aux parties naturelles, soit au fondement; que le diable l'encourageait en disant : sucez, succe, c'est bon pour vous ; que son propre neven doit être compté parmi ses victimes (2).

Jean Goiburu déclare qu'il avait continue de jouer du tambeurin pour faire danser les sorcières du sabbat....: qu'il a plusieurs fois déterré des morts et préparé leurs os pour les manger avec le diable; qu'il a tué seu propre enfant, qu'il l'a enterré, et exhumé au bout de quelque temps

<sup>(</sup>i) Liorente, surregecité, p. 465.

<sup>(2)</sup> Mid. p. 446

pour le manger avec plusieurs sorciers dont il indique les nous (1).

Gracienne, femme de Jean Goiburu, avoue qu'elle a été reine du sabbat; qu'elle a empoisonné pendant le sommeil et fait mourir, à l'aide de poudres diaboliques, une autre reine qui lui inspirait de la jalousie; qu'elle a fait périr beaucoup d'enfans, les fruits, les moissous; que, du temps de son premier mariage, elle premait plaisir à faire manger à ses proches, qui ignoraient qu'elle fût sorcière, les os, la cervelle, les cartilages des morts qu'elle arrachait aux tombeaux (2).

Iriarte, fille de la précédente, déclare qu'elle a perdu beaucoup de sang le jour où elle se prostitua au diable; qu'elle a fait mourir neuf enfans en surant leur sang; qu'elle a tué quatre personnes avec la pondre des sorciers, quatre avec la liqueur verdêtre des crapauds (3).

Stéphanie confesse qu'elle a commis de nombreux homicides ; il lui suffisait, dit-elle, pour causer la mort, de toucher les individus avec l'ouguent des sorciers, dont elle graissait son doigt ; cet onguent ne lui causait auçun mal ; elle dit qu'elle a tué sa propre fille et un autre enfant qui lui adressait des injures (4).

Jean d'Echalaz, forgeron, avoue qu'il a rempli au sabhat les functions de bourrean; la première fois qu'il vint à cette assemblée, il fut marqué sur la région épigastrique; les sorciers, en quittant cette muit-là le sabbat, pour aller ravager la campagne, firent un vacarme épouvantable; effrayé de ce qu'il entendait, il prononça le nom de Jésus, et le champ du sabbat se tronva désert (5).

<sup>(1)</sup> Elemente, contrapt cité, p. 448.

<sup>(3)</sup> Not., p. 438.

<sup>(</sup>S. Bal., p. 40).

<sup>(4)</sup> ANA., p. 450.

Dira-t-on encore que les sorclers sont des coreligionnaires qui s'associent et s'entendent pour détruire la vraie religion, des sectaires habitués à vivre dans la compagnie de Satan, des créatures réprouvées qui n'aspirent qu'à faire le mal ou à le voir commettre, des êtres maudits qui se souillent avec joie de toutes les infamies? Pierre de Valence accorde que parmi les choses que racontent les sorciers, il y en a qui ne penvent s'expliquer que par l'invasion d'un certain délire; mais il soutient que les meurtres ne peuvent être révoqués en douie, attendu que l'on peut manier le poison sans l'assistance du diable,.. Je réponds à ceux qui seraient tentés de se rattacher à l'opinion de Pierre de Valence, que les démoniaques ne sont pas croyables quand ils soutiennent qu'ils s'accouplent avec Beelzébuth; qu'ils peuvent se métamorphoser en chots et en loups, voler en l'air comme des oiseaux, emporter des montagues sur leur dos, se rendre invisibles pour ouvrir les tombeaux, déterrer les morts, soulever les vents et les flots de la mer, courir comme des lièvres, passer par des pertuis étroits, s'éclairer avec le bras d'un enfant, faire disparaître quinze à vingt mille personnes réunies au sabbat en pronoucant une seule parole ; que leurs témoignages ne sont pas plus dignes de foi lorsqu'ils s'accusent de vivre de chair humaine, d'essemens ramollis, de sucer le sang des enfans, d'empoisonner les fruits avec des poudres de lézards, de tuer les hommes avec la bave des crapands démoniaques. À en croire ces insensés, ils n'établissent aucune distinction entre leurs victimes, et tous les maux qui affligent la nature sont leur ouvrage, Comment! Il faut croire que la femme friarte a fait expirer neuf enfans en suçunt leur sang, qu'elle a empoisonné et fait périr huit autres individus avec la poudre des sorciers ; que Stéphanie a tué sa propre fille. Goiburn son propre enfant; que

chacun des prévenus, chacune des prévenues immolaient chaque jour ou chaque semaine quelque nouveau maiheureux! Autant vant croire que les démoniaques du Labourd excitaient à Terre-Neuve, comme ils le prétendaient, toutes les tempêtes qui entrainaient la perte des navires. Encore une fois, les sorciers sont des fous et non des coreligionnaires; et s'ils ont été aussi nombreux dans certains pays, c'est parce que la démonolàtrie y devenait contagieuse, et non pas parce qu'en y formait des associations contraires à la religion et à la morale (1).

L'inquisition fit déterrer les restes de cinq malheureux qui étaient morts pendant l'instruction du procès.

Cinq autres furent condamnés à être brûlés vils; Marie Zuzaya obtint comme une faveur d'être étranglée et de n'être jetée dans les flammes qu'après sa mort.

Dix-huit personnes jurèrent de renoncer à leurs erreurs, et furent admises à faire pénitence.

Le 6 et le 8 de septembre 1610, on célébra à Logrogno nu auto-da-fe extraordinaire; cette exécution fut une des choses les plus notables qui se fussent vurs depuis long-temps, parce qu'il s'y assembla de toutes parts, soit d'Espague, soit des autres royannes, une grande quantité de gens. La cérémonie, commença après midi, par une très solennelle et dévote procession où, premièrement, marchait le riche étendard du saint-office, accompagné de mille officiers, tant commissaires, notaires, que familiers, chacun avec son écusson d'or; et les suivaient un grand nombre de religieux, tant de l'ordre de Saint-Dominique, de Saint-François, de la Mercy, de la Trinité que des Jésuites...

La procession se rendit à un théâtre qui avait été dressé

<sup>(1)</sup> Delaware, courage cité, p. 300. - Llistente, p. 631.

pour la fête, lequel avait quatre-vingt-quatre pieds de long et tout autant de large; on y plainta la croix, et elle y demeura toute la muit, environnée de grands flambeaux et de plusieurs familiers du saint-office, jusqu'au lendemain (dimanche) à l'aube du jour que l'exécution commença eu cette facon.

Premièrement, vingt-une personnes, tant hommes que femmes, allaient avec marques de péniteus, tête nue, sans ceinture, une chandelle de cire en main; six d'icelles les cordes au cou, qui étaient signe qu'elles devaient être fouettées (toutes étaient étrangères à la sorcellerie).

Après icelles marchait un pareil nombre de personnes (dont dix-huit démensagnes réconciliés), chacune ayant un habit de saint Benoit (le san Benito), une grosse mitre de carton peint à la tête, une chandelle à la main, quelquesuns d'iceux avec une corde au con. Après l'on portait cinq effigies de personnes mortes (démonlaques) avec l'hubit de saint Benoît, et cinq caisses où les os des personnes qui étaient représentées par les dites effigies étaient enfermés, et les autres six personnes qui restaient marchalent avec des habits de saint Benoît, la mitre à la tête, laquelle signifialt qu'elles avaient été autrefois relaxées et qu'ou allait les brüler). Chacune des susdites marchait entre deux huissiers de l'inquisition dans un bel ordre; après marchalent quatre secrétaires, et après eux un mulet de bagage chargé d'un coffre de velours noir dans lequel toutes les sentences et procédures étaient....

Arrivés au théâtre, les pénitens se mirent sur leur siège, par ordre. On commença tout hant la lecture des procédures; on fit un sermon et on livra les victimes à l'exécuteur. Ledit jour furent bies les procédures et sentences de onze personnes, lesquelles, pour être si longues, même y ayant des cas extraordinaires, on y employa tout le jour jusqu'au soir. Lesdites personnes furent délivrées à la justice séculière qui s'en suisit pour les faire brûler, savair, six personnes et les cinq effigies avec leurs os... pour avoir été convaincues du crime de sorcederie et commis beaucoup de méchancetés. Marie Zuzaya ou Zocaya confessa... et fut sa procédure une des plus notables et effroyables qui furent lucs, pour avoir moitrée en son urt, et fait beaucoup de personnes sorcières, tant bommes, femmes, qu'enfans...

Le lundi, quand les flammes curent tout consumé, on s'occupa de châtler un certain nombre d'individus étrangers à la soccellerie, et l'on releva de l'excommunication les dix-huit démoniaques qui s'étaient réconciliés. Il se int dans leur procédure des choses si horribles et effrayables, qui ne se sont jamais voes, et en si grand nombre, qu'on y employa tout le jour jusqu'au soir, que messieurs les inquisiteurs commandèrent d'abrèger afin qu'on achevat ce jour-là. L'on usa de beaucoup de miséricorde envers les susdits sorciers. Enfin le plus ancien inquisiteur ôta l'habit de saint Benoît à Marie de Jureteguis (c'est celle qui avait déclaré qu'elle passait autrefois par les feates des portes, et que les surciers avaient emporté un moulin avec toutes ses meules), lui disont qu'il le lui était afin qu'eile servit d'exemple à tous de la miséricorde dont on usait envers elle, parce qu'elle avait bien confessé et à cause du conrage qu'elle avait mis à se défendre des persécutions des sorciers pour la réduire à leur parti. Cet acte fini les pénitens furent ramenes dans les prisons de l'inquisition (1),

Le tribunal de Logregno afficha moins de cruanté dans

<sup>(1)</sup> Delence, savrage care, p. 356, 307, 385 et saix.

cetté éirconstance que la fameuse commission qui avait été: constituée pour juger les démonolâtres du Labourd. Le procès de Logregno finit même, en attirant spécialement l'attention du conseil de la Suprême sur les délits et les crimes attribués à la sorcellerie, par tourner au profit du peuple espagnol. Dans une instruction que le conseil se hita d'expédier aux inquisitions provinciales, il fut recommandé aux erclésiastiques de procéder dorénavant avec une excessive circonspection à la poursuite des démoniaques. « Ces mesures ne furent pas inutiles, imprime l'auteur du Trailé de l'inquisition d'Espagne, car je ne crois pas que, depuis cette époque, il y aît été célébre aucun auto-da-sé général de l'espèce de celui de l'année 4610. Un autre effet de cet heureux changement fut d'affaiblir l'ardeur que l'on mettait à dénoncer les sorviers et de faire tember le goût qu'on avait pour la sorcellerie. Depuis cette époque, les lumières se sont accrues et le nombre des sorciers a diminué avec celui des dupes qui eroyaient à teurs miracles (1). »

Les lumières se répandirent plus lentement en France; mais enfin on fit quelqu'effort pour prévenir le retour de nouvelles calamités dans le Labourd, et la veuve de Henri IV finit par envoyer dans ce pays des ecclésiastiques instruits et charitables auxquels on avait donné pour mission de déraciner parmi le peuple les idées qui avaient causé la désolation de tant de familles, et qui étaient devenues comme traditionnelles dans les hameaux.

<sup>[1]</sup> Licerate, ourrage cité, p. 460.

## 5 T.

Hyster-dimensories des files de Sainte-Trende, à Liu ; accepation et condomnation du caré Gagfridi, qui finii par dérassemer sur la sorcellerie, et qui rel fielde vif, aimii qu'une bome avenute nommée ffencese.

## 2611.

Vers la fin de l'année 1609, Madeleine de Mandol ou de Mandouls, religiouse de Sainte-Ursule à Aix, et fille du sieur de la Pallud, gentilhomme provençal, confia à son confesseur qu'elle était tombée en la possession d'un grand nombre de démons, et qu'elle avait été séduite avant sa dixième année par un insigne magiclen. Une autre ursuline appartenant au même convent, nommée Louise Capel on Loyse Capeau, déclara presque en même temps qu'elle était possédée par trois diables, dont l'un disait se nommer Verrine. Madeleine était alors âgée de dix-neuf ans.

De St-Maximin les deux ursulines furent conduites au rouvent de la Sainte-Baume, où Louise, sons le nom du diable Verrine, fit une violente sortie contre le prêtre Gau-

<sup>(1)</sup> Michaelle, Blateire admirable de la pescessión et descrivem d'any printente addatée par un magicien, etc., ci. de Lyon, 1604, in-61, prétace.

fridi, l'accusant d'être le prince des magiciens d'Espagne, de France, d'Angleterre et de Turquie, et d'avoir Lucifer pour démon (1)....

Or, l'inquisiteur Michaelis, qui n'avait jamais laissé échapper l'occasion de perdre un malheureux, « ayant le tout bien considéré et jugé qu'en vérité ces deux filles estoient possédées.... il communique le tout à N' du Vair, premier président de la cour du parlement de Provence, luy remonstrant qu'il y avoit trois réalités infaillibles en Magdaleine (2)....

Le parlement après avoir délibéré chargea le conseiller Seguiran de procéder à un commencement d'enquête et de faire arrêter Gaufridi. Le conseiller Thoron, assisté d'un juge erclésiastique, fut en même temps chargé d'instruire une procédure en règle, et bientôt l'issue cruelle de cette affaire tourna à la satisfaction du père Michařiis.

Le 30 avril 1611, à cinq heures du soir, Louis Gaufridi, prêtre bénéficié en l'église des Acoulés, de Marseille, fut publiquement dégradé à Aix sur un échafaud. Le bourreau le conduisit ensuite au milieu de la foule qui encombrait partout la voie publique, dans toutes les promeuades, dans tous les carrefours de cette même ville. Louis marchait tête et pieds nus, la hart au cou, tenant en main une torche ardente du poids de plusieurs livres. Arrivé en face de la grande porte de l'église métropolitaine, il dut demander tout haut pardon à Dieu, au roi et à la justice; enfin arrivé a la place dite des Prècheurs, il mouta sur le bûcher qui devait consumer jusqu'à ses os, et ses cendres non encore refroidies furent lancées au vent (5).

<sup>(1)</sup> Michaelis, ourrage cité, prélate-

<sup>(2)</sup> Mid., 1842.

<sup>(3) 1862.,</sup> morrace (32, p. US.

Personne n'a plaint cet homme; l'histoire elle-même a era devoir souscrire froidement à l'arrêt du parlement de Provence, en substituant le crime de séduction à celui de mazie. Mais si ce dernier jugement est fonde, d'on vient que jusqu'au moment de l'invasion de la maladie des filles de Sainte-Ursule Giulridi est resté, de l'aven même de Michaelis, entouré de la considération et de l'estime de tout ce qu'on comptait de notable et de distingué à Marseille; d'où vient que pendant un exorcisme un des proches parens. de la fille qui se plaignait d'avoir été déshouerée des l'âge de neuf ans par Gaufridi, s'empressa de lui faire observer que son imagination égarait son jugement, et qu'un jour elle scrait en proje aux plus cuisaus remords? Je vals prouver qu'en définitive Madeleine de Mandouls était atteinte de folie démoniaque, que la catalepsie, l'hystèrie, la nymphomanie compliquaient aussi son état d'alienation mentale, Les passages que je vais rapporter et que je cople dans le compte-rendu des phénomènes qui ont été observés par les exorcistes sur cette prétendue énergumène suffirent pour caractériser la nature de ses souffrances (1).

«1º de février 1611 (c'est Michaëlis qui parlé), à l'exorcisme, Belzebub continuoït à tourmenter Magdaleine, la jettant à terre sur son ventre, puis en arrière, vers le dos, avec violence, puis jusqu'à trois et quatre fois la prenoît au gosier pour l'estrangler.

. Le 9 de mars...... fust jetté un charme nouveau à

<sup>(</sup>i) Le procès de Gaufrili est riematé dans les Canace effebrer, t. 5; dant le Tranfé une fes apparations, par don Gâmet, t. 1, et dans sunt suites enverages ni les taits sont plus on minus deligants. Voirt les sources originales. Michaelle, niveage deja etc. Dampines, Discours enferiendle de la procession et conversion s'une pératente, etc., in 8°, Paris. — confracem faites par menyre Lours Ganfrid, prestre en l'englise des desailes, de Marcente, etc., lis. piece de 14 juges in 12.

Magdaleine pour l'empescher de manger ny chair, my poisson, ny œufs, ni boire de vin, pour la dégouster et faire mourir de faim, ou au moins la faire rétracter de sa déposition contre le magicien. En effet, aussitost qu'elle vouloit gouster, par obeyssance, la moindre portion des choses susdites, tout aussitést le diable la tiroit de la table et lui hoilloit horriblement la question, renversant les bras et les jambes, faisant cliquer les os et rendant tous les doigts crochus; et duroit cela quelquefois demi-beure, quelquefois un quart d'heure, autrefois une heure...

- Le 9 avril...... les diables tourmentèrent Magdaleine. plus que de coutume... car au disné luy donnèrent au commencement la tocture environ demi-heure et autant à la fin du disué; et au milieu la tourmentérent toujours par continuels mouvements de la teste jusqu'à terre; et au soupé by donnérent la mesme torture durant une heure, luy tournant les bras et les jambes et pais tout le corps, faisant cliquer les os et bonleversant toutes les entrailles, au rapport de la fille : aussi entendoit-on le bruit du monvement... La torture finie, l'assoupirent tellement qu'elle sembloit morte. Betournant à soy et voulant recommencer à souper, par obeyssance, by causèrent des monvements de la teste jusqu'à terre, continuellement, comme augaravant : ce qu'ils faisoient aussi aux deux exorcismes du jour, faisant mouvoir la teste jusqu'a terre, devant, et sur le dos, avant le visage rouge comme flamme de feu,
- Le 10 avril, Beetzebub se tourmenteit, hurlant horriblement aux exorcismes. — Le 19 avril....... le diable continua une nouvelle façon de la tourmenter, faisant sauter Magdaleine qui était à genoux, luy faisant donner de gros coups aux diets genoux, si qu'elle rompit l'escabeau qui estoit soubs, nonobstant qu'on lui eust mis deux man-

teaux par dessons... Le soir, à soupé, Magdaleine cust quatre fois la torture fort violente. Le diable adjuré et commandé de la laisser manger, elle recevoit les morceaux promptement et avidement comme un chien enragé, engloutissant et ne maschant point la viande, et rottant incessamment (1)... »

On reconnaît à ces traits les caractères de l'hystèrie convulsive, avec spasmes du pluryux et défaut d'harmonie dans les mouvemens volontaires, même pendant l'intervalle des paroxismes hystériques.

Le 26 février, avait dit précédemment Michaelis, Asmodée, prince de la luxure, commença d'agiter Magdaleine,
luy faisant faire des monvements déshométes, comme il
avoit fait plusieurs fois à la Sainete Boume, pour l'amoner
à une honte.... Lors.... les médecins et chirurgieus luy
commandèrent de cheminer, puis de s'asseoir et s'efforcer
de réprimer ces mouvemens. Elle, estant en son bon sens,
respondit qu'elle ne pouvoit en nulle façon; ny enx-mesmes
aussi ne la pouvant tenir, de là ils conclurent que naturellement cela ne pouvoit étre.... Cet impur démon sortoit
teujours par les parties honteuses, dont luy entrant et sortant, Magdaleine en avait honte (2)....

On voit combien loin était portée la violence de la nymphomanie; la catalepsie est dépointe dans les passages qui vont suivre;

Le 20 janvier, Magdaleine se confessant le matin en la chambre, Beckzebub crioit quelquefois, interrompont la confession, et, à l'absolution, ne vouloit permettre qu'on la loi donnast, criant hautement qu'il aimeroit mieux être en enfer, et que cette absolution le brusioit plus

<sup>(1)</sup> Michaelis, ouvrage cité, p. 61, 81, 80, 100, 110.

<sup>(2)</sup> Michaelte, compage cité, p. 75.

que le feu d'enfer. Les jours précédents aussi, disoit qu'il aimeroit mieux entrer en enfer que d'entrer dans l'église de la Baume principalement dans le lieu de la pénitence où les surciers ne pouvoient jeter leurs charmes ou maléfices. Or, en effet, arriva sur le soir quand en avoit contume de faire venir Magdaleine à la Saincte Baome, pour l'exorciser, qu'on la trouva toute roide comme une statue de marbre et toute endormie, si qu'il la fallust porter à quatre dans l'église où elle fost fort longtemps sur le marchepied du maître-autel, et ne pust-on la faire revenir à soy jusqu'à ce qu'on la portast dedans la saincte pénitence, luy appliquant sur la face le saint ciboire.

 Le 2 avril . Magdaleine balliant la chambre par humilité et obeyssance, le diable grondoit et crioit fort, Après, le père confesseur la voulant confesser, Berlzebub l'assoupit et la rendit immobile comme une colonne d'airain. Après plusieurs exorcismes, prières et peines imposées (a ce diable) elle se remit et Brekebuh sortit. Le 4 de février. Jes assistans qui l'avoient veillée toute la muitont témoigné qu'elle étoit immobile et comme assoopie, ne pouvant dire un seul mot (1). .

Les hallucinations, l'horrreur pour la confession, la propension au suicide, les élans du désespoir et de la fureur, sont exprimés dans le récit qu'on va lire :

 Le 10 mars, Magdaleine nous récita que la maiet précédente, sur la minuit, elle se pourmenant por la chambre, ne pouvant reposer, elle se trouva záriblement environnée de diables, la persuadant de se retourner à Aix, et elle refusant, luy dirent : si elle ne scavoit pas hien que le jour du mercredy.... elle et les antres avoient boillé la

<sup>(</sup>T) Michaelts, margiz elic, p. 31, 32, 191, 57

moitié de leur ceur au diable, et l'autre moitié au prince des magiciens, et de mesme du corps?

- Le 24. Magdaleine a eu sept fois la torture, cruellement, ou en la chapelle ou en la chambre, mais au soupé elle fust en repos... Néanmoins... après le soupé vint Léviathan disant : Beckebub n'a point esté icy ny moi... mademoiselle vous n'avez point esté caressée par la torture... il vous la faut bien bailler maintenant : et quant et quant quatre diables qu'elle voyoit rériblement luy baillèrent la torture si cruellement, bien trois quarts d'heure, que trois hommes qui la retenoient estoient tout en surur et n'en pouvoient plus... ;
- » La nuit suivante..., les diables, par force, luy faisoient prendre la route pour la faire sortir de la chambre où estoient ceux qui la gardoient. Le père F. Billet, s'en prenant garde, la fist retourner; mais après, s'estant endormi, ils la voufoient enlever par la cheminée, et en la trouva ayant la teste contre la muraille de la diete cheminée, comme si on l'enlevoit; mais ils furent empéchés...;
- Le lundi saint, au matiu, Magdaleine fust fort tentée de ne se vouloir confesser à son propre confesseur, le père F. Billet, et dura certe tentation depuis le matin jusqu'à onze houres...
- A cette heure le possédé susdit de Marseille estant ramené à la chapelle, les diables de Magdaleine se prirent si fort à mugir, qu'on fust contraint de le sortir de la chapelle... Est à noter qu'avons expérimenté que les diables qui sont en divers corps ne peuvent souffrir d'être ensemble; ils grondent l'un contre l'autre, et... semblent se vouloir entremanger comme loups et pourceaux. À ceste occasion il fallut séparer Magdaleine de Loyse Capeau, ee qui procède de leur superbe envie...

- L'après-disné, Beeizebub fist prendre un conteau à Magdaleine, et luy mettant dans le sein, la vouloit tuer de sa propre main. Le couteau osté, mettant la main au gosier, la vouloit estrangler, mais on l'empêcha.
- A deux heures après midy, Beelzebub crioit si hydensement que le père Michaelis avec son compagnon, estant logés de l'autre costé de l'archevèché, assez loin, y acconrurent, et, adjuré par le dit père pourquoi il crioit tant, répondit : J'enrage!
- Le mardy sainct au matin, le diable Carreau, qui fait estat d'endurcir les cœurs, empescha Magdaleine de se vouloir confesser et fallost bastailler contre lui jusqu'à douze beures.
- Le jour de Pasques, à la saincte messe, Beelzeloub se tourmentoit estrangement, se jetant par terre et voulant sortir de la chapelle; enfin il sortit (1).
- \* L'après-disné, les chantres et musiciens de Saint-Sauveur estant venus pour sonlager la fille, et chantant un motet en musique, le diable se tourmenta et tourmentoit la fille avec grande violence... Luy commandant le père Romillon à la collation, de gouster du pain par obeyssance et par despit du diable, sondain luy baillèrent la torture comme auparavant quand elle voulait gouster du poisson ou du vin, luy renversant les bras et les jambes, et l'haussant en haut,
- Les susdits tourments ont toujours continué à disné et à soupé de plus fort; dont la fille crioit si haut qu'on entendoit la voix de bien loin, et espouvantoit ceux qui l'entendoient, Belsebub la vexant aussi à l'intérieur de grandes tentations de désespoir, luy disaut qu'elle n'avoit

jamais fait une entière confession..., l'incitant à se précipiter de la fenètre quand elle y estoit, ou de se frapper d'un conteau quand elle étoit seule. La nuit précédente, la voulust faire brusler, et elle ne consentant point, la jetta contre le feu, et fust trouvée tout assoupie, la teste touclant presque le feu!

Le père Romillon fust d'avis de faire tondre Magdaleine.... De quoy Beelzebub, extrèmement fasché, la tourmenta griefvement durant l'exorcisme et fort longtemps, luy faisant courber la teste par un continuel mouvement jusques à terre, tantost devant, tantest derrière, et donna souvent des coups de poings au front en disant: je t'enseignerai bien de couper tes cheveux (4).....\*

On sait à quoi s'en tenir maintenant sur l'état des facultés intellectuelles et affectives de Madeleine de Mandouls; mais on sera bien plus frappé eucore de l'intensité de sa terrible maladie si on prend la peine de lire le récit de ses entretiens journaliers qui roulent exclusivement sur le démonopathie. Tantôt elle sent le diable sous la forme d'un crapond, qui la vient saisir au gosier; tantôt elle l'entend dans son corps qui lui dit: Si tu parles, je t'étrangierni; tantôt elle voit entrer par la cheminée des troupes de sorciers qui lui jettent des charmes pour exciter le penchant à la luxure, lui ôter la mémoire, lui faire perdre la raison, qui lui soufflent des pondres à l'aide de sarbacanes on de canous en bois; tantôt elle se persuade qu'elle revient des fêtes de Satan, et raconte toutes les abominations dont elle prétend avoir été témoin au sabbat. Not repos; ses nuits se passent au milieu du tumulte, de l'exaltation et de l'insomnie; on ne peut plus la perdre de vue

Michaelis, Mol., p. 91, 108.
 Year L.

un seul instant sans avoir à craindre qu'elle ne s'échappe, qu'elle ne se blesse, qu'elle ne se brûle ou qu'elle ne se donne la mort volontairement. Ses cris, ses vociférations mettent toute la ville dans la confidence de ses tourmens; s'il lui arrive de tomber en extase ou de succomber pour un instant au besoin du sommeil, au poids de la fatigue, tout de suite alors son esprit se trouve en présence des hallocinations, des visions les plus épouvantables, et presque tonjours Gaufridi est à la tête des diables et des magiciens dont l'idée la poursuit en tous lieux. Aussi accuse-t-elle ce prêtre d'avoir ravi sa virginité à l'insu de sa famille, dans une caverne, en présence des adorateurs de Beelzébuth, de l'avoir menée sonvent à la synagogue des sorciers, de l'y avoir baptisée su nom des diables et ointe de lour chrème, de l'avoir contrainte à renoncer à Dieu et au paradis, d'avoir imprimé sur son corps la marque du démon, de lui avoir donné un agnus et une pêche charmés, enfin d'avoir envoyé dans son corps les diables qui la possédent (1). Elle croît aussi avoir été la princesse du sabbat comme Gaufridi ewest, affirme-t-elle, le prince,... Ne croyez pes que les accusations de l'autre énergumène soient de nature à justifier les crimes qu'on reproche au euré des Acoulés; quand on demande à Loyse Coypel d'on vient que Gaufridi est plongé dans la tristesse et qu'il ne mange presque pas, elle dite . Lonys Gaufridi , on dehors; fait croire qu'il est un saint, rependant à l'intérieur est tout plein d'infquités; il feint de s'abstenir de la chair, et toutefois il se sacule de la chair des pents enfants..., O Michaelis, les petits rufants qu'ils ont mangez, les autres qu'ils ont suffoquez et puis après déterrez pouren faire des

<sup>(4)</sup> Michaelle, corrage cité, p. 80, 81.

pâtez crient tous vengeance devant Dieu pour des crimes si exécrables. « Madeleine ajoute en rient et se grassant; « Il s'en soncie bien de votre merluche et de vos œufs, il mange de bonne chair de petits enfants qu'on lui apporte invisiblement de la synagogue! « Et quand ce malbeureux s'empresse de s'écrier qu'il jure par le nom de Dieu, par la Vierge et par saint Jean Baptiste que tout ce qu'on lui reproche est faux, Madeleine reprenant la parole riposte; « Je vous entends bien, c'est là le jurement de la synagogue. Parlant de Dieu le père vous entendez Lucifer; par le fils, Beelzebuh; par le Saint Esprit, Léviathan, à malheureux! par la Vierge, la mère de l'Antechrist; et le diable, précurseur de l'Antechrist, vous l'appelez saint Jean-Baptiste (1)! »

Gaufriell, bomme d'un esprit cultivé, nia d'abord, comme on vient de le voir, ou réfuta du mieux qu'il put les imputations des deux ursulines. Mais à la fin vainen par le chagrin, étourdi par les menaces incessantes des énergumènes qui l'apostrophaient en s'écriant à chaque instant que Judas et Cain étaient moins coupables que lui; que Dieu créerait pour le punir un enfer six fois plus terrible que l'enfer actuel, parce qu'il était le chef de tous les sabhats; que bientôt le peuple viendrait se rassasier du spectacle de son supplice; démoralisé par les instances de deux moines qui ne le quittaient ni le jour ni la nuit etqui lui répétaient qu'il était encore temps de se réconcilier avec le suprême créateur, il perdit à ce qu'il paraît la tête et débita la confession qui acheva de convaluere le parlement et où j'ai remarqué ce qui suit :

l'appartiens au diable depuis bientés quatorze ans; je me-

Metoccis, outrope cisé, p. 312, 134, 81, — Chestira-démenyatice papas mos autres réligirates. Alcié y D.S.

suis perdu en lisant un ouvrage qui faisoit partie de la hibliothèque du curé Gaufridi, mon oncle. Aussitôt que J'eus porté les yeux sur ce livre fatal le diable parut en ma présence sous les traits d'un bomme. Ce démon s'engagea à rendre amoureuses de ma personne toutes les femmes que j'atteindrois de mon souffle; je m'engageai à mon tour à lui faire l'abandon de mon corps et de mon ame, et signal l'engagement de mon sang. Lucifer a continué à me visiter depuis ce moment; ses apparitions sont fréquentes; je puis lier conversation avec lui.

 Favoue comme le diable ne me laissoit jamais, si ce n'est lorsque j'entrois dans l'église des Capucins; là il m'attendoit à la porte.

» Plus de mille femmes ont été empoisonnées par l'attrait livrésistible de mon souffle qui les rendoit passionnées. La dame de la Palind, mère de Magdaleine, a été fascinée comme tant d'autres; mais Magdaleine a été prise pour moi d'un amour insensé, et s'est abandonnée à moi soit au sabbat, soit hors du sabbat.

- J'avoue que trois jours après je lui ai donné un diable nommé Emode, pour l'assister, la servir, la conserver et, de plus, fort l'échauffer en mon amour. Moi la voyant transportée d'aise et fléchir le genou, à mes volontés, je la raisonnois ainsi : Magdaleine, le comble de mes désirs, relle pour laquelle j'ai si souvent invoqué les puissances infernales; je te veux marier au diable Beelzebub, prince des démons! Elle y accorde fort librement. Je le fis alors veuir en forme de gentil-homme; ce fait je dis à Magdaleine qu'il falloit qu'elle fit une promesse au diable Beelzebub, laquelle je lui ai dictée.

 J'avone que torsque je voulois aller au sabbat je me mettois la muit à ma fenêtre toute ouverte; autrefois je sortois. de ma chambre, et Lucifer me prenoît, et en un instant je me trouvois transporté au lieu où le sabbat se tenoît, y demeurant quelquefois une, deux, trois, quatre beures.

- J'avone comme au sabbat j'ai en connoissance de Magdaleine et d'une princesse de Frise; j'avone comme au boptème du diable on se sert de l'eau, du soufire et du sei.
- J'avone comme, la première fois que l'on va au sabbat, tous les sorciers, sorcières et magiciens sont marqués avec le petit doigt du diable. — Que lorsque le diable marque en sent un peu de chaleur qui pénètre là sù il touche, et la chair demeure un peu enfoncée. — J'ai été marqué au sabbat, de mon consentement, et j'ai fait marquer Magdaleine à la tête, au cœur, au ventre, aux cuisses, aux jambes, aux pieds, etc., elle a encore une aiguille dans sa cuisse...
- l'avoue que chocun est obligé de communier au sabbut, et quand ou ne le fait, ou est tenu de faire usanger sa part à un diable transformé en chien...
- Favoue que tous les usuriers, mages, sorciers et magiciens sont teurs, lorsque quelque enfant meurt, après avoir été haptisé au sabbat, de l'aller désenterrer et de l'apporter au sabbat pour y être mangé par les diables.
- a J'avone que lorsque quebqu'un meurt au sabbat, tous les diables, mages et magiciens le prient de tenir bon pour le diable, et puis, estant mort, le portent tous ensemble dans la mer ou quelque rivière, ou le jettent du baut d'un rocher en bas, ou bien le mettent dans une caverne pour le conserver, etc., (1).

Si on n'avait pas pris soin de nous dire que Gaufrédi, pendant le temps de son procès, pleurait sans cesse, qu'il

Confession fielde pair Messire Longe Ganfesti, etc., de la page 1 à la page 15.

ne dormait plus, qu'il acceptait à peine quelque peu de nourriture, on serait tenté de croire aujourd'hui, en lisantles détails que nous venous de rapporter, que Gaufridi avait pris à tâche de s'amuser aux dépens de ses juges; mais celui qui tenuit ce langage n'ignorait pasqu'en signant de pareilles confessions, il signait son arrêt de mort. C'est donc probablement jurce qu'il ovait éprouvé de nombreuses hallucinations, et qu'il était enfin tombé dans les illusions du délire de la sorcellezie, que le curé des Acoulés débita tant de choses absurdes.

Quant aux nonnes de Sainte-Ursule, elles continuèrent à délirer après la condomnation de Gaufridi, et une jeune fille avengle, nommée Honorée, qui fut accusée, par Loyse Capel, de se livrer aussi aux pratiques de la sorcellerie, ne put éviter le sort de son ancien curé, et fut brûlée sans plus de pitié que lui (1).

La santé de Madeleine de Mandonis resta probablement longtemps dérangée; il est certain que trois mois après l'exécution de son amant prétendu, on la voyait marcher pieds nus dans les rues de Carpentras, où elle demandait l'ammène de porte en porte. Certains jours aussi, on l'apercevait vendant, sur la place publique, le menu hois qu'elle venait de ramasser dans les forêts, et distribuant à l'indigence le peu d'argent qu'elle était porvenue à se procurer (2).

<sup>(1)</sup> Michaelia, ourrage cité, p. 123, première parle.

<sup>2</sup> Jan. p. 133.

# & VL

Courabiens et abuseurens des traumes l'Amon, près de Das. Plut di cerd-tingt matisées sont attelures à la foir de cette fidie impublies due sintadie de lides (I).

#### 1613.

Beaucoup de femmes de la commune d'Amou, près de Dax (Acqs), furent atteintes, en 1613, d'une maladic convulsive qu'on est tenté de rapprocher de celle qui avuit règné précédemment dans plusieurs maisons religieuses d'Allemagne. Tantôt les accès s'annouçaient par des contractions musculaires violentes et étaient confondus avec les symptômes de l'épitopsie; tantôt ils se manifestaient par des espèces d'abolémens qui faisalent donner le nom de mat de loura ou de maladie d'abol à cette bizarre affection. L'on ne munqua pas d'attribuer tous ces phénomènes nerveux à l'influence des maléfices.

On lit dans le Tobleau de l'incommance des manavais anges, etc., : « Nous avons apprius qu'elles (les sorcières de la paroisse d'Amou, près la ville d'Acqs) donnoient deux sortes de maux, l'épilepsie ou mal caduc, et le mal qu'elles appellent mal voyant ou le mal de layra, qui se donne sans tember. Sur quoi est à noter que l'épilepsie qu'eiles donnent est une rage forcenée qui terrasse les personnes aussitôt, les faisant branler et se vautrer par terre comme bêtes brutes, frappant de la tete contre l'objet le plus rude qu'elles rencontrent en leur chute, et rudoyant et affligeant leurs membres les uns par les autres; de sorte que l'épilepsie naturelle taisse la personne en beaucoup plus de repos et tranquillité que celle-ci qui est donnée par maléfice, qui tient les personnes comme enragées et acharaées

<sup>(1)</sup> P. Delmere, Teldens de l'inconstance des minerais angel et de-

à se méfaire.... Quatre-vingts femmes participoient à cette espèce de fureur.

· Quant au mal voyant, ou mal de layra, c'est chose monstrucuse de voir parfois à l'église en cette petite parobssed'Amou plus de quarante personnes, lesquelles toutes à la fois aboyent comme chiens, faisant dans la maison de Dieu un concert et une musique si déplaisante, qu'en ne peut même demeurer en prière; elles aboyent comme les chiens font la unit lorsque la lune est en son plein, laquelle, je ne sai comment, remplit alors leur cerveau de plus de manyaises humeurs. Cette musique se renouvelle à l'entrée de chaque soccière qui a donné parfois ce mal à plusieurs ; si bienque son entrée dans l'église en fait layra, qui veut dire abover, une infinité, les quelles commencent à crier des qu'elle entre. Et lorsqu'en l'absence de la sorcière le mai les prend, ce qui advient aussi fort souvent, car elles peuvent leur avancer le mal et les faire aboyer quand elles veulent, elles (les malades) les récliment et les appellent par nom, Dien leur ayant donné en leur affliction cette précaution de nommer celles qui leur ont baillé ce maléfice, pour les notifier et comme les déférer à la justice, laquelle sur ce sent indice s'en saisit parfois si heurensement que plusieurs ont confessé volontairement et en ont découvert un grand nombre d'autres, qu'on a mené depuis en la concierperie de la cour. La chose étant déjà si commune, que la personne criant dans son logis, le mari, serviteurs et parens ne font nuite difficulté d'aller et courir aussitét en la rue, voir qui passe andevant de la maison... Si c'est celle que la malade nomme, on la retient..., ce qui a souvent si bien réussi, que plusieurs out volontairement avoué le maléfice (1). «

<sup>(</sup>i) Belancor, nurrous etc., p. 368.

Les convulsions qui faisaient ressembler quelques-unes des femmes d'Amou à des frénétiques euragées, ces attaques, pendant lesquelles elles se vautraient sur le sol comme des brutes, battant la terre de leur corps et de leurs membres, tournant leurs forces contre leurs propres personnes, sans que la volonté pût réprimer leur acharwement à méfaire, doivent être rapportées, si je ne m'abuse, à une violente hystérie convulsive plutôt qu'à l'épilepsie. La durée toujours courte d'un accès épileptique ne comporte pas ces évolutions violentes des bras et des jambes qui rendent quelques femmes hystériques si difficiles à contenir. Les membres des épileptiques sont seconés, pour ainsi dire, d'une manière uniforme pendant l'attaque convulsive, sans que le malade ait la conscience de son fâcheux état. Les hystériques perçoivent les sensations plus ou moins poignantes qui leur font trouver leurs crises nerveuses atroces, et il existe presque tonjours un rapport entre la violence de leurs douleurs et la puissance des contractions musculaires qui s'emparent de tous les agens de la locomotion. L'épilepsie qui entraîne l'oblitération de toute sensibilité ne détermine point une pareille tourmente do système musculaire, et elle laisse an patient, comme le fait remarquer avec raison Delancre, beaucoup plus de repos et de tranquillité. Il est donc présumable que les accideas nerveux du pays d'Acqs étaient de même nature que ceux qui avaient été observés sur les moinesses d'Allemarne.

Dés 1608, Delancre avait noté sur quelques filles du Labourd des phénomènes spasmodiques qui l'avaient jeté dans un grand étonnement. Après avoir cité l'exemple d'une jeune fille qui avait été saisie de convulsions, tout de suite après avoir mordu dans une pomme, qui lui avait été présentée par deux prétendues sorcières . Il ajoute les réflexions qui suivent : « Out pls est, la malade ne les voit jamais (les sorcières) qu'elle n'en tombe au même instant par terre, de quoi nous avons fait l'expérience devant nous, tant en celle-ci qu'en deux nutres dont une nous tira en une merveillense admiration. A la vérité elle n'avoit pas (cette dernière) le hant mal, mais elle avoit un remuement du bras si violent, et qui lai seconoit et ébranloit tellement le corps , qu'il la jetoit incontinent par terre avec une agitation de la main et un monvement des doigts si soudains, qu'il n'y a joueur d'instrumens au moude qui les păt remuer și vite ni avec une telle agilité; de maniere que toutes les fois qu'on la présentoit à la sorcière qui l'avoit chargée de ce maléfice, elle étoit contrainte de se jeter à terre toute effaronchée et à demi-morte, et au même instant, avançant sou bras maléficié, elle le remunit avec une telle violence, que, pour le fiire cesser, il n'y ent autre remêde que de faire sortir celle qui lui avoit buillé le mai. Je crevais, au commencement, qu'elle le fit à dessein: mais enfin nous recommunes que ee bras étoit comme un membre on pièce étrangère de son corps, qui n'étoit en sa libre disposition; car nous essayames trois que nous étions assez puissons, la prenant par le bras, le plus serré ei avantagensement que nous pômes, d'empêcher ce mouvement si rapide, mais il nous fut impossible, ains (mais) son bras seal neas chranioit tous trois; qui fut cause que nous filmes contraints de faire retirer la sorcière et de la mettre hors de la chambre, ayant reconnu que sa présence portoit le mal, et son absence le faisuit cesses et la mettoit en reposaussitôt, lequel essai nons fimes par trois fois (1).

<sup>(</sup>ii) Delaure, corrace cari, p. 356.

Gés monvemens précipités et tumultueux, limités à un seul bras, ne doivent pas effectivement être comparés aux sectusses saccadées de l'épilepsie. C'est surtont dans la chorée et dans les affections hystériques que l'un observe par intervalles un semblable ébraniement convulsif d'un bras ou d'une jambe. Dans la démonopathie, l'application des choses szintes excitait des phénomènes musculaires généraux; dans le fait observé ici par Delancre, c'était la vue des femmes réputées sorcières qui faisait naître l'incitation en vertu de loquelle les muscles du bras entraient en contraction. La chose qui paraît le plus digne d'attention dans cette circonstance, c'est que l'impression morale ne fit pas sentir son retentissement sur la totalité de l'organe encéphalique, et que la stimulation consécutive restat circonscrite au fover d'urigine des nerfs lucumoteurs d'un soul membre,

Quant aux aboiemens, ou plutôt aux buriemens que faisaient entendre malgré elles, et jusque dans le sanctuaire de la dévotion , les femmes d'Amon , pendant le paroxisme du mai de laira, ils rappellent l'espèce de ramage des filles de Kintorp, le bélement des nonnes de Sainte-Brigitte, le concert mianlique des orphelius d'Amsterdam; la maladie de laira paraît donc devoir se rapporter au même type que celle qui avait été suriont répandue pendant le siècle précèdent dans les communautés du Nord. Il est à retenir seulement que les femmes qui cédaient, à Amou, au besoin de pousser des hurlemens, étalent, dit-on, exemples de convulsions, tamlis qu'à Kinterp, à Nazareth et dans viugt antres localités, c'étaient des convulsionnaires qui s'exerçalent à siffer, à braire, à misuler, à aboyer. Du reste, la maladie de laira était épidémique es attribuée au sortilége: c'était certainement là une variété de l'hystéro-démonomanie.

Combien était à plaindre le sort des habitans dans les campagnes où régnaient de pareils fléaux t... « Ces maux sont si grands, s'écrie Delancre, si commons et si particuliers en ce lleu-là, qu'il n'y a désormais plus moyen d'y habiter! Les officiers de la justice et les pauvres maléficiés sont faibles, car tout le reste sont presque sorciers, pour en dénicher Satan; et la cour du parlement, quoiqu'elle connaisse mieux les maux qu'apporte le sortilége en tout son ressort, que ne faisoient nos pères, se lasse et commence à prendre à contre-cour d'en exposer au gibet en si grand nombre... (1). » Quel spectacle! d'un côté des villageoises qui se mutilent elles-mêmes dans des acrès de convulsions, de l'autre des filles qui aboient même dans les églises, de l'antre des juges et des bourresux qui exterminent! L'on ne perdra pas de vue que la présence des personnes susportes de surcellerie, et bien plus souvent leur souvenir seul, suffisaient pour exciter les paroxismes du mal de laira; que, comme toutes les démonisques, les femmes d'Aors attribusient à des sensations effectives des phénomènes qui se rattachaient quelquefois à leurs seules dispositions morales on intellectuelles, qu'enfin elles avaient donné lieu de croire à beaucoup de monde que les organes des sens étalent chez elles impressionnables à une grande distance,

On nous amena, entre autres, raconie Delancre, une damoiselle de bonne part, mariée avec un capitaine de nom et de réputation, laquelle étoit affligée du mal de laira depuis deux aus... Or, comme elle se promenoit dans une salle s'amusant à voir quelques tableaux, les sorcières qu'elle accusoit ne furent sitôt arrivées sur mon degré, quoique furtivement, et saus qu'elle les pust aper-

<sup>1</sup> Delaucor, operago del, p. 361.

cevoir en façon quelconque, qu'elle se mit à crier et à aboyer si étrangement que toute la maison, qui étoit pleine de geus, en fut alarmée. »

- · Nous fimes descendre toutes ces sorcières au bas du degré, et tàchâmes à la consoler, afin que nous possions parachever son recolement et confrontement, et la priant de s'apaiser et se donner repos, lui remontrant qu'étant és-mains des officiers de la justice, elle devoit quitter toute sorte d'appréhensions et de peur. Elle nous dit qu'elle n'avoit nulle peur ; aussi étoit-ce une femme virile et de grand' taille, et en apparence fort courageuse, mais bien qu'elle avoit horreur de les voir et même en abhorroit les approches, et ne pouvoit en aucune façon les sentir ou souffrir à l'entour que cela ne l'émust à crier. Elle se teneit les mains aux flancs, les glissant vers sa matrice offensée, et demeura en cet étal environ demi-quart d'heure. Notre consolation lui avant donné quelqu'assurance, nous procédâmes à son confrontement sans altération; mais deux jours après , il nous fut dit que ces sorcières l'avoient encore fait erier, pouvant avancer et reculer son mal comme bon leur semble.
- Cette expérience se fit encore par deux fois; car la damoiselle étant à la buvette du Palais, et les deux sorcières Dufour et Fezendien... étant près de la chambre de la Tournelle, le mal la surprint avec une telle violence que la plus grande partie de Messieurs y accoururent de toutes les chambres et furent fidèles témoins d'une épreuve si évidente et si notoire qu'autre qui ait jamais été faite dans le Palais.
- Et depuis, lorsqu'on la mena dans la chambre de la Tournelle, son mal la reprint avec des cris si forts et si pressés que plusieurs de Messieurs, ne pouvant la souffrir,

la tirent renvoyer tout à fait luces de l'encles du Palais, afin qu'ils ne la pressent ni voir ni vair (t). »

Ces épreuves indiquent-elles que cette dame fut douée d'une sorte de prévision instinctive? nullement. L'idée qu'eille allait se trouver, à une heure déterminée, en présence de deux malheurenses dont elle appréhendait jusqu'aux approches, était bien suffisante pour ramener les clameurs maladives; on est retenu les prévenues dans les enchots de la conciergerie, que, suivant toute probabilité, le parexisme n'en est pas moins éclaté au moment indiqué pour l'éprenve du récolement. En consignant les les précédens détails, je me suis donc surtout proposé de réunir tous les faits qui peuvent jeter quelque jour sur l'état maladif des fammes de la paroisse d'Amou.

A Kintorp, l'infortunée enisinière du couvent faisait remarquer à ceux qui la firent passer par les flammes qu'elle était sujette, comme les moinesses, à de cruelles convulsions, et tout aussi à plaindre que les plus malades ; la femme Violonne faisait valoir auprès des officiers de la justice française l'impossibilité où elle se trouvait de véprimer ses abolemens. Comme nous lui faisions donner la torture, imprime Délancre, après qu'elle ent été soupconnée d'avoir donné le mal de laira à une veisine, elle nous disait toujours qu'elle était innocente, et qu'elle avait le mal aussi bien que celle à qui on l'accusait de l'avoir donné. Et de fait, ajoute-t-il, le mal la print sur fe hanc de la gebenne avec une telle furie que nons fámes contraints de la faire tirer de la fa. Cet état de douloureuses soutfrances, ces réflexions si simples et si justes ne produisalent ancune impression nov l'ame et sur l'esprit

<sup>(</sup>t) Delcarro, message rise, p. 358.

<sup>(2)</sup> Rid. p. 368.

de l'impétoyable commissaire du parlement. Il est clair, se disait à ini-même Delancre, que Satan leur persuade qu'il faut qu'elles s'entredonnent le mal pour se tenir plus à couvert, et par ce moyen encourir moins le soupçon de l'avoir donné à autrui... La conclusion que l'on doit tirer, comme conséquence, de ce singulier raisonnement, c'est que le mal de laira n'était point, pour celles qu'il atteignait, un préservatif certain contre la corde et le gibet,

Somme toute, on serait tenté d'affirmer que la raison s'était entièrement éclipsée du pays d'Acqs, au moment où l'hystérie et la manie d'abover y atteignirent un si grand nombre de personnes. La femme Broquéron, qui périt par le dernier supplice, se représenta dans ses interrogatoires comme une habituée du sabbat. Elle racenta qu'elle avait donné le mal de laira à une autre femme, qu'elle avait douné à des cisons le mal de hac, qui fait qu'ils tombent et se relèvent comme les personnes atteintes d'épilepsie, qu'elle faisait mourir chaque année, le même jour et à la même heure, un arbre dont elle saupoudrait le branchage de sel, que c'était au sabbat qu'en se concertait pour inoenter le mal voyant ou d'aboi aux personnes du sexe qui avaient été jusque la exemptes de cette affection. La Broquéron aurait dû être épargnée; la loi voulait que les démonincles et les sumincles l'ossent traités avec humanité; bour affliction, était-il écrit, les punissait assez.

# S YII.

Demonopoulor des mitigieroses de Sointe Brigitte, à Litle, combinantion de planieurs miseurs à une prisma perpétarile [1].

### 1613.

Gaufridi était à peine mort, que les filles du cloitre de

(i) Consettez : J. Lenormond, Ristoire de se qui s'est panul sous l'exorctione

Sainte-Brigitte, à Lille, auxquelles on n'avait pas manqué de raconter l'histoire des ursulines d'Aix et l'aventure de Maddeine de Mandol, se crurent à leur tour possédées. Les symptômes de la maladie des religieuses de Sainte-Brigitte ne se trouvent nulle part bien exposés. Ou est tenté de se demander, malgré le silence des auteurs à cet égard, si l'hystérie convulsive ne régna point parmi ces nonnes. On s'aperçoit tout de suite, en lisant ce qu'ont écrit les exorcistes, qu'elles émient tourmentées par des sensations douloureuses et par cette espèce de délire anti-religieux qui accompagne pour l'ordinaire la démonopathie. Plusieurs de ces monomaniques étaient encore assiégées par des idées relatives à la sorcellerie.

Les manx de Sainte-Brigitte, au dire des exorcistes, étoient prodigieux; on voyoit quelques-unes des filles possédées du déable, les autres troubéées en leur esprit, les autres avoir en horreur la confession, les autres tentées de désespoir, les autres d'un esprit d'impatience, les autres languir, les autres mourir, les autres diversement affigées. Les pauvres filles, à princ étoient-elles entrées dans ce monastère que l'on remarquoit en elles un notable et périlleux changement; à peine en étoient-elles debors, qu'elles se trouvoient en pleine guérison (1).

On note encore çà et là, dans les procès-verbaux des juges, des réponses qui semblent indiquer que les caractères de la maladie, observée sur les religieuses de Lille, offraient plus d'un trait d'analogie avec ceux de l'affection nerveuse qui éclata quelques années plus tard dans un

de treix filles passidées és pays de Flandres, etc., 2 vel. in-80, Paris, 1033. — Biologia de Iribas energiaments la partillus Belgis, soillest Magdalene de Palist, Marier de Sains, etc., in-87, 1021.

<sup>(1)</sup> Armemond, ourselve rist, p. 15.

cloitre de Madrid et surtout parmi les ursulines de Londun.

Comme on cherchait à découvrir la cause de ces accideus, la sœur Marie de Sains, qui avait joui jusque là, pormi les filles de Sainte-Brigitte, d'une grande réputation de vertu, fut soupçonnée de s'adonner secrètement à la sorcellerie et jetée dans les prisons de l'official. Pendant une nunée entière cette religieuse protesta quelle était innocente, et les preuves manquèrent pour établir sa enlpabilité. Les choses prirent une tout autre tournure au printemps de 1613. A cette époque trois religieuses, exorcisées par Michaelis et Domptius, furent jugées possédées des esprits déchus, et ces monomaniaques déclarèrent que c'était Marie de Sains qui avait mis les démons à même de perdre la communanté.

Marie parut d'abord émue et surprise de cette prétendue découverte; mais, renouçant subitement à ses premières dénégations, elle « causa, par ses révélations, un tel étonnement, que monseigneur l'archevêque de Malines, personnage de singulière marque aux Pays-Bas, âgé de soixante et dix ans, dit en pleine assemblée des notables qui, par commandement des archidues, étoient rénnis pour cette présente affaire, que depuis qu'il étoit au monde il n'avoit jamais rien out ni entendu de semblable, et que les pérhés et abominations de Marie de Sains étoient au delà de toute imagination (1). «

L'étonnement qu'éprouvèrent les juges dans cette circonstance dut aller jusqu'à la stupéfaction; je défie que personne jamais, avant d'avoir lu les confessions de Marie de Sains, puisse deviner qu'il existe une moladie capable

<sup>(</sup>f) Learnman, sorrage old, p. 36.

d'entraîner sur une personne vouée à la profession religieuse une semblable perversion des sentimens et des idées honnétes.

Marie de Sains fit la déclaration suivante, dont plus d'une fois j'ai été obligé de changer les expressions :

J'al abandonné au diable mon corps, mon ame, mes bonnes œuvres, tout ce qu'une créature vivante peut offrir à son créateur. J'ai placé sons les accontremens des nounes, aux paillasses de leurs conchettes, un maléfice que le diable me confia, et qui devait causer l'extermination de la communauté.

Ce maléfice fut inventé au sabhat par Louis Gaufridi; le diable, pour l'en récompenser, lui donna le titre de prince des magiciens, et l'ou me premit les honneurs souverains pour avoir consenti à mettre en œuvre ce redoutable poison; la sœur Imbert, la sœur Bolonnais, la sœur Fournier, la sœur Vandermotte, les sœurs Launoy et Péronne, qui offrirent les premières des signes de possession diabolique, subissaient l'action de ce phiètre.

Le maléfice était composé avec des hosties et du sang consacrés, avec des pondres de bouc, des ossemens humains, des crines d'enfans, du poil, des ongles, de la chair et de la liqueur séminale de sorcier; avec des morceaux de foic, de rate et de cervelle; Lucifer donna à ce mélange une vertu jusque la ignorée; les sorciers, pour lui donner un témoignage de leur reconnaissance, lui impolérent aussitôt un bon nombre de nouveau-nés.

J'ai administré oux filles de Sainte-Brigitte des poudres débilitantes. J'ai tenté, à différentes reprises, de faire mourir la mère abbesse, ainsi que l'évêque de Tournay, et tous les serviteurs attachés à sa personne, J'ai fait périr la gouvernante de Bapaume et un nommé Jean Bourgeois. J'ai fait avaler des poudres altérantes à la sœur Catherine et à la sœur Boulonnois; au père Michaëlis, des poudres qui agissent sur l'estomne et sur le cerveau; au père Domptius, des poudres qui engendrent une maladie pédiculaire; à la vicomtesse Dair, un maléfice qui cause la stérilité; à la comtesse Destairres, un maléfice qui entraine la langueur et la mort.

J'ai agi sur les filles de la communauté à l'aide d'un malétice qui porte le trouble dans les facultés de l'esprit et détourne de la méditation; j'ai rapporté du sabbat des idoles de cire qui provoquaient les religieuses à la luxure; je me suis concertée avec le diable pour causer l'épouvante qui a règné dans le couvent; j'ai donné à une sœur un malétice qui lui a inspiré du dégoût pour sa vocation, qui la forçait à pousser des cris en lui causant de l'oppression; à une autre j'ai administré un malétice qui produit le désespoir; à sœur Marie Casselle, un malétice de lubricité; à sœur Madeleine Petit et à sœur Marie Caussoire, un malétice capable de produire la métancolle, l'impatience et le courroux.

Fai répandu des maléfices contraires à la confession, afin d'ôter la mémoire aux religieuses qui voulaient avoir recours à la pénitence, et de les rendre muettes et tremblantes au moment où elles arriveraient au pied du confessionnal.

J'ai fait prendre à un belle-mère des poudres qui ont causé sa perte. J'ai fait périr la tante de la sour Belonmis, la sœur Chatelain, la sœur Agnès, la sœur de la Croix, la sœur Brigitte, toutes les filles qui out été enterrées depuis un certain temps dans la communauté.

Chaque fois que j'ai fait usage d'un maléfice soit de possession, soit de mort, soit de tentation, soit d'infirmité, j'ai prononcé certaines pareles que le diable me dictait et qui exprimaient mon intention.

- « Elle recommt aussi et confessa qu'elle avoit occis plusieurs petits enfans, et qu'elle les avoit ouverts tont vifs afin de les sacrifier au diable; qu'elle en avoit plusieurs égorgés, mangé le cœur vif de plusieurs et signamment des enfans chrétiens. Aussi confessa d'avoir dérobé plusieurs enfans et les avoir tués pour les porter au sabbat, disant qu'elle les avoit premièrement suffoqués, et qu'après elle les allait désenteurer, et que ces enfans avoient été de la ville de Lille et des lieux circonvoisius.
- + Après cela connut aussi et déclara les barbares façons et manières comment elle avoit tué de ses propres mains plusieurs enfans, disant : j'en ai fait mourir aucuns par un poison qui me fot donné par les diables à cette fin. J'ai arraché les cheveux aux autres pour les faire mourir. Item. J'en ai suffoqué plusieurs ; aux autres j'ai percé le cœur et les tempes d'une alguille ; autres j'ai rôti, noyé, brûlé, bouilli ; autres j'ai jeté aux latrines ; autres j'ai jeté dans des fours échandés ; autres ai-je donné aux longs, aux lions, serpens et autres animaux pour les dévorer ; autres j'ai pendu par les pieds ; autres par les bras, par le cou ; autres par leurs parties honteuses, disant j'en ai chiqueté aucun aussi menu que sel ; à aucun ai-je écrasé le cerveau contre une muraille, aussi ai-je écorché la peau d'aucuns.
- Item. Connut et confessa d'avoir assommé anems, comme on assomme les benfs et qu'elle avoit tiré les entrailles du ventre des autres. Item. Qu'elle avoit étouffé anems entre les presses d'un pressoir. Item. Qu'elle avoit lié les autres à de pres chiens pour les faire tirer en pièces, Item, Qu'elle avoit aussi tenaillé et érucifié anems.

pour dépiter et faire déshoumeur à relui qui les avoit créés, disant lorsque je commettois ces cruantés: l'offre corps et ame et tous les membres de ce petit enfant à toi, Lucifer, et à toi Beelzébuth et à tous les diables (1). «

Marie de Sains ajouta qu'elle avait souvent eu, an sabbot, cohabitation avec des diables; qu'elle y avait commis le crime de bestialité et de sodomie; qu'elle avait eu commerce avec des chiens, des chevaux, des serpens; qu'elle avait adoré Louis Gaufridi, prince de la mogie; qu'elle lui avait aussi prodigné ses faveurs.

Elle protesta que l'engagement qui la liait au diable était ainsi conçu: « Je promets, à Beclaébuth, que je vous servirai toute ma vie, et vous donne mon cœur et mon ame, toutes les facultés de mon ame, tous les seus demon corps, toutes mes œuvres, tous mes désirs et souples, toutes les affections de mon œur, toutes mes pensées. Je vous donne toutes les parties de mon corps, toutes les gouttes de mon sang, tous mes nerfs, tous mes ossemens, toutes mes voines.... et ce que créature vous pourroit offrir. Je vous donne ma vie pour votre service, voire même si j'avois mille vies, je vous les dévouerois toutes.... parce que vous le méritez et que vous le voulez, et parce que je vous aime, etc., (2). «

Pourquoi dans vos premiers interrogatoires avez-vous constamment mis en avant votre innocence? — Le diable me persuadait que je travaillais à mon salut en mangeant de la chair humaine; il m'avenglalt au point de me faire croire que je me sanctillais en me livrant aux pratiques infâmes du sabbat; par instans aussi je craignais qu'on ne me condamnat à perdre la vie.

<sup>(</sup>i) Lenormand, downgo cité, p. 21.

<sup>(2)</sup> Abial., p. 06.

Du reste Jésus lui-même m'est appara pour me signifier qu'il veillerait sur les sœurs de Sainte-Brigitte et qu'il porerait en partie les coups que les magiciens et les diables se proposaient de porter aux filles de la communauté; la Vierge Marie m'a suppliée de sauver mon ause et d'accepter son intercession amprès de son divin Fils; j'ai apastrophé brutalement le Sauveur du genre humain, l'ai adressé à Marie des injures abominables, l'ai vu de mes yeux corporels saint Dominique, saint Bernard et plusieurs autres personnages célestes; si je n'ai pas tué sœur Peronne dans un mouvement qui m'avait portée à saisir un conteau pour l'égorger, c'est qu'elle a été secourne par ces paissans protecteurs. Dans une seconde visite que me fit le Sauveur j'éprouvai un accés de rage, je prononçai des blasphèmes, je frappai Jésus au visage et lui prodiguai les injures; je cherchai aussi à le percer avec un fer aigu; j'ai blessé la mère du Christ et maîtralité de paroles une foule de saints (1).

Ce que dit Marie de Sains sur la police du sabhat ne se pent répèter. La religieuse décrit jour par jour toutes les abominations qui se pratiquent dans les fêtes des démons, et elle ajoute qu'elle occupe un rang important dans ces assemblées chimériques. Elle débite avec facilité et cynisme de longues improvisations, des litanies, des prières diaboliques, alirmant qu'elle a entendu pronoucer toutes ces paroles par Beclzébuth, par des lubétués du sabhat. La trinité de l'enfer se compose, dit-elle, de trois diables: Lucifer représente le Père, Beclzébuth le Fils, Léviathan le Saint-Esprit. Les commandemens contiennent ces préceptes, entre beaucoup d'autres: « Tou père et la mère hairas;

<sup>(</sup>i) Lenormand, ourrage site, p. 70.

hommes, femmes et petits enfans occiras; usures, larcins et rapines exerceras. « Il y a du mérite à laisser mourir le pauvre de froid et de faim, à désenterrer les enfans et à les manger au sabbot, etc.

Les convulsionnaires de Saint-Médard déraisonnaient sur la venue du prophète Élie. Marie de Sains fait de longues dissertations sur l'Antéchrist, sur le libre arbitre, sur le Précurseur, sur l'Aporalypse. Elle sait par eœur le sermon prontucé par Beetzébuth le jour de la naissance de l'Antéchrist. Ce dernier personnage est, affirme-t-elle, fils d'une juive es d'un incube, il a été haptisé au sabhat par Gaufridi; elle-même lui a servi de marraine, Beelzébuth n'a point hésité à l'adopter pour fils; son non est; Vrai Messie, Le samedi est consacré au sabbat à l'adoration de la juive qui a donné le jour à l'Antéchrist; est enfant parle également bien toutes les langues.

Le Précurseur est fils de Madeleine de Mandol; il a pour père Gaufridi ou Beclaébuth; il est plus âgé qu'Antéchrist. Il le précédera sur la terre où il apparaîtra entouré d'un cortège de diables déguisés sous des formes humaines; tous annouceront aux peuples de la terre la venue d'Antéchrist ou d'un nouveau soleil. Alors tombera la religion des chrétiens; alors disparaîtront les temples et les cloîtres; alors s'éleveront des synagogues où l'on adorera l'image du diable; alors seront en grande vénération le blasphème et l'impureté.

Marie de Sains se dit présentement enceinte; c'est le prince du sabbat qui l'a rendue mère. Déjà, ajoute-t-elle, elle a donné naissance à deux enfans; l'un d'eux a Gaufridi pour père; ses enfans fréquentent le sabbat et sont élevés par des démons.

Quelquefeis cette démonisque se mei à répandre des

farmes; sa position lui fait horreur; elle voudrait avoir le courage de se tuer. C'est une chose affreuse, s'écrie-beile, d'avoir la commissance de Dieu, et de ne pouvoir s'abstenir de blasphémer; de toujours donner la préférence au diable : de s'évertuer sans cesse à inventer de nouveaux outrages pour offenser le créateur. Pour qu'elle pût renoucer à Lucifer, elle sent hien qu'il fautrait qu'on bui arrachit le cœur : qu'on lui en donnit un autre ; l'amour du Seigneur ne parle plus en elle ; le démon qui lui répète continuellement qu'elle est réprouvée de Dieu et des hommes n'a que trop raison; son seul espoir est dans le diable, Pourtant elle prie par instans Dieu de lui venir en aide, de prendre possession de son ame, de remplacer par de l'amour la haîne qui la rouge; mais elle n'est pas exancée, le démon qui l'écoute réplique que tout cela est inutile : qu'il ne quittera point la place; qu'elle ne fait qu'aggraver sa position, etc.

Les trois religiouses qui out d'abord élevé la voix pour accuser Marie de Sains sont également atteintes de démonopathie.

Il est prouvé que la sœur Péronne, soit qu'elle ne pôt pas, soit qu'elle ne voulôt pas avaler l'hostie, s'était permis plus d'une fois de retirer de sa bouche le pain de la communion. Cette démoniaque, ainsi que la sœur Françoise et la sœur Catherine, qui furent comme elles soumises à de lougs exorcismes, u'était peut-être pas positivement influencée par les mêmes ballucinations que Marie de Sains; mais comme elle se croyait possèdée, elle pensoit que personne ne devait élever des doutes sur la vérité des paroles que le diable était censé profèrer par sa houche. Les deux autres religieuses débitaient leurs accusations avec la même confiance que leur compagne en possession. Il faut surtout bien retenir qu'elles ne disaient pas avoir appris par les yeux du corps, par les sens de la femme, mais qu'elles se figuraient tenir leur science du démon lui-même. Partant de cette idée fixe, les trois monomaniaques divagnalent sur tous les sujets relatifs à la diablerie. Ce furent surtout ces énergumènes qui commencèrent à attirer l'attention des pères exorcistes sur la naissance de l'Antéchrist, sur sa présentation au subbat, sur les manx qu'il préparait à la religion et à l'humanité, sur les fétes qui lui seraient consacrées par les réprouvés, sur les infamies qu'on inventerait pour célébrer dignement ce prince du crime et de la débauche, sur la naissance du Précurseur. En insistant avec animosité sur la scélératesse de Marie de Sains, elles parièrent du rang qu'elle occupait au sabhat, soutenant qu'elle avait en un fils de Ganfridi, el que cet enfant ferait partie de la cour de l'Antéchrist, qu'il était élevé par des maîtres de choix , qu'il était appelé à jouer un rôle éclatant dans le donaine du mal,

Marie de Sains fut privée de l'habit de religiouse, condamnée à une prison perpétuelle, aux privations d'une pénitence austère, et confinée dans les prisons de l'officialité, à Tournay.

Cette sentence était à peine rendue, qu'on procédait à la nomination d'une autre commission, destinée à juger Simone Dourlet. Cette fille avait aussi appartenn au convent de Sainte-Brigitte, et s'était trouvée impliquée dans les accusations que les démoniaques avaient si audacieusement portées contre la sœur Marie. Cent fois il avait été répété par les énergumènes, et en présence des exorcistes, que Simone allait chaque nuit aux assemblées diaboliques, que les nombreux enfans que l'on supposait lui devoir le jour étaient élevés par des démons, que sa scélératesse allait beaucoup plus loin que celle de Marie de Sains, Simone s'était défendue avec autant de douceur que de présence d'esprit. Aussitôt que la seconde commission fut constituée, Simone ent à répondre de nouveau aux aceusations de Marie de Sains et des trois religieuses dont le diable est censé avoir pris possession. Simone, harcelée pendant cinq jours avec une cruanté inouie par les exorristes et par ses compagnes, n'opposa d'abord que des larmes et des réponses pleines de sens aux grossières luculpations de ses impitovables bourveaux. On lui soutint qu'elle avait un commerce habituel avec un diable familier nommé Lucen , qu'elle se faisait un jeu de fouler aux pieds le sacrement de l'eucharistie, qu'elle se vantrait avec les diables dans la fange de l'impureté, qu'on l'avait vue au sabbut prosternée aux pieds de Beelzébuth, qu'elle avait fait haptiser ses enfans à la synagogne des sorciers; on la mit à moitié une pour découvrir les marques du diable; son sein, ses pieds, ses mains, vingt autres parties de son corps furent sondées avec des aiguilles acérées; on la menaca des tourmens de la question, de la damuntion éternelle; constamment elle répéta qu'elle était pure, attachée à la religion du Christ; qu'elle ne comprenait rien à l'animosité des énergumènes qui bisaient de sa vie une printure aussi affreuse, + Confesse, obéis, infame, lui crisit une démonlaque; dis mercy au vrai Dieu; si tu différes encore quelque temps, to sentiras la main puissante du diable qui cause mon tourment; que ne puis-je me précipiter sur toi et te mettre en pières ! » « Je suis sorcière, magicienne, la plus misérable des créatures, lui disuit Marie de Sains; j'ai commis des sacriléges sans nombre, j'ai eu commerce avec les démons, J'al fait tout le mal qui se peut commettre lei bas; avonez que vous n'êtes pas moins coupable que moi.... \*

Le sixieme jour, en arrivant dans la salle des exorcismes.

Simone fut prise d'un tremblement général; elle fondit en larmes, changea de contenance, se laissa apposer le saint sacrement sur la tête et commença à renchérir sur les accusations des démoniaques. Cette religiense se laissat-elle subjuguer par la puissance des idées qui dominaient la plus grande partie des sœurs de la communauté : cédat-eile, en s'avouant coupable du crime de démonolitrie, à l'inspiration du désespoir; finit-elle par se persuader que Dieu exigenit d'elle le sacrifice de son repos, de son honneur et pent-être de sa vie? Je serais porté à croice que Simone parlait comme malgré elle, et comme si elle cut été dominée par une force intérieure irrésistible ; elle avait, par instans, la conscience que ses paroles étaient en opposition avec la vérité et la raison. Hélas ! répétait-elle souvent, il me semble que j'exprime ce qui m'est arrivé en rêre, et que je ne profère que des mensonges; cependant je sens qu'il ne dépend pas de ma volonté de garder le silence et de tenir un autre longage! Bientôt un exorciste, tombé dans une sorte de rage démoniagne, nous expliquera lui-même cette opposition qui survient quelquefois entre les opérations de l'ame malade et la volonté de l'ame raisonnable. Pendant longtemps je n'ai su comment interprêter les confessions d'une troisième religieuse de Sainte-Brigitte qui fut également entreprise par les exorcistes d'Allemagne vers 1617, et qui, à de courts intervalles, révoquait tout ce qu'elle avait imperturbablement débité pendant les précédeus exorcismes, jurant que tout ce qu'elle avait dit de son commerce avec les démons, de ses marques, de ses meurtres, de ses accouplemens, était de son invention; qu'elle avait menti à dessein, et que jamnis elle ne s'était fait la moindre illusion à cet égard. En relisant avec soin certains passages dictés par cette fille, qu'on tenait

prisonnière depuis un an , qu'on avait fait raser et châtier. avec la dernière sévérité, j'ai cru comprendre qu'elle sentait en elle, comme le père Surin, deux ames, ou, comme elle le disait elle-même, deux parties adverses, dont l'une n'avait d'inclination que pour le bien, tandis que l'autre, qu'elle croyait influencée par le diable, s'évertuait, par instans, à controuver les plus exécrables mensonges. Ainsi s'expliquent, chez les démoniagues, ces oscillations contimuelles de la volouté, ces luttes doulourenses où le naturel, perverti par une maladie méconnue, l'emportait souvent sur le naturel homète et heureux d'autrefois. Il arrivait à ces infortunées ce qui arrive aujourd'hui aux personnes dont le délire se trahit surtout par la perversion des sentimens affectifs, et qui our dissent sciemment, bien que malgré elles, les plus perfides et les plus dangereuses colomnies. La virulence du délire des passions affectives se manifeste dans tont son jour dans les dépositions des religienses qui prirent à tâche de convaincre Simone Dourlet du crime de magie. La conduite des ursulines de Loudon envers Grandier fut moins atrace, pent-être, que celle des filles de Lille envers leurs propres compagnes. Le procès qui fut intenté à Marie de Sains , celui qui fut intenté à Simone Dourlet, et un troisième procès que l'on suscita à une autre sœur, répondent d'avance à toutes les assertions de ceux qui soutiennent que l'hypocrisie et la manyaise foi curent plus de part que la folie aux révélations qui entrainèrent des conséquences si funestes pour Grandier, Marie de Sains avait été traitée avec une dureté sans égale avant et après sa condamnation. Le sentiment de ses propres infortunes, de ses longues souffrances, ne lui inspira cependant aucun mouvement de commisération pour Simone. La pitié, la bienveillance, la charité chrétienne, avaient

été bannies de ce cœur endurci par une aveugle croyance; les hallucinations qui faisaient soutenir à Marie que les crimes atroces qu'elle eroyait avoir commis au sabhat n'avaient rien d'imaginaire, qui lui faisaient affirmer qu'elle couservait encore le souvenir le plus vif des sensations qui l'avaient frappée aux assemblées illicites, devaient la porter, comme malgré elle, à attester, avec la même énergie, que Simone Dourlet avait commis d'innombrables abominations.

La monomanie des filles de Sainte Brigitte me paraitavoir duré près de dix ans. Trois de ces nonnes se firent surtont remarquer par la prédominance des idées qui venaient de régner épidémiquement dans le Labourd et dans le Bastan ; l'une d'elles se disait quelquefois illuminée; toutes jouissaient de la faculté d'improviser de longs discours, sons l'inspiration du délire religieux et anti-religieux ; six malades étaient dominées par des idées qui avaient trait à la presession des esprits. Parmi celles qui se disaient maléliciées, plusiours finirent par succomber : d'autres, néglipeant toute espèce de soin, de propreté, se laissaient dévorer par les insectes et trainaient l'existence la plus misérable. Pour comble de malheur, ces infortunées étalent exposées à la risée de l'ignorance, à la flétrissure d'une condamnation. Personne, cependant, n'était tenté de les croire malades et de les plaindre. Les vérités scientifiques out été bien tardives à éclore pour le soulagement des aliénés (1).

<sup>(1)</sup> de remarque, en biant la dissertation de Michaella sur la pessession de Madriciae de Vandel, que des filles de Sainte-fingille resistaient à lais nex exocrismes de cette possides, et que 13 une religiouse de Litte commença à resonair es attrinées de la demonopoilles. On voit comment le debre devenuit contagnera.

# S. VIII.

Vingt on descentitives sent jupis dens la Sologne et dans le Berry. Phologra Éventre eux sont combinants à étre strangles, puis enquientefable (1).

#### De 1615 a 1616.

On tronvera dans les écrits de Chenn et dans ceux de Delancre des détails qui prouvent que les malheureux qui Inrent exécutés a mort soit dans la Cheatellenie de Brecg., seit à Orléans, à l'époque où nous sommes parvenus, déraisonnaient sur la sorcellerie. L'extrait que je vais rapporter, et que j'emprunte à la procédure d'un nommé Névillon, atteste suffisamment que cet humme qui est âgé de soixantedix-sept ans avait en le jugement faussé par des hallocinations (2).

Comment, messieurs, s'écrie ce vieillard, tout ême en recevant l'ordre de se laisser ruire ou raser le poil, me veut-on faire mourir! vous ne me ferez pas raser si je vous confesse la vérité...

Je suis allé au sabhat d'Olivet. La réunion avoit lieu

<sup>(1)</sup> Pendant que je liceais à l'impension les document qui se rapponent in dis orphique morte. M. E. de Frécôte computant avec ardeur les manurais de la schillethèque requie. Je voie, por une creaute note qu'il à la bouté de me communiquer, que la démonstitute à régul su commement du quincière siècle pomules motes des sociales commissions le mont de paraver de Lycu; que les sociales étalent manent appères sière en France favirés lers, et qu'un mommit les comières faient manent appères sière en France favirés lers, et qu'un mommit les comières faient missent avec ceins des démonstitues de l'Actois et des procument résimales. (libét, evyale, momment nº 6318, l° 201-213. — Voir avec le momment inténdé-Le chanapton des démonstitue mest peute, par un l'étérateur de profession qui invisie cur les mointes détails.

<sup>(2)</sup> Chema, Questions notables. — P. Delettere, De l'introduité et mécréance, etc., de la page 270 à 880.

dans une maison, les assistans étaient masqués et au nombre de deux cents, à peu près. Non loin de la cheminée, l'on voyait un homme noir sans tête; il y avait aussi là un bouc et deux chèvres noirs à grands poils. Du côté opposé à la cheminée, un second homme noir feuilletait un fivre dont le papier offrait diverses couleurs; il tenait en main un calice d'étain crasseux, montrait une hostie noire et marmotait entre ses dents des paroles inintelligibles. Les sorciers dansaient en branle des à des; les deux boucs leur servaient de vis-à-vis. Les viandes étaient fades comme de la chair de cheval, la voix du diable ressemblait à celle d'une personne qui parle dans un tonneau vide. Douze enfans reçurent le haptime du diable; une sorcière fut maltraitée par Satan pour n'avoir pas apporté son cufant à la cérémonie.

Le diable montrait une grande déférence pour les femmes qui lui présentaient des cufans; l'on voit défiler au sabbat des processions de six cents personnes. Le diable payait aux sorciers huit sous pour le meurtre d'un homme, cinq sous pour celui d'une femme. Satan prenaît quelquefois la forme d'un bélier, d'un bouc à deux faces. Il lui arrive de frapper ceux de ses disciples dont il n'est pas content et qui n'out pas fait assex de mal. Les femmes chantent des cantiques en l'homeur du diable. Celui-ci s'exerce à prêcher; mais il parle en grommelant, sans être compris pur les assistants.

J'al vu se convertir en gréle l'ean qu'on fonettait avec une certaine baquette. J'allais au sabbat à pied, sans être obligé de recourir à l'usage des frictions.

J'ai vu des soreiers qui possédaient des petits diables ou mariennettes dont ils prenaient grand soin. Ces démons familiers doivent être consultés lorsque l'on preud une détermination importante, et traités en tout temps avec de grands égards.

Fai vu un diable faire l'asperges avec de l'urine et faire de l'épaule un geste ridicule en disant : asperges diaboli.

On reprochaît aussi à Névillou d'avoir commis des meurtres et fait mourir des animoux à l'aide de ses poudres et de ses maléfices. Il fut condamné à être pendu aiusi que ses coaccusés; mais il mourut dans son cachot pendant qu'on vidait l'appel.

Gentil Leclerc fut pendu et son corps mis sur un bûcher. Il avait dit au lieutenant criminel, entr'autres paroles déraisonnables, celles qu'on va relater : je suis fils d'une sorcière ; je n'avais que trois ans lorsque ma mère me fit haptiser en plein sabbat par un boue nommé Aspic. Quatorze ou quinze autres enfans forent baptisés là dans la même séance. J'ai été témoin de la manière dont le diable applique sa murque à ses disciples. La patène du sabbat ressemble à une vieille tuile. l'eau bénite dont on y fait usage est jaune comme de l'urine, la croix de la chasuble n'a que trois branches, le pain et le calice sont tout poirs, le diable tourne le dos à l'autel; pour dire la messe il marmote certains mots qu'il lit dans un fivre dont les convertures sont chargées de poils. Les sorciers ne manquent jamais de s'accoupler entre eux sans distinction de sexe; on ne mance an sabbat que de la grenouille et de l'anguille; j'ai eu commerce avec des hommes: j'al vu les marionnettes ou diables familiers que nourrissent certains serviers; j'ai fait mourir beaucoup de villageois et sais faire danser les taureaux dans un cercle.

Les dépositions de Maingnet, de Sylvine, sa femme, d'Antoinette Brénichon, qui furent condamnés à perdre la vie, attestent aussi l'état de déraisen de tous ees malheureux. Je remarque que trois des prévenus ne furent condamnés qu'au bannissement. Les démondâtres qui étaient obligés, comme ceux-ci, d'abandonner leurs villages, inoculaient souvent ensuite leurs idées maladives à d'autres campagnards et il fallait recommencer à élever des échafands.

## 5 IX.

Taiomerie extetique. Une printente et un confesseur s'entr'accessent de remire femenage au démon (f)

## 1618

Dans le livre qui traite de la possession des filles de Flandre, publié en 1623 par Lenormand, on trouve encore l'histoire d'une béate qui fut sur le point d'être poursuivie comme sorcière, et qui pour se soustraire au danger qui la menaçait accusa son confesseur de l'avoir voulu convertir à la religion du diable.

Cette monomaniaque, à force de s'exciter à la perfection religieuse, de s'appliquer aux exercices de piété, en vint

Year 1.

<sup>(</sup>i) On se rappelle que le prince de Condé est l'intention de faire pourmère Nacile Obry, qui dut la liberié à Charles IX. Vers 1921, le finneme Einscheih de Raulaing doess un prople, à Nancy, l'étrange spectable de ses conveniences et de son délire, ainsi que Nicole l'arant fait à Vervins. Madame veuve de Raufaing, dont l'hystèrie, la nymphominait et les aufres phonomères morbodes pouvent être comparen, pour l'informité, à crux qui ont tée dervits dans l'observation de Madrieux de Mandet, fut unes sur le point de paraître derant un tribunal, attenda qu'elle acronit le mélecia Poiron de lus avoir donné son malégier, et que ce mélécia metinit tout en crurre pour parer le dauger auquel il se vervit emposé. Cependant, grace un crédit de ses protecteurs, le prétonine possède de Lorraine sortit de pritour, mais le malheureux. Poirot eut le sort de Gamfrich (7 aren 3622) et Anne Bouley, accusée d'autoir econde le docteur dans ses opérations mugiques, périt également dans les fammes, comme le jeune avende de Marcette. Le doccuption de la matadie de matième de Renteng se trouve diers un ouvrage publié par Espalen, Veir sarona Péthois, in-8°, 1621.

530

à se présenter chaque jour à la table de la communion, et tombo dans des accès de ravissement extatique. Bientôt, se croyant illuminée d'une grace particulière, elle se persuada qu'elle était à l'abri des souillures du péché, que les dévots ordinaires s'abusaient sur le mérite de leurs bonnes. œuvres, que Dicu lui avait accordé une clairvovance qui lui permettait de lire à distance dans la pensée d'autrui. que le Seigneur l'honorait de ses visites, de ses conseils et de ses attouchemens. l'accorde rémission pour toutes tes fautes, communie sans cesse, ma fille, lui disait une voix mystérieuse; en même temps elle sentait une main cachée appuyant sur sa tête. Peu à peu cette hallucinée, quoique parvenne sur le retour de l'âge, se crut visitée chaque nuit par un être fantistique qui lui faisait savourer tous les charmes, tons les transports d'un amour ineffable; non contente de jouir de l'excès de son bonheur, elle se mit en tête d'enseigner aux autres le moyen d'obtenir les graces et les faveurs dont elle se sentait comblée, et ne fit qu'exciter des doutes sur la pureté de son ame et de ses pratiques religiouses.

D'abord le confesseur auquel elle avait fini par confier son secret, après s'être adressée déjà à des jésuites et à d'autres religieux qui l'avaient traitée de folle, parut surpris de l'entendre répèter qu'elle jouissait sans sempule des embrassemens de son dieu, et qu'elle lui accordait des privautés abominables; il inclina bientôt à croire qu'elle feignait la dévotion et qu'elle partagealt sa couche avec un incube. A ses yeux, ses soupçons se changérent en certitude lorsqu'il l'entendit parler des mystères du sabbat, décrier la Vierge Marie et l'adoration du Christ. L'ancienne béate, placée sur le terrain de la soccellerie, laissa échapper beaucoup de paroles indiscrètes. La trinité des chrétiens, ou de ceux qui se donnent à tort ce titre, c'est, selon cette béate, l'orgueil, la discorde et la vanité; leur dieu, c'est le vice; leur haptême, c'est l'emblème du malin esprit. Il existe un doux Jésus inconnu du vulgaire, qui n'est apprécié que par le petit troupeau des élus; ceux qui out le bonheur d'appartenir à ce troupeau contemplent de leurs yeux les sociétés angéliques, sont illuminés des rayons d'une lumière divine, obtiennent de Dieu tout ce qui flatte les désirs de la créature. Elle a eu le courage de renoncer à l'objet de la vénération des chrétiens; le chœur des anges lui est apparu; elle a reçu la marque de son dieu. Tels sont les discours qui caractérisent la monomanie de Maberthe.

Dans l'excès de son aversion pour le Christ, elle veut que l'on s'exerce à outrager l'hostie tant vénérée por l'Eglise; il faut au contraire, enseigne-t-elle, travailler à se rendre digne de la communion des élus qui s'assemblent la nuit autour du trône où siège leur dieu, dans un endroit où il est permis de goûter dans toute sa plénitude une joie ravissante.

Quel ne fut pas l'étomement de cette illominée en entendant soutenir à sou confesseur que le dieu qui obtenuit ses hommages n'était autre que le dieu de l'enfer! Revenue de son épouvante, elle sembla dans un premier mouvement d'attendrissement faire un effort pour confesser qu'elle appartenait à la secte des sorcières; mais, se rétractant subitement, elle reprocha au prêtre de l'exciter à meatir. Comme on lui jetait à la tête le lendemain qu'elle avait mérité d'être pendue et brûlée, elle n'héstia pas à se porter accusatrice contre le confesseur qui avait si mal présumé de sa sainteté, et elle lui reprocha de l'avoir poussée à des profanations sacriléges, en cherchant à la détourner de la vrale religion. Heureusement qu'eu se voyant sommée en pleine église, et en présence du saint sucrement, de venir s'expliquer devant l'évêque, elle crut, en faisant un retour sur elle-même, devoir se désister et reuoncer à ses instances, car déjà le venin de l'accusation commençait à fermenter. Deux aus plus tard, le confesseur de Maberthe, accusé par elle une seconde fois, dut encore se hâter de prouver qu'il n'adorait que le vrai Dieu, l'inalement l'hallucinée et le confesseur coururent un danger réel,

Tous les discours de Maherthe prouvent que, pendant dix ans, elle mena une vie pleine d'édification et de sainteté, courant avec ardeur au-devant de toutes les pratiques qu'elle estimait pouvoir profiter au salut d'une ame vraiment chrétienne. Se sentait-elle menorée à l'autel d'un accès de ravissement extatique; elle se hatait, en faisant un effort sur elle-même, de sortir du saint lieu, dans la crainte d'être proclamée béate ou d'être soupçounée de tomber du mal caduc. Lui demandait-on si ses ravissemens ne lui inspiraient aucune défiance et si elle ne redoutait point quelque piège du démon, elle répliquait : Dieu exauce toutes mes prières; je suis exempte de tout pêché; je puis voir clairement et évidemment dans l'intérienr des hommes, deviner ce que les grands du royaume méditent dans leurs pensées; je serais mise dans le feu s'ils soupçonnaient tout ce que je sais ; ils me brûleraient comme sorcière. Je distingue bien la voix de Dieu; cette voix me crie qu'elle se chargera tonjours de me diriger comme elle m'a servi de guide jusqu'à présent.

On voulut savoir d'elle un jour st elle apercevait son dieu avec les yenx du corps. Elle assura qu'elle n'avait nulle vision de son dieu; que, néanmoins, elle le sentait très bien; qu'elle avait du plaisir à jouir de ses embrassemens. Elle confessa une autre fois que ses mits se passaient sans sommeil; que sen dieu se mélait corporellement avec elle pendant une durée de cinq, six ou sept heures; qu'on ne pouvait se faire idée de pareilles sensations; que les jouissances des époux étaient insipides en comparaison de celles qui lui étaient réservées.... Cette fille avait aussi entendu la voix du diable; un jour même qu'elle était seule, le diable, assurait-elle, lui avait fait faire le tour de l'appartement en la tenant par la main.

Il résulte de ce qui précède que Maberthe, pendant la première période de sa folie, s'abandonna en toute sécurité aux illusions du transport extatique, aux sublimes jouissances de la théomanie. La voix de Dieu qui résonnait sans cesse à son oreille, les émotions qui enivraient sessens, l'entretenaient dans l'orgueilleuse présomption que ses bonnes œuvres lui avaient mérité cette surabondance. de graces, de faveurs spirituelles et corporelles. Comment, avec un pareil penchant pour la dévotion, cette béate se laissa-t-elle aller à mai parler des chrétiens, à renier la sainteté du Christ, à profaner les sacremens, à tenir presque le langage des démoniaques? Comment! Elle en vint h conspuer ses anciens frères en Dieu, parce que l'aveugle intolérance que lui suggérait le sentiment de son absolue perfection ne pouvait lui inspirer que de la baine pour des dévots dont les soulllures lui semblaient monstrueuses. et les dons spirituels méprisables. Elle en vint à conspoer le Christ, parce qu'un prêtre de Jesus avait voulu rabaisser au rang des incubes l'être qu'elle plaçait si haut dans son amour et dans son estime, et parce que ses anciens coreligiousaires s'obstinaient à conserver pour leur Christ des

sentimens de vénération qu'elle ambitionnait pour son mystique époux. Elle en vint à conspuer la sainte encharistie, et parce que le pain sacré est l'embléme de l'agnéen divin, et parce que, constamment, dans le délire religieux, l'exaspération nerveuse devient plus vive en présence du saint sacrement. On doit concevoir maintenant pourquoi ce lat précisément après avoir communié, que, de son propre aveu, cette tille, par tempérament si pieuse, se sentit enfin un jour comme transportée de fureur, et qu'elle prit le parti de se séparer du troupeau des chrétieus, après avoir proféré de nombreux blasphèmes. A ses yeux, l'hostie avait cessé d'être la représentation du Dieu véritable.

On concoit aussi facilement comment elle en vint à tenir presque le même langage que les prétendus sorciers, sans cesser d'aspirer cependant aux joies du paradis. L'époux mystique, que le confesseur prenaît pour un diable et que cette dévote voyait trèuer au milieu d'un troupeau d'anges, ne pouvait pas être confondu par elle avec le dieu du mal. D'après sa conviction, Maherthe ne pouvait que s'irriter contre l'avenglement de son directeur de conscience; celui-ci, persuadé de son côté que Maberthe s'enfonçait de plus en plus dans la voie de la perdition, devait naturellement chercher à la soustraire à des illusions qu'il estimait si dangereuses pour son salut, C'est ainsi qu'il arrivait souvent que le délire, aux prises avec la bonne foi des confesseurs, donnaît lieu à des procès criminels, que des pénitentes et des prêtres se trouvaient compromis, et que quelquefois l'innoceace était condamnée.



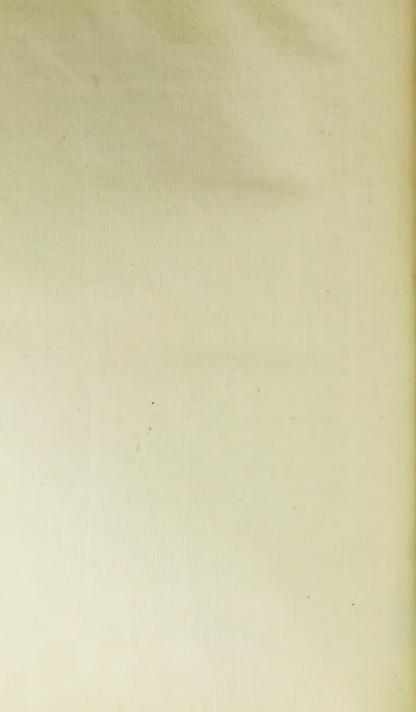



19th cent RC 601 1845 6

